







## CORRESPONDANCE

# NAPOLÉON I\*

## CORRESPONDANCE

DE

# NAPOLÉON I<sup>R</sup>

PUBLIÉE

PAR ORDRE DE L'EMPEREUR NAPOLÉON III

TOME XV





PARIS

IMPRIMERIE IMPÉRIALE

W DOOG FAL

### CORRESPONDANCE

DE

## NAPOLÉON PREMIER.

#### 12249, A L'IMPÉRATRICE.

Osterede, 1" avril 1807.

Je reçois ta lettre du 20, mon amie; je vois avec peine que tu sois malade. Je t'ai écrit de rester à Paris tout le mois d'avril, et d'aller à Soint-Cloud le 1" mai. A la Malmaison, tu peux aller passer les dimanches et un jour ou deux. A Saint-Cloud, tu peux avoir les cercles à l'ordinaire.

Ma santé est bonne. Il fait encore assez froid ici. Tout est tranquille.

J'ai nommé la petite princesse, Joséphine. Engène doit être bien content.

Tout à toi.

NAPOLÉON.

Lettres de Napoléon à Joséphine, etc.

#### 12250.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Osterode, 1" avril 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 21 mars. Je vous remercie de eq que vous me ditas relativement à l'accouchement de la vice-reine d'Italie. Il faut que vous demandicz l'acte de naissance de l'enfant, pour le faire inscrire sur les registres de ma famille; s'il est nécessaire pour rein d'une lettre close, vous m'écrirez. Le désire que vous rémissier un conseil qui sera composé des ministre des finances, du trésor publie et de l'administration de la guerre, et de MM. Defermon, Licuée, Bérenger et Cretet, si ce dernier est à Paris. Vons leur communiquerez la note ci-jointe, et vous me ferez connaître le résultat des opinions de ce conseil.

NAPOLÉON,

Comm. par M. le duc de Cambaciriu. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

12251.

MOTE.

Usterode, 1" avril 1807

Le desir de ne pas avoir à escompter quatre-vingts millions d'obligations a dés sourcit exprimé. Le moment d'opérer e grand bien partidère arrivé. Ve serait-il pas possible de donner à l'evercice i 80 g toutes les obligations de i 80.8 dont le pavement échoit en i 80 g? Cela formerait pour 180 gue diminiution de ressoures-de quatre-vingts millions, et cela ne peoduirait pour l'année 180 g aucune augmentation, puisque les obligations de i 80 g qui échoient en 18 to seraient affertées à l'année 181 o. Per ce moyen, les obligations écherraient toutes dans les douze mois; le tréor gasperait riug à six millions de frais de négociation; nos manfactures et notre commerce feraient un gain immense, puisqu'il y aneiti quatre-singts millions de capitant vacants qui, ne pouvant trouver d'emploi au tréser, seraient placés dans le commerce pas parait être le premier de tons. Comment y arriver ? Voilà la que-tion.

Il y a dern manières d'y arriver. La première, en diminuant les dépenses de 1808 de quatre-s'ingts millions. Il sera possible de payer la solde de la Grande Armée avec les revenus des pays conquis, mais ce ne peut être qu'une économie de quarante millions. C'est an ministre de la guerre à voir à combien se monteront les dépenses de la guerre cette année. En supposant que la Grande Armée reste en Allemagne toute l'année, et que la France n'ait à payer que la solde, si le ministre, avec cette donnée, procure des économies, on pourra diminuer le budget. Si, au contraire, la revistion de cinq nouvelles légions, les dépenses de toute espèce qu'il la révision de cinq nouvelles légions, les dépenses de toute espèce qu'il

fiul faire, soil pour la levée des conserits, soil pour l'achat des chevaux, etc. ne lui font pas espérer d'économie, alors il sera convenable de voir s'il ne conviendrait pas de faire un emprunt à cinq pour cent. La réussite de cet emprunt ne peut être douteuse, car il serait couvert par la caisse d'amortissement, qui a déjà une cinquantaine de millions appartenant à la Grande Armée. Cinquante autres seront le résultat de cette guerre, surtout si fonn e fait acuene diminution dans le budged. On subviendrait au service par soitante ou quatre-vingts millions d'emprunt, et ou laisserait soitante ou quatre-vingts millions de l'exercice 1804.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérés (En minute oux Arch de l'Emp.)

12252.

#### A M. MOLLIEN.

Osterode, 1" enril 1807

Monsieur Mollien, J'ai fait payer la solde à l'armée, pour les mois dotobre, novembre, détembre et jansier, sur les fonds provenant des paysouquis, le ferai également paver les mois de février, mars, avril, mai et juin. Mais beaucoup d'officiers se fout payer en hous sur le caissier général; d'oi il résulte qu'une partié de la solde se trouve payée par le trésor public. Cela u'est propre qu'à faire beaucoup d'embarras. Mon intention est que la solde soit tout entière payée sur les revenus des pays couquis; que vous soldiez cependant, comme de raison, les mandats du payeur général, et que vons lui envoyiev beaucoup de ces billets, mais que vous ayez ace lui une correspondance suivie, pour qu'il vous rembourse en bonnes lettres de change les bons du caissier général, de sorte que la solde ne paraisse en rien sur les comples du trésor public, du moins jusqu'iz ce que j'aie pris une mesure définitive.

Présentez-moi donc un projet de décret par lequel j'ordonnerai :

1° Que, jusqu'à ce que j'y aie statué définitivement, la solde d'octobre, novembre. décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin sera payée sur les fonds provenant des pays conquis;

- q° Que tous les fonds que j'ai mis à la disposition du ministre de la guerre pour le service de la Grande Armée, par mes décrets des . . . . . qui ne sont pas faits par le trésor public, seront payés également sur les fonds provenant des pays conquis;
- 3° Que les mandats du caissier général qui ont été envoyés au payeur général pour son service, montant à la somme de . . . . . . seront remboursés par le payeur général à la trésorerie;
- h<sup>a</sup> Que le million de lettres de change créées par mon décret du.... de Varsovie, sera également remboursé par le payeur général à la trésorerie:
- 5° Enfin que tous les mandats qui seront envoyés au payeur général, du moment qu'il les aura donnés en payement, seront remboursés par hui à la trésorerie, qui devra être sa caisse de service.
- Vous ajouterez que je me réserve, au premier conseil d'administration que je fendrait à Paris, de statuer définitivement, et que j'entends que la solde de l'armée continue à être faite par le trésor public et à être mise en réserve dans ses caisses en France, comme si rien n'avait êté payé.

Napoléon.

Comm. par M<sup>ess</sup> la comtesse Wollien. (Fa minute sen toch de l'Emp.)

12253. A. M. PORTALIS.

Je reçois votre lettre du 20. Je vois avec une vive peine la mort de l'évêque de Vannes.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12254.

AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Osterode, 1" avril 1407.

Le roi de Hollande désirerait que, dans les circonstances actuelles, vous ne missiez aucun vaisseau d'Anvers à l'eau. Si cela peut offrir un point vulnérable de plus aux attaques des Anglais, il est certain qu'il ne faut pas s'y exposer. Cependant, si le trajet d'Anvers à Flessingue, où je les considère comme en sûreté, devait être court, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'exposé.

Mon arsenal de Venise va mal. Je vous prie de m'envoyer: 1° un projet de décret pour organiser la marine de mon royaume d'Italie d'une manière économique et telle qu'il serait à désirer que cela fût en France: 5° de me proposer un honnête homme que je puisse faire préfet et chef de l'administration de terre, de mer et civile; tout cela comme roi d'Italie. Il me paraît que Betriu va trè-buil et gasqiile.

Aspoléox.

Archives de l'Empire.

#### 12255.

### AU GÉNÉRAL MARESCOT.

QUESTIONS SUR LES MOYENS DE DÉFENSE D'ALEXANDRIE.

Osterode, 1" avril 1807 1.

- «\* En supposant que cette place dià être attaquée au mois de juin, quels sont les moyens à employer pour la mettre en état de défense, pour armer les couronnes qui entourent la place et les rendres susceptibles de se défendre, et pour mettre aussi la vieille enceinte dans le meilleur état possible et l'armer épalemen!?
- 2º Peut-on, dès à présent, remplir d'eau les fossés? Combieu de temps cette opération exigerait-elle, et combien en faudrait-il pour les mettre à sec?
- 3° Résulterait-il quelques inconvénients pour la salubrité de la ville en laissant quelque temps les eaux dans les fossés de la place?
- 4º Enfin à quelle époque pourra-t-on se servir du pont éclusé, et quand sera-t-il terminé? Quand les bois nécessaires à l'éclusement seront-ils prêts?

Asponéox.

Archives de l'Empire

Date présumée.

#### 12256. At MARÉCHAL BERTHIER.

Osterode, 1" avril 1807.

Mettez toute l'île de Nogat sous les ordres du général Vedel.

Donnez ordre qu'à dater du 5 avril Marienhurg et l'îlé de Nogat ne fourniront rien individuellemeut aux corps d'armée, ni néme au 10 rorps, vous ferez comprendre au maréchal Lefebrre que, farmée étant réunie là, il faut qu'il se nourrisse par la gauche. Vous ordonnerez que toutes les réquisitions soient faites par le général Vedel. Tout ce qu'en tirait le fr corps, il le tirera d'Elbing.

Vons ordonnerez au général Lasalle de mettre un escadron à la disposition du général Vedel pour la police de l'île de Nogat. Le général Vedel aura soin de mettre de l'ordre et de correspondre avec vous.

Vots ferez mettre à Fordre : «Sa Majesté l'Empereur a déjà ordouné que le payeur général versit dans la caisse des payeurs des corps d'armée, pour être remis par ceux-ci aux quartiers-maîtres des régiments, les fonds nécessaires pour payer la solde des mois d'ortobre, novembre, décembre et jamier. Elle rétiére ledit ordre.

«Sa Majesté ordonne que le payeur général fasse sur-le-champ les fonds aux payeurs généraux des corps d'armée, et ceux-ci aux quartiersmaîtres, pour payer la solde de février, ainsi que l'indemnité accordée aux officiers en Polozne.

Asponion.

Depôt de la govern.

12257.

#### AL MARÈCHAL LEFEBURE,

à PRIEST.

thtersde, 1" avril 1807.

Le jeune Polonais Chlapowski a été fait prisonnier dans la dernière sortie de la garnison de Danzig. Comme je m'intéresse particulièrement à ce jeune homme, je désire que vous le réclamiez et que vous demandiez à M. Kalkreuth son échange. Vous lui direz que c'est un intérêt particulier que je porte à ce jeune homme que je connais; il est capitaine dans un des régiments de lanciers de la division Dombrowski.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12258.

#### AU GÉNÉRAL BERTRAND.

Osterode, 1" avril :

Quand sous aurez parcouru tout le bas de la Vistule pour connaître de quelle manière la Nogat coule dans le Frische-Haff, et qu'enfin vous croîrez avoir une idée précise de tout le pays, vous pourrez me venir joindre.

Ne pourrait-on pas placer sur nos bateaux une pièce de 12, afin d'être à peu près de même force que les chaloupes anglaises?

Napoléov.

Archises de l'Empire.

#### 12259.

#### AU GÉNÉRAL CLARKE, À BERLIN.

Osterode, 1" avril 1807.

Voici les renseignements que j'ai reçus sur le partisan Schill.

Le 37 mars, le général Henry<sup>1</sup>, à la tête des Polonais, s'est mis à la poursuite de ce partisan, l'a chassé de Lauenburg, de Stolpe et de Schlawe. Schill, avec la moité de son monde, est rentré dans Kolberg par des chemins délournés. L'autre moitié s'est portée sur la gauche de la place et a été coupée par le général Loison. Soixante et dix hommessont poursuivis du côté de Riggenwalde par le général Henry.

Napoléon.

Archites de l'Empere.

<sup>1</sup> Wolodkowicz, général de brigade polonais

#### 12260. AU GÉNÉBAL CLARKE.

Osterode, 1" avril 1807.

Il ne faut pas laisser le contingent de Saxe-Weimar à Stettin; je ne m'y fie pas assez pour cela; il doit être sous les ordres du général Belair, nour protéger les communications entre l'Oder et la Vistule.

Jai vu avec plaisir que vous ayez dirigé le 26' de classeurs sur Thom. Le désire que vous dirigiez le 3' sur Thoru, une fois à Kolberg, je ne pourrais plus les retirer. Il doit avair déjà 400 chevaux. Envoyez done ordre au détachement que vous aviez dirigé sur Kolberg de revenir sur Thorn.

Le général Loison doit avoir de la cavalerie hollandaise que lui a envoyée le maréchal Mortier.

J'ai ordonné que le général Tauenzien, Prussien, ne sortit point de France.

Archives de l'Empire

12261.

#### AU GÉNÉRAL CAULAINCOURT.

GRAND ÉCETER.

Osterode, 1" avril 1807.

Napoléon.

M. Labilfe, officier d'ordomance, partira ce soir à six heures, pour moi ou pour le major général; il n'apportera aussi l'état des convois arrivés dans la journée, la situation des subsistances et de la fabrication d'Osterode, anis que l'état des effets d'habillement, souliers et finis la retorde, anisi que l'état des effets d'habillement, souliers et finis la rouriers, Si, à six heures, aucune dépèche n'était arrivée ni pour moi, ni pour le nuijor général, il pourra attendre jusqu'à neuf heures. Il s'arrangera de manière à avoit un cheval en relaci et à arriver promptement.

M. Bongars partira demain à six heures du matin, pour m'apporter les

dépèches et les états indiqués ci-dessus pour M. Labiffe; il verra avant de partir si les fours cuisent. Si, à six heures, il n'y avait pas de dépèches, il attendrait jusqu'à neuf heures du matin.

M. Tascher partira demain à trois heures après midi, et, s'il n'y avait pas de dépèches, il pourrait attendre jusqu'à sept heures du soir. Il m'apportera les états indiqués ci-dessus pour M. Labiffe.

M. Maulnoir se rendra de suite à Mohrângen, où il fera connaître su général Legrand que je suis à l'inkenstein, afin qu'il dirige en conséquence les courriers du maréchal Soult, Il se rendra de là chez le maréchal Soult pour la même chose. Il ira ensuite aux avant-postes, et demain, à neul heures du main, quand les reconnaissances du main seront rentrées, il prendra les ordres du maréchal Soult, et me rejoindra à l'inkenstein, où il tidebra d'arriver de bonne heure. Il s'informera aussi de quelle manière vivent les troupes et de la situation des magasins de Lichstadt et de Mohrângen.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 12262. AU GÉNÉBAL SONGIS.

Finkenstein, 1" avril 1807.

Envoyez de l'argent au commandant de l'artillerie devant Danzig. Les pièces venues de Graudenz ne sont approvisionnées qu'à 150 coups; vous savez que c'est comme s'il n'y avait rien.

NAPOLÉON

Archives de l'Empure

#### 12263.

#### A L'IMPÉRATRICE.

Kemien, a avril 1507

Mon amie, je t'écris un mot. Je viens de porter mon quartier général dans un très-beau château, dans le genre de celui de Bessières, où j'ai beaucoup de cheminées, ce qui m'est fort agréable; me levant souvent la nuit, j'aime à voir le feu.

Ma santé est parfaite. Le temps est beau, mais encore froid. Le thermomètre est de quatre à cinq degrés.

Adieu, mon amie; tout à toi.

Napoléon

Lettres de Nepoleon à Joséphine, etc.

#### 12264. A. M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 2 avril 1807.

Mon Gousin, je reçois votre lettre du 32 usars. Il n'y a rien ici de nouveau. Je suis venu porter mon quartier général à Finkenstein, qui est une très-belle maison de campagne appartenant à M. le comte de Dobna, grand maître de la Maison du roi de Prusse. Vous pouvez faire mettre daus le Memileur la note suivante:

»DElbing. — On nous amonce l'Empereur. Nous l'attendous d'un unoment à l'autre cii. Il y a beaucup de cavalerie cantonné dans les environs de notre ville, et tous nos ateliers sont occupés à travailler pour cette casalerie. On estime à 4,000 le nombre des chevaux que les Francios ont tirés de l'île de Nogat, qui est sans contrebit un des plus beauv pays de la Prusse. Des trains considérables d'artillerie sont arrivés de Varsovie par la Vistule devant Danig. »

Supoléon.

Course, par VI, le duc de Combocirés. (En munte sen Arris, de l'Emp.)

12265.

DÉCISION.

Finkenstein, a asril (No7).

Le ministre de l'intérieur propose à Histoire militaire de France; l'Empereur d'établir au Collége de France Histoire de la législation en France;

<sup>1</sup> Date présumée.

quatre nouvelles chaires, d'Histoire de France, d'Éloquence française, de Poésie française, d'Histoire littéraire et critique.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12266. A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, a sent 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois votre lettre du 30 à neuf heures du soir, où je vois que les affaires avec la cour de Vienne trainassent toujours.

Jai porté mon quartier général ici c'est un pays où le fourrage est abondant et où ma exvaleire peut vivre. Je suis dans un très-beau c'hateau, plus beau que celui de Grignon, qui a des cheminées dans toutes les chambres, ce qui est une chose fort agréable. Vous y aurez un fort bel appartement, si vous vener my joindre.

Voyez M. Aldini. S'il a un travail à me présenter, il peut venir; sinon, il n'y a pas d'inconvénient qu'il reste à Varsovie, où il est mieux.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (Es aussus ses Arch. de l'Emp.)

12267.

A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, a avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, écritez à Florence pour témoigner mon mécontentement du mauvais esprit que le ministre de la police donne aux aflaires, Écrivez à Paris dans le mêue sens à M. de Masserano. Demandez l'arrestation des nommés Decimi, Benino et Cavini, qui ont douné de grands repas pour célebrer les prétendus avantages des Russes; ils sont de Sienne.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères (Re missée sux Arch de l'Emp.)

#### 12268. A. M. DARU.

Finkenstein, a avril 1802.

Monsieur Daru, j'ai déjà fait la distribution des 30,000 paires de souliers que vous avez dirigées sur Marienwerder, ainsi que des 20,000 que vous avez dirigées sur Osterode. Sur ces 20,000, il n'en est arrivé que 11,000. Il faut d'abord compléter l'expédition des 20,000 paires sur Osterode, et, outre l'expédition de ces 50,000 paires, il faut en faire une autre aussi de 50,000 paires, savoir : 35,000 paires par eau sur Marienwerder et 15,000 sur Osterode. Faites de tous côtés venir des souliers: les chemins sont mauvais et boueux, et la consommation des souliers sera énorme. Ce qu'il faut surtout envoyer à Osterode, c'est de la farine. Il n'est encore rien arrivé à Marienwerder de ce que j'ai demandé. Ordonnez aux commissaires des guerres de Culm et de Neuenburg, Mewe et Marienwerder de correspondre avec l'ordonnateur du quartier général qui est à Riesenburg. Il faut établir à Marienwerder un grand hôpital. Il faut en établir un à Mewe et à Neuenburg. Comme je vous ai déjà fait connaître mes intentions là-dessus, je suppose que vous aurez envové des médecins et des employés d'hôpitaux dans ces trois places.

VAPOLÉON,

(Lorente par M. le courte Duru (En mente sen Arch. de l'Emp.)

12269.

A M. DARL.

Fuskenstein, a avril 1807.

L'ai donné l'ordre au major général de faire établir 9 fours à Riesenburg, 3 à Finkenstein, 9 à Marienwerder, et, comme cela a déjà été annoncé, 6 à Mewe et 6 à Neuenburg.

Favais ordonné que tous les convois de biscuit qui arriveraient à Osterode, lorsque ce qui est en magasin passerait 150,000 rations, fussent envoyés ici. Il y en a dans ce moment 180,000 rations; mais, comme il me faut faire mon mouvement, envoyez fordre que tout ce qui y arrivera désormais en biscuit et en eau-de-vie soit dirigé ici. Je veux avoir à l'inkenstein 150,000 rations de biscuit, 100,000 de pain biscuité. 200,000 rations d'eau-de-vie, et de la farine pour faire aller les trois fours sendant dix jours;

A Riesenburg 200,000 rations de biscuit, 200,000 de pain biscuité, 400,000 d'eau-de-vie, et de la farine pour faire aller les neuf fours pendant dix jours;

Marienwerder, Marienburg, Mewe et Neuenburg, approvisionnés conformément aux dispositions déjà ordonnées.

Toutes les administrations restront à Biesenburg; un commissaire des guerres de la Garde restera à l'Finkenstein avec des boulangers de la Garde pour servir les trois fours. En outre, les boulangers de la Garde serviront trois fours à Riesenburg, L'administration n'en aura plus que sit à servir dans cette place, et elle en servira neuf à Osterode, qualtre ayant élé remis au 3° corps.

Il y aura un commissaire des guerres du quartier général à Osterode, Calm, Marienwerder, Mewe, Neuenburg, qui rendront compte au commissaire ordonnateur du quartier général, de manière que tons les soirs il puisse envoyer la situation de ses magasins au maréchal Duroc.

Tous les convois de farine venant de Varsovie on de Thorn continueront à être dirigés sur Osterode.

Asportion.

Comm. par M. le comte Daru.

12270. DÉCISION.

Finkenstein, a svrit 1807.

Le major général soumet à l'Empereur une lettre adressée à l'intendant général par la princesse l'auline, desuandant un congé pour M. Michelot, inspecteur principal des fourrages, chargé par elle de suivre à Paris suedaues affaires. Refusé. Chacun doit rester à son poste. Employez M. Michelot aux avant-postes; il est actif.

Napoléon.

Comm. par M. le comte Daro.

#### 12271.

## AL GÉNÉRAL LEMAROIS,

Finkenstein, a avril 1807.

Ayez soin de ne pas trop appauvir les magasins de Varsovie. Il faut que vous mainteniez toujours l'approvisionnement de Pultusk, Sierock, Willenberg pour dix jours, et en farines, à Varsovie, de quoi alimenter la manutention pendant dis jours et les moulius pendant vingt. Il faut faire successivement venir de Blonie, Rawa, Lenczyca, de manière qu'on ne se trouve pas embarrassé.

Le vois, par l'état de situation du 15 mars, qu'il n'y avait que 3,000 quintaux de blé. On fait trop de pain; il y en avait 26,000 rations; ce pains se gâte. Le vois qu'il n'y a que 1,000 quintaux de farine à Praga et 1,000 à Modlin; c'est trop peu. Comme il y a 8,000 quintaux à Blonie, 5,000 à Lemer, ca, qu'il y en a 3,000 à Lowiez, faites-en venir de ce rôté, avec 4,000 quintaux de farine ou de seigle.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

122/2.

AU GÉNÉRAL RAPP,

Finkenstein, a avril 1807.

Le rencontre toujours des hommes isolés, sans finits, qui out pasé par Thorn et qui out des feuilles de route du commissaire des guerres de Thorn, et qui sont même maladifs. Il vaut mieux les envoyer à leurs dépôts respectifs; cela me fait des malades à l'armée, et voils tout. Penez donc des mesures pour qu'in es sorte personne de Thorn sans avoir capote, souliers et fusil. Combien y a-t-il de pièces de canon en batterie à Thorn? Quelle est la situation des ouvrages avancés? Combien y a-t-il d'ouvriers qui travaillent tous les jouns? Enfin la place est-ellé à l'abri d'un coup de main ou en état de se défendre? Y a-t-il de l'eau dans les fossés? A-t-on fait les batardeaux pour cela! Il est très-pressant que j'aie des idées précises là-dessus. D'un moment à l'autre vous pouvez en avoir besoin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12273.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon Cousin, vous recevrer demain un grand article de Constantinople, que vous ferez imprimer dans le Monièur. Il suffit, quant à présent, de vous dire que les affaires vont au mieux de ce côt-léa, que les Anglais ont échouf et ont été obligés de repasser le Bosphore. Vous pouvez faire mettre dans le Monièur cette courte note : « Nous recevons des nouvelles officielles de Constantinople. Les affaires vont au mieux de ce côté. Les Anglais ont complétement échoué et ont été obligés de repasser le déroit des Dardanelles, et la Porte montre une énergie qui a confondu les Anglais et les Busses. A demain les détails. «

Napoléon.

Lomm, per M. le due de Cambaterés. (En missie sus Arch de l'Emp.)

#### 12274.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, vons me dites que vous avez besoin d'argent : il est parti hier 1,500,000 francs de Breslau pour Varsovie. Ainsi cet argent ne tardera pas à vous arriver.

En lisant avec attention les états que l'intendant général m'a envoyés, je vois que Varsovie a fourni tout ce qu'elle devait fournir. Autorisez donc M. Pradel à passer des marchés pour l'approvisionnement en grains, foin, avoine et viande. On payera sur les 1,500,000 francs qui viennent de Breslau, et M. Pradel enverra un courrier à l'intendant général pour lui faire connaître tout ce qu'il a fait avec votre approbation.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En muste sex Arch. de l'Emp.)

#### 12275.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Frokenstein, 3 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, il est tris-convenable que vous disse; à M. de Vinceal, en forme de conversation, et que vous écrisiez à M. Andréossy, que 30,000 Espagnols sont déjà entrés sur mon territoire et sont en marche pour se rendre en Hanovre. Il n'y surrait pas de nai uneme d'en faire mettre un article dans les journaux de Varsovic, sous la rubrique de Madrid, en disant, sans parler de la division d'Étrurie, que do,000 hommes d'infinaterie, sont déjà rendus sur les Pyrénées et arrivent le 1" du mois de mai sur FEIDe.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrageres (En moute ous Arch de l'Emp.)

12276.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 3 avril 1807

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous enverrai demain le récit de toute l'affaire de Constantinople, avec les pièces officielles. Vous pourrez les faire imprimer dans la Gazette de l'araorie.

Expédires sur-le-champ un courrier à Constantinople. Dite à Schastiani que j'ai donné des ordres pour que tout ce qu'il demandera en Dalmatie parte sur-le-champ; que l'eutretien, la solde de mes troupes à Constantinople seront à mes frais, et qu'il suffira que la Porte leur donne des vivres; que j'ai donné rordre au vice-roi d'Italie de lui envoyer 300.000 frances pour subvenir aux premières dépenses de mes troupes à Constanunople; que je suis très-lâché que, par un motif d'économie, il ne m'ait pas expédié l'officier persan; qu'il ait à me l'envoyer sur-le-champ. Ce n'est pas le moment de regarder à l'argent.

Écrivez à l'officier que j'ai à Widdin, M. Mériage, qu'il assure l'aga de ma protection, et lui offre armes, poudre et tout ce dont je puis disposer; que je ne lui demande que d'être fidèle à la Porte et de marcher franchement contre l'ennemi commun.

Témoignez à Sebastiani ma satisfaction de sa conduite. Il remettra la lettre ci-jointe au Grand Seigneur.

Dans la traduction de la lettre de l'empereur de Perse, on a oublié la date; il m'est très-intéressant de la connaître. Je vous envoie une réponse. Le général Sebastiani la fera porter en Perse par un de ses officiers; et, comme il va lui arriver un grand nombre d'officiers d'artillerie et du génie, je désire qu'il en charge un officier qui puisse apprécier les forres de cet empire; ce que n'a pa faire M. Jaubert, qui n'est pas militaire.

NAPOLÉON.

Vous ne recevrez que par le courrier de demain mes lettres au Grand Seigneur et à l'empereur de Perse.

Archives des affaires étrangères. (En mante sus Arch de (Emp.)

12277.

AU SULTAN SELIM.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon ambassadeur m'apprend la bonne conduite et la bravoure des Musulmans de Constantinople contre nos ennemis communs. Tu t'es montré le digne descendant de Selim et de Solinsan. Tu m'as demandé quelques officiers, je te les envoie. Jai regretté que tu ne m'eusses pas demandé quelques millièrs d'homnes; tu ne m'en as demandé que 5 oc; jai ordonné aussitôt qu'ils partissent. l'entends qu'ils soient soldés et habillés à mes frais, et que tu sois reuboursé des dépenses qu'ils pourront t'eccasionner. Le donne ordre au commandant de me troupes en Dalmatie de l'envoyer les armes, les munitions et lout ce que tu demanderas, Je donne le même ordre à Naples, et déjà des canons et des anonniers ont été mis à la disposition du pacha de Janina. Généraux, officiers, armes de toute espèce, argent même, je mets tout à ta disposition; tu n'as qu'à demander. Demande d'une manière claire, et tout ce que tu deunauderas, je te l'euvernia sur l'heure.

Arrange-toi avec le schah de Perse, qui est aussi l'ennemi des Russes; engage-le à tenir ferme et à attaquer vivement l'ennemi commun.

J'ai battu les Russes dans une graude bataille: je leur ai pris 75 canons, lé drapeaux et un grand nombre de prisonniers. Je suis à quatre-vingts lieues en avant de Varsovie, et je vais profiter de quinze jours de repos que je donne à mon armée pour me rendre à Varsovie et y recevoir ton ambassadeur.

Je sens le besoin que tu as de canonniers et de troupes. Je les avais offerts à ton ambassadeur; il n'en a pas voulu, dans la crainte d'alarmer la délicatesse des Musulmans.

Confie-moi tous tes besoins. Je suis assez puissant et assez intéressé à tes succès, tant par amitié que par politique, pour n'avoir rien à te refuser.

lei, on m'a proposé la paix; on m'accordait tous les avantages que je pouvais désirer; mais on voulait que je ratifiasse l'état de choses étable. Le traité de Sirés, et je m'e suis restricté. Sistos, et je m'e suis réculie. J'ai répondu qu'il failait qu'une indépendance absolue fût assurée à la Porte, et que tous les traités qui lui avaient élé arrachés pendant que la France somneillait fussent révounés.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

12278. AU SCHAH DE PERSE.

Finkenstein, 3 avril 1807

le reçois ta lettre qu'a apportée à Constantinople ton serviteur lusuf-

Common Google

Aga, J'ai ordonné à mon ambassadeur de t'envoyer celle-ci par un de ses officiers.

Beaucoup de troupes du Don, qui étaient opposées à toi, sont venues en Pologne. J'en ai fait prisonnières un grand nombre.

Le sultan Selim désire vivre en paix avec toi, resserrez vos liens; les petites mésintelligences doivent disparaître devant les véritables ennemis. 7 ai écrit à Constantinople qu'on fasse venir ici l'officier que tu as envoyé, afin que je puisse causer avec lui en détail sur toi et sur ton armée.

Arrête toutes les communications des Anglais avec les Indes; intercepte leurs courriers; ils sont amis des Russes et nos ennemis. Apprends-moi bientôt que tu as obtenu dans cette campagne de nouveaux succès et que tu as fait du mal à l'ennemi commun.

Napoleon.

Comm. par M. le général Forrier (En moute aux Arch. de l'Eury.)

#### 12279. AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon Fère, je vous instruis des bonnes nouvelles que je reçois de Contantinople. L'amiral Duckworth, avec huit vaisseaux de guerre onglais, a forcé le détroit des Dardanelles le 19 février, après avoir essuyé quelques coups de canon. Il a rencontré, près de Gallipoli, un vaisseau de 7d et cinq fréquets tures, dont les équipages étaient à la mosquée pour la fête du Bairam, et les a brûlés. Il s'est présenté devant Constantinople; on a courre aux armes. Douze officiers d'artillerie et du génie, que jai envoyés de Dalmatie, sont arrivés dans la même nuit. On a mis 50 o pièces de canon en batterie en cinq jours; on en a envoyé aux Dardanelles. Le Grand Seigneur a déclaré dans la mosquée qu'il ne séparerait pas sa cause de celle des Français. L'escadre anglaise a été forcée de repasser les Dardanelles, et dix vaisseaux tures font suivei. Les régences barba-resques ont reçu l'ordre de courir sur les bâtiments anglais. Les mar-readules anglaises sont saissie. Es Anglais quis te trouvent en Turquie

sont arrètés. L'armée turque paraît passer le Danube et cerner Bucharest, où les Russes n'ont que peu de forces. Faites mettre ces détaits dans la Gazette de Brealau. Vous pouvez faire dater ces nouvelles de Constantinople, du 3 mars.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. J. le prince Jérôme.

#### 12280.

#### AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon Frère, je vous avais mandé que je vous avais envoyé 1,400 hommes de cavalerie non montés. J'ai craint que vous ne puissiez les monter, surtout à cause des selles. Je ne vous en ai, en conséquence, envoyé que 1,100. Mais, sur la lettre que vous m'avez écrite que vous avez pris des mesures pour en monter 1,500, et qu'ils le seraient au 15 avril, je vous en enverrai davantage. Allez de l'avant, et si vous pouvez en monter un plus grand nombre, je vous les enverrai. Les hommes appartenant au 5° corps doivent être dirigés sur Varsovie. Je préfère qu'ils se reposent deux jours de plus. Faites-leur distribuer capotes, habits, souliers, chapeaux et armes. La considération sur le double emploi de l'habillement est sensée; mais c'est un objet sur lequel on ne doit pas s'arrêter à la guerre. Il v a plusieurs manières de les envoyer : si vous les envoyez isolés, ils resteront perdus pour l'armée. Il faut les organiser en bataillons provisoires de 400 hommes, avec des officiers et sous-officiers pour les commander, en réunissant les hommes appartenant à un même corps d'armée; et quand vous aurez ainsi un bataillon des 1", 3', 4' et 6' corps, vous les dirigerez sur Thorn. Formez en compagnies ceux du 5° corps, au complet provisoire de 100 à 120 hommes, et dirigez-les sur Varsovie, également bien équipés et armés, et sous les ordres d'officiers et sousofficiers. Désignez-leur des lieux de repos sur toute la route, afin qu'ils ne fassent pas de trop fortes marches. Ainsi donc n'envoyez jamais moins de 400 hommes sur Thorn, moins de 100 à 120 sur Varsovie, toujours avec

des officiers et sous-officiers. Si vous nanquez d'officiers, donnez-leur des officiers d'état-major. J'attendrai le retour de ce courrier pour vous envoyer un plus grand nombre d'hommes de cavalerie à pied. Ainsi je vous envoie 1,100 hommes, dont 1 so cuirassiers, 500 dragons et 480 hommes de cavalerie légère. Disi-je vous envoyer 1,000 autres, et flaut-il vous envoyer des détachements de cuirassiers ou de cavalerie légère? Si vous pouvez passer la revue de toutes les compagnies ou hatalilhos provisoires que vous expédieres à l'armée, si vous pouvez luster une chemise par homme, ce ne sera que mieux. Envoyez-moi l'itinéraire que suivent le trésor, les régiments wurtembergois, infanterie et cavalerie; car il faut que je sache toujours où se trouvent toutes les parties de mon armée.

Comm. par S. A. L. le prince lécôme (En misute sun Arch. de l'Emp.) Napoléov.

t228t.

AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 8 mars, relative aux tracasseries de la cour de Rome. Jimagine que les évêques que Jia inommés touchent leurs revenus. Il faut leur écrire qu'ils se readent dans leurs diocèses, et qu'ils en prennent au moins l'administration, si leur conscience ne leur permet pas dy exercer leurs fonctions épiscopales.

Ie vous envoie une lettre au Saint-Père que vous ferez passer à Rome. Après cela, s'il ne revient pas, il n'en faut plus parler. En temps et lieu je ferai repentir la cour de Rome de sa mauvaise conduite; mais ce n'est pas le moment.

Vapoléox.

Toutes réflexions faites, je n'écrirai pas au Pape. Je ne veux pas me jeter dans les tracasseries avec ces nigauds. Le plus court est de s'en passer.

Comm. par S. A. L. M<sup>ee</sup> In ducheuse de Leuchtenberg (En minute sux Arch. de l'Emp.)

#### 12282. AU ROI DE NAPLES.

Finkenstein, 3 avril 1807.

Mon Frère, je reçois votre lettre du 15 mars. Le vois avec plaisir que vos troupes se portent bien et que tout va bien che vous. Portez attention à la bonne discipline de vos troupes: un mois de relâcement cause un mal qui ne peut être réparé que par six mois de soins. Si vous formez un camp, placez-le entre Naples et la Calabre. Il serait ridicule de rien faire qui pât faire penser que la capitale pât être évacuée. Il est probable que les 6,000 Anglais qui sont partis de la Sicile sont retournés and Toéan. J'attends d'ailleurs des renseignements là-dessus. Nous sommes encore cir au milieu des neiges, et probablement le soleil commence chez vous à devenir trop chaud.

NAPOLÉON.

Au moment même je reçois des lettres du 3 mars, de Constantinople. Les Anglais ont échoué complétement, et cet empire montre une énergie qui m'est très-importante et confond les ennemis communs. Les Anglais ont essuyé un échec qui leur sera sensible.

Dépit de la guerre. (En minute sun Arch. de l'Essp.)

## 12283.

A M. CAMBACÉBÉS.

Finkenstein, & avril 1807.

Non Cousia, je reçois votre lettre du s'n anzs. Portez, je vous prie, une grande attention au double approxisionnement de blé que j'ai ordonné avant de partir. L'expérience a'apprendra-t-elle donc rien, et faudra-t-il attendre que l'on soit dans le besoin? C'est l'objet auquel M. Champagny doit porter toute son attention. Les mais et les s'in es sont pas de saison, et il faut avant tout qu'il réussisse. Vous avier déjà le manifeste de la Porte, mais je suis surpris de ne pas voir dans le Monitare les pièces relatives à la déclaration de guerre de l'Ingleterre à la Porte, que je vous ai envoyées. Si elles n'y avaient pas été mises quand vous receverse cette lettre, prenet des mesures pour le vy faire mettre.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Cambacérès (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12284.

#### A M. CAMBACÉBÈS.

Finkenstein, 4 avril 180;

Mon Cousin, vous verrez dans la Monituru différentes lettres envoyées par mes agents sur le Danube, ainsi que les nouvelles de Constantionel. Les choises marchent bien de ce cité-là, et les flusses y paraissent singulièrement embarrassés. Il est probable qu'ils seront battus et obligés d'éseuer la Valachie. La Porte se comporte mieux qu'on n'aurait osé l'espérer.

Napoléon.

Je pars cette nuit à franc étrier pour Varsovie, où je serai demain. Jy resterai deux jours pour donner audience aux ambassadeurs de Perse et de Turquie, et prendre quelques arrangements d'administration intérieure de Pologne.

Comm. par M. le duc de Cambacárês. (En mineta sus Arch. de l'Emp.)

12285.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 4 avril 1807.

Les journaux sont en général mal dirigés. Il est peut-être difficile d'y

porter remède. Cependant je désirerais que vous veillassiez à ce qu'ils ne parlassent jamais de l'intérêt de la dynastie nouvelle, qu'ils ont l'air d'appuyer sur un parti. Que cet obscur Courrier Français dise tant qu'il voudra des injures au Journal de l'Empire, mais qu'ils ne m'y entremèlent pour rien. Le Courrier Français et le Journal de l'Empire suivent le même système; l'un attribue tout le malheur de la révolution à la philosophie, comme si, dans tous les temps, les honimes ne s'étaient pas divisés, déchirés et persécutés; tout cela est absurde sans doute, mais il est tout aussi absurde que le journal le Courrier Français se constitue mon défenseur et veuille voir ma cause dans l'intérêt des encyclopédistes ou de Champfort, de Diderot, etc. Il me semble que ce n'est pas trop exiger que de les laisser déraisonner et se battre, pourvu qu'il ne soit pas question des affaires actuelles. Tout le monde lit le Journal de l'Empire, et, s'il tend à faire du mal à l'état, nous n'avons pas besoin que le Courrier nous en prévienne. Je ne veux pas rétablir le crime de lèse-majesté: je n'attache aucune importance aux débats des folliculaires; cependant je ne veny pas qu'on laisse un journal parler des Bourbons, de la dviastie, comme le fait le Courrier Français. Ne peut-il donc pas défendre sa cause sans y entremêler le Gouvernement? Qu'on soit athée comme Lalande, religieux comme Portalis, philosophe comme Regnaud, on n'en est pas moins fidèle au Gouvernement, bon citoyen. De quel droit donc souffrir ouvertement qu'on vienne dire à ces individus qu'ils sont mauvais citovens? C'est du style des Frères et Amis; et, s'il osait dire sa pensée tout entière, vons verriez qu'il n'y a que sa clique qui me soit attachée. Les ecclésiastiques, vingt millions d'hommes attachés au culte, sont tous de l'ancien régime. La première fois que ce journal parlera des Bourbons ou de mes intérêts, supprimez-le. Quant au Journal des Débats, il est certain qu'il pousse l'esprit de parti jusqu'à la persécution. Un temps viendra où je prendrai des mesures pour confier ce journal, qui est le seul qu'on lit en France, entre des mains plus raisonnables et plus froides. L'esprit de parti étant mort, je ne puis voir que comme une calamité dix polissons, sans talent et sans génie, clabauder sans cesse contre les hommes les plus respectables, à tort et à travers. Mais je n'y prends

d'autre intérêt que l'intérêt littéraire. Contenez-les dans les bornes; défendez-leur également de faire parler des Bourbons et de la dynastie.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 12286. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Pinkenstein, & avril 1807.

Le major général donnera l'ordre aux maréchaux et gouverneurs de communiquer ces bonnes nouvelles aux chefs de corps :

Des lettres de Constantinople, du 3 mars, nous apprennent que les Russes et les Anglais ont échoué dans leur expédition. Une escadre de huit vaisseaux anglais avait forcé le passage des Dardanelles; le 19 février. elle avait mouillé à deux portées de canon du Sérail, et avait exigé de la Porte:

- 1º Le renvoi de l'ambassadeur français;
- 9º La déclaration de guerre à la France;
- 3º La cession à la Russie de la Valachie et Moldavie avec la place d'Ismail;
  - 4º Quinze vaisseaux de guerre chargés de vivres et de munitions;
  - 5° La remise aux Anglais des châteaux des Dardanelles.

Le peuple de Constantinople a couru aux armes; dix officiers français du génie et d'artillerie sout arrivés dans la nuit du 19 au 20. On a construit quarante batteries dans l'espace de cinq jours, et mis cinq cents canons et mortiers en batterie. On en a placé trois cents sur les Durdanelles. Ce que les Auglais ayaut vu, ils out jugé à propos de repasser le détroit avant qu'ils fissent feu.

Le Grand Seigneur a déclaré dans la mosquée qu'il périrait plutôt que d'abandonner la France.

Le général Sebastiani a été toujours à son côté. Des canonniers et ingénieurs français viennent de partir de Dalmatie pour Constantinople. Le capitan pacha, avec dix vaisseanx de guerre, est entré dans la mer Noire, où les Russes n'ont que trois vaisseaux. L'adjudant commandant Mériage, qui est à Widdin, mande, le 15 mars, que Moustafa-Pacha a passé le Danube, a battu l'avant-garde du général Michelson, lui a pris six pièces de canon et douze caissons, fait 800 prisonniers; Michelson, qui n'avait pas plus de 15,000 hommes, avait pris position du côté de Bucharest.

Une armée turque est entrée en Crimée.

Une armée persane est entrée en Géorgie.

Les armées russes sont faibles sur tous ces points.

Tout porte à penser qu'à l'heure qu'il est les Russes sont chassés de la Valachie, toutes les marchandises anglaises et les Anglais arrêtés dans l'empire ottoman. Tous leurs comptoirs de l'Arabie, de l'Euphrate et de toute l'Asie ont été saisis.

Les puissances barbaresques ont déclaré la guerre et courent sur le pavillon anglais.

Tous ces beaux résultats sont une suite de l'occupation de Varsovie et de la position de l'arusée. Sans l'arrivée de l'armée frauçaise sur la Vistule, qui a obligé les Busses à rappeler leurs troupes, c'en était fait de l'empire oltoman, et, par suite, de notre commerce du Levant, Les euneuis auraient triplé leurs forces, et nous sussions laissé à nos enfants, nour béritage, treate années de guerre.

VAPOLÉON.

Diplt de la guerre

12287.

AU MARÉCHAL DAVOUT,

Finkenstein, 1 avril 1807.

Mon Cousin, le najor général vous aura fait part des bonnes noutelles que j'ai reçues de Constantinople. Je pars dentain pour air rendre à Soldau, où je serai rendu à deux heures de l'après-midi. A la pointe du jour, expédiez-mei un de vos officiers qui vienne lestement m'y apporter de vos nouvelles. Je me rends, pour deux jours, à Varsovie. Je laisse Duroc au quartier général; vous continueres à y adresser vos rapports, il nie les fera parvenir. Je désire que mon voyage à Varsovie soit tenu secret, et ce que je vous en dis est pour vous seul.

Napoléon.

Comm. par M\*\* la maréchale princesse d'Eckanuhl. (En miante sus Arch. de (Emp.)

Emp. )

12288. AU MARÉCHAL NEY,

A GUTTSTADT.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Je sous prie de me faire connaître les régiments qui doivent former votre 3° division à Thorn, et quel est le général de division que vous désirez. Le général Vandamme vons conviendrait-il, ou y en a-t-il qui ait davantage votre confiance?

Renvoyez-moi, par faide de camp Lebrun, la situation réelle de votreorps d'armée. Comment vivez-vous l'otre corps st-di augmenté ou diminué depuis le 1" mars? Avez-vous reçu les fusils que je vous ai envojés? De combien en avez-vous encore besoin? Avez-vous reçu des souliers? Quelle est la situation de votre corps en souliers?

NAPOLÉON.

Archives de l'Empure

12289.

AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

Finkenstein, å avril 1807.

Le reçois votre lettre du a avril. Activez l'arrivée du 13 de ligne, et gardez-le. Il restera avec vous au siège, Le vois par votre lettre que vous avez fait 15 prisonniers russes. Vous ne me dites pas de quel régiment ils sont; ce serait pourtant bien imiportant à svoir. Faites-moi passer l'interrogatoire de cinq ou six des plus intelligents, pour connaître leurs mouvements depuis deux mois, s'îls étient à la bataillé d'Eylau, etc. et d'oi ils viennent. Si les prisonniers russes que vous avez faits sont partis,

euvoyez à leur suite pour les interroger, car il m'importe beaucoup d'avoir des détails.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12290.

#### AU GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Finkensteip, 4 avril 1807.

Envoyet donc des outils à Daniig; il y en a 900 à Graudent. Envoyetsaussi la compagnie de sapeurs qui s'y trueve; envoyet également de l'argent pour les travaux du génie. Il faut que l'on ne manque pas d'argent pour les travaux, car les Saxons et les Polonais ne travailleront pas si on ne les pare pas hien.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12291. AU GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Finkenstein, 4 avril 1807.

Le vous envoie un mémoire sur Thorn. Le désire que vous fassiez une course jusqu'à cette ville, et que vous donniez vous-même des ordres pour qu'elle soit mise dans un meilleur état de défense. Faites donner de l'argent aux ousriers, et vous en aurez tant que vous vondrez. J'ai fort à cœur que cette place soit en état.

APOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12292.

#### A M. DARU.

rink-meten, & avril 1807.

Monsieur l'Intendant Général, il faut donner des ordres pour qu'aux quatre dépôts des corps d'armée on établisse quatre hôpitaux pour les galeux. Cela est très-important; on me rend compte que le nombre de ces malades est très-considérable.

Vous me faites un tas d'annonces de convois qui doivent partir de Thorn, et jamais ces annonces ne sont conformes aux lettres de voiture. Cele est très-amouis, parce que cela me donne une fause indication. Désormais ne m'instruisez des départs que lorsque les convois seront sortis de Thorn; par ce moyen, vous m'instruirez exactement de ce qui sera parti.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comis Dans (En misses sus Arch, de l'Emp.)

12293.

AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 4 avril 1802.

Mon Fils, envoyez au général Lauriston vingt-cinq montres, du prix de dix louis à celui de deux louis; c'est-à-dire les unes d'or, à répétition, et les autres d'argent. Ces montres sont destinées à faire des présents aux Tures. Envoyez-en également vingt-cinq au général Marmont.

NAPOL FOX

Comm. par S. A. L. M<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En missie un Arch. de l'Emp.)

12294.

AU ROI DE HOLLANDE.

Finkenstein, à avril 1807.

le reçois votre lettre du s'à mars. Vous dites que vous avez 20,000 hommes à la Grande Arniée. Vous ne le croyez pas vous-même; il n'y en a pas 10,000, et quels hommes! Ce ne sont pas des maréchaux, des chevaliers et des contes qu'il faut faire, ce sont des soldats. Si vous continuez ainsi, vous vous rendrez ridicule en Hollande.

Vous gouvernez trop cette nation en capucin. La bonté d'un roi doit toujours être majestueuse et ne doit pas être celle d'un moine. Rien n'est plus mauvais que ce grand nombre de voyages faits à la Have, si ce n'est

cette quète faite par votre ordre dans votre royaume. Un roi ordonne et ne demande rien à personne; il est censé être la source de toute puissance et avoir des moyens pour ne pas recourir à la bourse des autres. Toutes ces nuances, vous ne les sentez pas.

Il me revient des notions sur le rétablissement de la noblesse, dont il me tarde bien d'être éclairé. Autre-vous perdu la tête à ce point, et oublieriez-vous jusque-là ce que vous me devez? Vous parlez toujours dans vos lettres de respect et d'obéissance : ce ne sont pas des mots, mais des tais qu'il me flux. Le respect et l'obéissance consistent à ne pas marcher si vite, sans mon conseil, dans des matières si importantes; car l'Europe ne peut s'imaginer que vous avez pu manquer assez aux égards pour faire certaines choses sans mon conseil. Je serai obligé de vous désavouer. Jai demandé la pièce du rétablissement de la noblesse. Attendez-vous à une marque publicue de mon excessi mécontentement.

Ne faites aucune expédition maritime, la saison est passée. Levez des gardes nationales pour défendre votre pays. Soldez mes troupes. Levez beancoup de conscrits nationaux. Un prince qui, la première année de son règne, passe pour être si bon, est un prince dont on se moque à la seconde. L'amour qu'inspirent les rois doit être un amonr mâle, mêlé d'une respectueuse crainte et d'une grande opinion d'estime. Quand on dit d'un roi que c'est un bon homme, c'est un règne manqué. Comment un bon homme, on un bon père si vous voulez, peut-il soutenir les charges du trône, comprimer les malveillants, et faire que les passions se taisent ou marchent dans sa direction? La première chose que vous deviez faire et que je vons avais conseillée, c'était d'établir la conscription. Que faire sans armée? Car pent-on appeler armée un ramassis de déserteurs? Comment n'avez-vous pas senti que, dans la situation où est votre armée, la création des maréchany était une chose inconvenante et ridicule? Le roi de Naples n'en a point, Je n'en ai pas nommé dans mon royaume d'Italie. Croyez-vous que, quand quarante vaisseaux français seront rénnis à cinq ou six barques hollandaises, l'amiral Ver Huell, par exemple, en sa qualité de maréchal, puisse les commander? Il n'y a pas de maréchaux chez les petites puissances; il n'y en a pas en Bavière, en Suède. Vous comblez des hommes qui ne l'ont pas mérité. Vous marchez trop vite et sans conseils; je vous ai offert les miens; vous me répondez par de beaux compliments et vous continuez à faire des sottises.

Vos querelles avec la Reine percent aussi dans le public. Avez dans votre intérieur ce caractère paternel et efféminé que vous montrez dans le gouvernement, et avez dans les affaires ce rigorisme que vous montrez dans votre ménage. Vous traitez une jeune femme comme on mènerait un régiment. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent ; vous n'êtes entouré que de nobles. L'opinion de ces gens-là est toujours en raison inverse de celle du public. Prenez-y garde : vous commencez à ne plus devenir populaire à Rotterdam ni à Amsterdam. Les catholiques commencent à vous craindre. Comment n'en mettez-vous aucun dans les emplois? Ne devez-vous pas protéger votre religion? Tout cela montre peu de force et de caractère. Vous faites trop votre cour à une partie de votre nation; vous indisposez le reste. Qu'ont fait les chevaliers auxquels vous avez donné des décorations? Où sont les blessures qu'ils ont reçues pour la patrie, les talents distingués qui les rendent recommandables, je ne dis pas pour tous, mais pour les trois quarts? Beaucoup ont été recommandables dans le parti anglais et sont la cause des malheurs de leur patrie; fallait-il les maltraiter? non; mais tout concilier. Moi aussi j'ai des émigrés près de moi; mais je ne les laisse point prendre le haut du pavé. et, lorsqu'ils se croient près d'emporter un point, ils en sont plus loin que lorsqu'ils étaient en pays étranger, parce que je gouverne par un système et non par faiblesse.

Vous avez la meilleure femme et la plus vertueuse, et vous la rendez malhueruses. Laisse-la danner tant qu'elle veut, c'est de son âge, L'ai une femme qui a quarante ane : du champ de bataille je hui éeris d'alter an bal, et vous voulez qu'une femme de vingt ans, qui voit passer sa viequi en a toutes les illusions, vive dans un cloître, soit comme une nourrice, toigours à laver son enfant? Yous étes trop vous dans votre inférieux et pas assez dans votre administration. Je ne vous direis pas tout cela sans l'inférit que je vous porte. Bendez heureuse la mère de vos enfants, Vous n'avez qu'un mogne, éest de lui témojgene beaucoup d'estime et de confiance. Malhenreusement vous avez une femme trop vertneuse : si vous aviez une coquette, elle vous mènerait par le bout du nez. Mais vous avez une femme fière, que la scule idée que vous puissiez avoir mauvaise opinion d'elle révolte et afflige. Il vous aurait fallu une femme comme j'en connais à Paris. Elle vous aurait joué sous jambe et vous aurait tenu à ses genoux. Ce n'est pas ma faute, je l'ai souvent dit à votre

Quant au reste, vous pouvez faire des sottises dans votre royaume, c'est fort bien; mais je n'entends pas que vous en fassiez chez moi. Vous offrez à tout le monde vos décorations; beaucoup de personnes m'en ont écrit qui n'out aucun titre. Je suis fâché que vous ne sentiez pas que vous manquez aux égards que vous me devez. Mon intention est que personne ne porte ces décorations chez moi, étant résolu de ne les pas porter moi-même. Si vous m'en demandez la raison, je vous répondrai que vous n'avez encore rien fait pour mériter que les hommes portent votre portrait; que, d'ailleurs, vous l'avez institué sans ma permission, et qu'enfin vous le prodiguez trop. Et qu'ont fait toutes les personnes qui vous entourent, auxquelles vous le donnez?

VAPOLEON.

Archives de l'Empire

Finkenstein, & avril 1807.

Les gendarmes d'ordonnance sont arrivés à Marjenwerder. Le maréchal Bessières est parti pour aller en passer la revue. Ils se sont très-bien comportés, et ont montré beaucoup de bravoure dans les différentes affaires qu'ils ont eues.

12295. 69° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Le général Tenlié, qui jusqu'à présent avait conduit le blocus de Kolberg, a fait preuve de beauconp d'activité et de talent. Le général de division Loison vient de prendre le commandement du siège de cette place. Le 19 mars, les redoutes de Sellnow ont été attaquées et emportées par le 1" régiment d'infanterie légère italienne. La garnison a fait une sortie; la compagnie de carabiniers du " régiment léger et uncompagnie de dragons l'ont repousée. Les voltigeurs du 1 g' régiment de ligne se sont distingués à l'altaque du village d'Altstadt. L'ennemi a perdu dans ces affaires trois pièces de canon et 300 hommes faits prisonniers.

Le marchal Lefebrre commande le siège de Danig, Le général la Riboisière a le commandement de l'artillerie. Le corps de l'artillere justifie, dans toutes les circonstances, la réputation de supériorité qu'il a si bien acquise. Les canonniers français méritent, à juste raison, le titre d'hommes d'élite. On est satisfait de la manière de servir des bataillons du train.

L'Empereur a reçu, à l'inkenstein, une députation de la Chambre de Marienwerder, compasée de Mh. le conte de Groben, le conseiller baron de Schleinitz et le comte de Dohna, directeur de la Chambre. Cette députation a fait à Sa Majesté le tubleau des maux que la guerre a attirés sur les habitans. L'Empereur lui a fait connaître qu'il en était touché, et qu'il les exemptait, ainsi que la ville d'Elbing, des contributions extraoriaires. Il a dit qu'il y avait des malheurs inévitables pour le théâtre de la guerre, qu'il y prenaît part, et qu'il ferait tout ce qui dépendrait de lui nour les ailléers.

On croit que Sa Majesté partira aujourd'hui pour faire une tournée à Marieuwerder et à Elhing.

La seconde division bavaroise est arrivée à Varsovie.

Le prince royal de Bavière est allé prendre à Pultusk le commandement de la 1<sup>rc</sup> division.

Le prince héréditaire de Bade est allé se mettre à la tête de son corps de troupes, à Danzig. Le contingent de Saxe-Weimar est arrivé sur la Warta.

Il n'a pas été tiré aux avant-postes de l'armée un coup de fusil depuis quinze jours.

La chaleur du soleil commence à se faire sentir; mais elle ne parvient point à amollir la terre; tout est encore gelé. Le printemps est tardif dans ces climats.

Des courriers de Constantinople et de Perse arrivent fréquemment au quartier général.

La santé de l'Empereur ne cesse pas d'être excellente. On romarque même qu'elle est meilleure qu'elle n'a jamais été. Il y a des jours où Sa Majesté fait quarante lieues à cheval.

On avait eru, la semaine dernière, à Varsovie, que l'Empereur y était arrivé à dix heures du soir; la ville entière fut aussitôt et spontanément illuminée.

Les places de Praga, Sierock, Modlin, Thorn et Marienburg commencent à être en état de défense; celle de Marienwerder est tracée. Toutes ces places forment des têtes de pont sur la Vistule.

L'Empereur se loue de l'activité du maréchal Kellermann à former des régiments provisoires, dont plusieurs sont arrivés à l'armée dans une trèsbonne tenue, et ont été incorporés.

Sa Majesté se loue également du général Clarke, gouverneur de Berlin, qui montre autant d'activité et de zèle que de talent dans le poste important qui lui est confié.

Le prince Jérôme, commandant des troupes en Silésie, fait preuve d'une grande activité, et montre les talents et la prudence qui ne sont d'ordinaire que les fruits d'une longue expérience.

Monsteur de 15 avril 1847. (En monte en Déphi de la guerre.)

#### 12296.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 5 avril 1807.

Mon Gousin, 'jai requ votre lettre du sò mars. L'ai pris, il y a quinze, un dérer pour petre aux finicions sur mantisement. Toutes ces prétendues délicatesses que l'ou met en vant sont des béties et des sophismes. I un nauntischurier a ou n'a pas besoin. A quel et d'alarme cela donnerait-il leu, qu'un fabricant dise: « Je suis riche, jai pour un million « de marchandises, je ne puis point les vendre, et je n'ai pas un sou. Le Gouvernement me prête 10,000 éeus ; je lui donne pour sâreté fouvernement me prête 10,000 éeus ; je lui donne pour sâreté

 100.000 écus de marchandises. Au lieu d'être un objet de discrédit, cola est au contraire un moyen de crédit.

Je ne vois pas non plus que l'objection, que l'obligation pour les neutres de révaporte des marchandies françaises andatirial les entrepolisréels, soit bien grave. Les affaires de finances se jugent par des considérations de finances, les délis polítiques par le code politique, les affaires de commerce par des considérations de commerce. Or c'est ici la considération de commerce, dont l'influence est inunense sur les maurfactures de l'rance, qui doit déédère la question is les neutres doivent être contraints à récaporter des marchandises de notre cru, lorsquiils importent leurs marchandises en France. Le Conseil juge cette question par des considérations de finances. J'aimerais autant que le tribunal crinimel de Paris appliquat à un délit criminel un article du Code civil. Je me plains qu'on n'approfondit rien au Conseil, Les discussions sont trop lestes.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacépés (Ko mesate ses Arch. de l'Emp.)

#### 12297. A. M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 5 avril 1802.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 96 mars. Je vois avec peine l'esprit financier qui domine au Conseil. Les ministres du trésor public et des finances devraient cependant se souvenir qu'il m'en a coûté vingtcinq millions en l'an x pour me procurer quelques milliers de quintaux de blés. L'Objection que ces blés ne peuvent venir à Paris est un sopient. Tenez un conseil auquel vous appellerez MM. Réal, 'Defermon, Lacuée et les hommes qui savent dans quel embarras je me suis trouvé en l'an x, et faites-moi connaître le résultat de ce conseil.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambecir (En misere aux Arch. de l'Emp.)

## 12298. A W. FOUCHÉ

nkonstein 5 sveil (No.2

Je reçois votre lettre du 26 mars. Il n'y a ici rien de nouveau. Faites faire des articles en faveur des catholiques irlandais.

Napoléon

Archives de l'Empire

#### 40000

#### A MADAME DE LAURISTON.

Finkenstein, 5 avril ( Son.

Madame, je reçois votre lettre du s'a unrs. Les services de votre mari me sont plus utiles à Ragua qu'ils ne pourraient ne l'être ailleurs. C'est une marque de confiance que je lui ai dounée, en le plaçant dans un poste si important. Les événements se surcédeul et ne me laissent pas le maître de faire c que je désirenses, J'ai cependant vonha vous évire la présente lettre pour vous faire connaître l'estime et la confiance que j'ai en votre mari.

Vaporéox.

Comm. par M. le marquis de Lauriston.

## 12300. A. M. DE TALLEYBAND.

# Finkenstein, 5 mml 1802

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois votre lettre du 3 avril. Le gouverneur de Varsovie a eu la bétise d'aller chez M. de Vincent demander des explications sur la neutralité du territoire autrichien. Il est difficile

de faire quelque chose de plus bête.

Fai lu avec plaisir la lettre du 21 mars sur la Suède. Écrivez à mon agent qu'il doit écrire tous les jours, passer les journées hors de chez

in midt Gongle

lui, parcourir les ports, les endroits publics, et rendre compte de tout ce qu'il aura vu et appris.

Quant à la nouvelle qu'Essen passerait le Bug, c'est fort bête; il pourrait le passer, mais ne le repasserait pas.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangère (En monte ses Arch, de l'Esse, )

## 12301. A. M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 5 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, il n'y a pas d'inconvénient à passer le marché avec le gouvernement polonais. Il faut qu'il fournisse, en grande quantité, blés, avoines, eaux-de-vie, en fixant les prix et en suivant le principe que tout cela sera payé exactement, mais que le pays en doit pas moins achever le payement de sa contribution en nature, non-seulement telle qu'elle a été réglée pour Varsovie, Kalisz, Bromberg, etc. mais encore pour Plock. Allez de l'avant, et qu'on ne manque de rien à Varsovie.

La légion polonaise du Nord devait être payée et habilitée par le gouvernement polonais; elle ne l'est pas, et tous les régiments sont inconplets. Je vous ai déjà écrit pour que vous fassier faire par le gouvernement une levée qui remplare tous les malades de la légion Poniatowski.
Ce prince a pris pour composer ses bataillons des prisonniers russes qui
out porté la peste dans les nouveaux corps. et, d'ailleurs, heameup out viétes, faits prisonniers ou ont déserté. Je crois donnier ou ne levée nécessaire
pour les compléter. Après cet objet important, je désire rémir à Breslan
te régiment des lanciers polonais et la légion polonaise à pied, qui vienneut Illalie. Les lanciers n'ont que 400 hommes à cheval, et je désire
les porter à 1, 200 hommes. La légion polonaise n'à pas 2,000 hommes;
mon intention est d'en porter les compagnies à 150 hommes, d'en former
6 bataillons et de porter les compagnies à 150 hommes, den former
6 bataillons et de porter le complet du corps à plus de 7,000 hommes.

Que le gouvernement polonais fournisse les hommes, moi je fournirai les fonds et tout ce qui pourra être nécessaire.

Vous trouverez ci-joint le décret que j'ài pris à ce sujet, et vous le communiquerez au gouvernement. Vous ne manquerez pas d'insinuer en petit conité qui'arant tout il faut lever des troupes, s'armer et battre l'ennemi; qui après, tout s'arrangera; mais que toute déclaration qui démaquerait de trup honne heure les projets ne saurait trer d'aucun avantage.

Faites-moi répondre à ces quéstions: Depais quand la légion du Nocci-ctile à la solice du gouverneunt polonais? Inpuñ quel jour les t-élle soldée? Où sont les différents régiments polonais? Depais quel jour le 1", le 3", le 3", sont-ils à la solde du gouvernement polonais, et jusqu'à quel jour chacun est-li pavé? Quels sont les régiments de cauderie? Où sontils? Depuis quand sont-ils à la solde du gouvernement polonais, et jusqu'à quel jour sont-ils soldés? Quel est le complet de ces différents régiments, quel en est l'effectif, quel en est le présent sons les armes, au "" avril ou au 15 mars? La réponse à ces questions et les états à l'appui me front bien connaître où nous en sommes.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères (En minute oux Arch. de l'Emp.)

12302.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 5 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, il faut érrire à M. Sebastiani, en Imcuvoşant les derries bulletius, que je ne puis im empééer de considérer contro un unilteur que l'escadre turque se soit laissé engager après l'escadre auglaise et coure de grandes chances, quand elle pouvait n'en courir aucune. Mais une fois que 3 ou 160 piéces de canon seront dressées aux Dardanelles et qu'il n'y aure plus à eraindre qu'une escadre anglaise reutre danns le canal, il sera nécessaire alors qu'une cesadre turque reutre dans la mer Noire. Il faut encore l'augmenter de deux vaisseaux, de bricks et de c'haloupes canonnières; il faut qu'elle cherche à ravager les côtes de la mer Noire et à empécher entièrement le commerce russe. Ce sera là un véritable bien pour la Porte, et cela ur l'exposera à aucui danger, car l'escader susse dans la me Noire n'est pas dangereuse. La sottise qu'ont faite les Russes de retirer leurs forces de la mer Noire, pour les poerte dans la Méditerranée, sera mise alors dans toute son évidence. La flotte turque secondera d'ailleurs les opérations de Moustafa-Pacha. Dans la Méditerranée, la flotte turque n'a que des dangers à courir sans utilité.

Ensuite, il demandera que l'armée turque passe le Pruth; il fera entendre que je pourrai ne porter du côté de Kaminietz, L'armée de Michelson est très-faible; tous les efforts de l'ennemi sont de ce côté; les Turcs doivent profiler de la circonstance.

Le général Sebastiani dira aussi qu'ils doivent envoyer à leur ministreprès-de moi des pleins pouvoirs pour assister à un cougrès et des instructions, fin que, lorsqu'il s'agira de traiter de la paix, elle n'éprouve pas de délais. Il exprimera de nouveau à cette occasion l'intention où je suis de ne pas faire la paix sans y comprendre la Porte et sans y ménager tous ses intérêts.

Écrivez à mon consul à flustchuk qu'il ait à prévenir Moustafa-Pacha que, selon son désir, je lui envoie un officier du génie et un colonel dont il pourra se servir; que j'attends son arrivée à Jassy et au delà du Pruth, pour me norter à sa rencontre.

Aspoléon.

Archives des affaires étrangères. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

12303.

AU PRINCE JÉRÔME.

Pinkenstein, 5 avril 1807.

Mon Prère, je recois votre lettre du 28 mars à quatre heures après niidi. Puisque vous jugez nécessaire de garder toutes les troupes qui vous resteut en Silésie, arrangez-vous pour prendre Neisse et contenir la garnison de Kosel, qui pousse des partis jusqu'en Pologne. Je vous laisse le maître de commencer le siége de Neisse quand vous le jugerez convenable. La saison est bonne; si vous pouvez prendre cette place en un mois, vous ferez une bonne et belle opération.

Payez les salaires pour les selles, et montez promptement la cavalerie. Envoyez-moi 30,000 autres pintes d'eau-de-vie, en les faisant prendre sur la contribution.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme. (En resolt ess Arch. de l'Esp.)

> 12304. AU PRINCE JÉRÔME.

> > Finkenstein, 5 avril 1807.

Mon Frère, ayet bien soin que tout ee que vous envoyez pour Danzig soit de bonne artillerie. Témoignez tout mon mécontentement au général Pernety de ce qu'il n'a envoyé juyarib présent que ee qu'il avait de plus mauvais. Vous pouvez compler toujeurs sur 1,500 hommes que vous aurez à mouter. Je ne vous en ai envoyé que 1,100; mais je me propose de vous en envoyer 400 autres. Je vous recommande mes mandaes. Que rien ne parte que bien armé, bien équipé et qu'après avoir passé votre revue.

La mesure qu'a prise le général Verrières, de mettre les malades hors de Glogau, est ridieule. A quoi servent les places fortes, si ce n'est pour contenir les dépôts d'une armée?

APPOLEON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme (Exempte aux technic (Emp.))

12305.

AL PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 5 mril 1807.

Mon Frère, vous trouverez ci-joint un décret qui vous parviendra par le ministre de la guerre, mais que je vous envoie d'avance. Vous y verrez qu'avant un mois vous pouvez avoir un renfort de 9.000 hommes. Le régiment des lanciers polonais et la légion à pied polonaise sont déjà à Augsborrg. Vous pourrez profiter pour leur habillement des habits prussiens que vous avez trouvés à Breslau, Glogau, etc. Vous devez avoir aussi des gibernes.

L'intendant général ordonne à l'intendant de mettre des fonds à votre disposition.

Les cadres existent, vous y trouverez un grand nombre de bons officiers; ainsi je ne doute pas qu'avant le 15 mai ee ne soit pour vous un bon renfort de 8,000 hommes. Je m'en rapporte à votre activité et à votre zèle pour lever les obstacles.

Écrivez à Dresde et à Baireuth pour savoir quand ces troupes y passeront, et être informé avec exactitude du jour de leur arrivée.

ALPOLÉON.

Comm. par S. A. I, le prince Jérôme. (En myste ess Arch-de l'Emp.)

12306.

AU GÉNÉRAL SAVARY, à sanct-albrecht.

Fink-entein, 5 avril 1802.

NAPOLÉON.

Monsieur le Général Savary, je reçois votre lettre du 3 avril. Japprouse fort que vous restea devant Danzig. Jy vois deux avantages : celui du bien du service et l'eupérience que vous y acquerrez. Le marcéhal Le-lebare écrit peu et rend peu compte de ce qui arrive; je désire que vous mérviviez tous les jours et en grand détail. Faites-moi savoir de quels régiments sont les Busses qu'on a pris devant Danzig, de combien de ba-taillons se composent ces régiments, et d'où ils sont partis. Il fant faire subir à ce sujet un interrogatoire officiel aux principaux prisonniers, et me l'envoer. Ces renseignements me sont nécessaires pour former nes idées.

l'ai ordonné que le 19° restât au corps d'armée qui est devant Danzig.

Comm. par M. le duc Bené de Bovigo. (Ka moute ses Arch. de l'Emp.)

Implicately Licologic

## 12307. A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Non Cousia, je reçois votre lettre du sy mars. J'approuve fort le parti qu'a pris le ministre de la marine. Il ne faut faire aeuun pas rétrograde, en rien. Je vois avec peine que votre santé soit dérangée. Heureussement j'espère que en n'est qu'un des dérangements que vous avez tous les jours. Si vous voulite ne pas vous droquer, vous vous prireire beaucoup mieux; mais c'est une vieille habitude de vieux garçon. Toutefois tâchez de vous hien porter; je de désire par l'amitié que je vous porte.

Je vous donne aujourd'hui l'ordre de faire partir le 2' régiment des fusiliers de la Garde.

Est-il vrai qu'un partieulier ait déposé au mont-de-piété un diamant sur lequel on lui a prêté 300,000 frants? Rendes-moi compte si cela est vrai. Le mont-de-piété n'aurait point dû le faire sans savoir si cela me convient, car il ne paraît pas probable qu'un particulier possède un diamant d'une si grande valeur.

Napoléon.

Comm. par M. le dut de Cambaoiris. (En monte ess Arch. de l'Emp.)

12308.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Monsieur Dejean, je reçois votre lettre du s'6 mars, relative aux travaux d'Alexandrie. Fy porte toujours le même intérêt. Il me tarde de voir cette place en état de défense. Elle ne le sera que quand toutes les escarpes des couronnes seront terminées, et les escarpes et contrescarpes des demi-lunes parlaiments achevées.

Quant à la convention à faire avec l'Espagne pour les déserteurs, ce n'est pas la même chose que pour les conserits. Je consens à renvoyer tous les conserits ou hommes qui ne seraient pas encore engagés et qui tireraient à la milice. D'ailleurs, l'Espagne ne refuse pas de nous rendre nos conscrits; et je répugne à faire une convention avec l'Espagne pour les déserteurs, parce que cela répugne à nos principes généraux.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En monte ses Arch. de l'Emp.)

#### 12309.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 6 avril (307.

Monsieur Dejean, je vois avec peine que vous autorisiez des prisonniers anglais et russes à se rendre à Genève. Je ne veux point qu'il y ait aucun Anglais ni Russe dans aucune ville qui ne serait pas de l'ancienne France.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En moute sex Arch. de l'Essp.)

## 12310.

#### AU VICE-AMIRAL DECRÉS

Finkenstein, 6 avril 1807.

Monsieur Decrès, je reçois votre lettre du 26 mars. l'approuve le parti que vous avez pris de faire mettre à l'eau le Charlemagne.

Voici ma réponse à la demande que vous me faites : tant qu'un vaisseau sera en rade d'Anvers, je ne crains rien; je ne crains point non plus quand il sera dans le port de l'lessingue; mais je crains qu'il ne reste en chemin. Le pense donc qui avant de mettre un autre vaisseau à l'eau, il faut savoir si le Charlemague artiverna à l'Iessingue; a'il y arrive, ave vois pas de difficulté d'en mettre deux autres à l'eau; car vous devez être vâr, ou qu'ils resteront devant Anvers, ou que dans quinze jours ils seront dans les fortifications de Plessingue. Il n'y a pas de doute qu'un ou deux vaisseaux dans le port de l'lessingue aideraient beaucoup à la défense de la place. Le Charlemagne étant à l'eau, faites mettre un autre vaisseau en construction.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>es</sup> la duchesse Becrés. (En monte sex Arch. de l'Emp.)

#### 12311.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, jui signé le décret pour la formation des chevan-légres polonais de ma Garde. Jui fait les fonds nécessaires; jui nonané les naigies et adjudants-majors parmi les officires français de ma Garde; jui nonmé le colonel et les chés d'escadron. Le major part es sirje pour Varsonie; il se présentera chez vous; vons le présenterez au gouvernement polonais et au prince Poniatios-ki, et vous appuierez de tous vos moyous la formation de ce corps. Le dévise avoir avant quinze jours un escadron. Jui envoyé à Posen, avec de l'argent, un officire de ma Garde qui rumiènera promptement à Varsoit des sabres, des carabines et des pistolets. Ainsi j'espère que ce régiment doit être promptement levé. En les payant comme un Garde, vous sentez que mon intention a été de n'avoir que des hommes qui cusestat de l'éducation (qui finsent labitités à l'exercice du cheval, et non des payans à dégrossir, ce qui serait extremental long, qui serait extrémement long.

Voyez le major tons les jours, afin qu'il vous reude compte si cette formation avance.

Le 1" et le 3" régiment polouais, c'est-à-dire la 1" légion, sont réduits chacun à 800 hommes, et, si l'on n'euvoie pas de recrues, ils seront bientôt réduits à rien.

Napoleov.

Archives des affaires etrangères. (En minute son treb, de l'Emp.)

## 12312. A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 6 svrif 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, écrivez à mon ministre à Dresde, pour qu'il fasse connaître que, le contingent de Saxe ayant éprouvé une grande diminution par les désertions, les pertes et les événements ordinaires de la guerre, je désire qu'il soit complété sans délai par des recrues tant d'infanterie que de cavalerie. Le contingent de Saxe-Weimar a aussi éprouvé une diminution par la désertion. Saxe-Gotha n'a fourni que 400 hommes. Écrivez-en à mes différents ministres près de ces cours. Écrivez auprès du grand-duc de Hesse-Darmstadt, du prince Primat et du duc de Nassau, pour que des recrues soient envoyées pour compléter leurs corps.

Napolégy.

Archives des affaires étranotees (Ko minute sux Arch. de l'Emp.)

> 12313. A M. DARU.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Monsieur Daru, je reçois votre lettre du 3 avril, de Thorn. Gardez toujours à Thorn au moins 4,000 paires de souliers, afin de pouvoir en donner aux passants. Je vois que, les 105,000 paires de souliers distribuées, il ne vous reste pas grand'chose; nos besoins sont cependant plus forts que cela. Quand pourrez-vous en distribuer encore autant? Il faut beaucoup de souliers pour l'armée.

L'armée va avoir besoin de chemises, il n'en arrive point; occupés comme ils le sont, les corps ne peuvent en faire faire. Il me semble que j'avais prescrit des mesures pour en faire confectionner 100,000 en Silésie. Il est d'autant plus nécessaire que la Silésie fournisse ces 100,000 chemises, qu'elle ne pourra pas payer la contribution en argent. Faitesmoi connaître ce qu'il en est, et quand ces 100,000 chemises seront rendues à Thorn.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Duru (En mosete sus Arch. de l'Emp.)

12314.

A M. DARL.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 4 avril. Les 105 voitures arriveront sans doute de Breslau. Ayez soin qu'on les renvoie, sans quoi le prince Jérôme ne pourra plus rien envoyer; et faites que pour le voyage d'Osterode à Thorn les voituriers soient très-contents et largement payés.

Napoléon.

Archives de l'Empare.

12315. A M. DARL.

Finkenstein, 6 avril 1847.

Monsieur Daru, le major général vous aura envoyé mon dévet pour la formation de la bégion polaceo-toltienne à six batailleas, et le régiment de lanciers à 1,200 chevaux. Il est probable que la bégion arrivera d'Italie forte de 2,000 hommes. Le régiment de cavalerie à 000 hommes; il faut done à ce régiment 800 ochevaux, comme il faut 6,000 hommes à la bégion. Les chevaux doivent être achetés en Silésie, les selles, l'habiliement pour les hommes, confectionnés en Silésie, les selles, l'habiliement pour les hommes, confectionnés en Silésie, les selles, l'habiliement pour les hommes, confectionnés en Silésie, les venteur et à l'faut de l'argent. Le conseil d'administration du régiment à cheval a envoyé os officiers, qui sont à kalisz; ji ordonné qu'ils se rendissent à Breslau pour commencer l'achat des chevaux et faire confectionner les selles. Mettz des fonds à la disposition de l'ordonnateur Boerio pour cet objet. Les chevaux de lanciers sont de petits chevaux; lis peuvent bien étre achetés dans le département de Kalisz. Quant à l'Itabillement, la légion na pas encore envoyé d'argent; il flux d'ordonnate l'ordonnateur Boerio na pas encore envoyé d'argent; il flux d'ordonnate l'ordonnateur Boerio na pas encore envoyé d'argent; il flux d'ordonnateur Boerio

de faire faire s,000 habillements. L'uniforme de la légion polonaise est connu de tout le monde; elle portera la cocarde polonaise et liablenne. Ayez une correspondance en Disies, pour savoir si l'on a assez de gibernes et de haudriers pour armer ces 6,000 hommes; s'il n'y en a pas, faite-en passer; mais il me semble que tout ce qui est provenu du désarmement et des places doit en fournir assez. Écrivez-en au prince Jérôme, auquel mon intention est de donner la baute main pour la prompte organisation de ce corps.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Daru (Se minute sux Arch, de l'Emp.)

#### 12316.

## AU MARÉCHAL BESSIÈRES.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Mon Cousin, les vélites de la Garde porteront chacun demain cinq carcouches sans halle pour faire l'exercice à feu, et trois cartouches à balle pour tirer au blanc. Yous ferez demain matin placer un blanc dans mon jardin. Ce blanc sera une planche de 6 pieds de haut et de 3 pieds de large, qu'on fixer en terre, et on mesurera la distance sur 100 toises.

Napoléon.

Comus. par M. le duc d'Estrie. (En misute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12317.

#### AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

A SANCT-ALBRECHT.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Des outils sont partis d'Elbing, de Thorn et de devant Graudenz.

Ne laissez pas l'ennemi rétablir l'ouvrage à cornes qu'il avait jadis au bas de la Vistule. Il est encore temps de l'enlever, de reprendre la redoute et de s'y maintenir.

Soyez certain qu'il n'est pas entré à Danzig plus de 700 Russes. Il n'y

est entré que deux bataillons, c'est-à-dire huit compagnies, chacune de 75 ou 80 hommes.

Il paraît que le général Puthod n'a pas tenu la conduite convenable. Je suis fâché que le général Gardanne ne se soit pas mieux conduit devant Danzig; il avait des torts à réparer.

Je vous recommande qu'on ait les plus grands égards pour le prince de Bade. Ce serait me manquer personnellement que de se permettre la monidre chose contre ce prince, qui donne un si bel exemple. Beancoup qui le tournent en ridicule n'en feraient pas autant s'ils étaient dans sa position. Encouragez les Badois. Les propos de votre étal-major leur sont recenus.

Que fait donc Ménard? N'est-il qu'un soblat de plume? Comment le général Puthol a-t-il pu évacuer la redoute une fois qu'elle a été prise? Que faites-vous de vos quarante pièces de campagne?

APOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12318.

# AI GÉNÉRAL LENAROIS. Finkenstein, 6 porti 1807

Monsieur le Général Lemarois, le 1" et le 3" régiment de ligne polonais sont réduits à rieu; ils ne forment pas 400 hommes chacun, et ils doivent être toujours de 4,800 hommes. Je pense que la situation des

deux régiments qui sont sous vos ordres n'est guère plus satisfaisante. Veillez à ce que les boulets et pondres qu'a demandés le général Songis ponr le siége de Danzig partent sans délai.

Il est ridicule que les 300 hourues que vous avez à Varsovie ne puissent vous servir, faute de sabres. Il u est pas difficile au prince Poniatowski de faire veuir des sabres de Posen par des relais placés de village en village. Ges 300 hommes vous serviraient pour éclairer les bords du Bug.

L'idée que les ennemis passeront le Bug est absurde; pas un ne s'échapperait. Le gouverneur est bien nigaud d'avoir été parler de cela à M. de Vincent; il ne sait donc pas que le maréchal Masséna est à Pultusk avec 30,000 hommes? Masséna les prendrait par derrière tandis que vous les contiendriez.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Lemarous. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

a Arch. de l'Emp. )

## 12319. AU GÉNÉRAL SAVARY.

A SANCT-ALBRECHT.

Finkenstein, 6 avril 1807.

Monsieur le Gédéral Savary, les renseignements que vous m'envoyez sur les Russes ne me satisfont pas. C'est un interrogatoire en règle qu'il faut faire subir aux prisonniers et qu'il faut m'envoyer, dans lequel soient constatés le nom des régiments russes, leur nombre et la force des compagnies : ce que chaque soldat sait trè-bien.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc Bené de Bovigo (En munte seu teris de (Enn.)

#### 12320.

## AL MARÉCHAL MORTIER,

À ZERNIN.

Finkenstein, 6 avril 1807

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 31 mars. Je ne vois pas de difficulté à ce que vous preniez les six mortiers de 10 pouces en fer et les dix pièces de 20. Jen ai fait expédier l'ordre à Stettin.

Le 4' de ligne italien, fort de 3,00 hommes, arrivera le 15 à Augsbourg, Le régiment de chasseurs royaux, fort de 500 hommes à chavaarrivera également le 15 à Augshourg, Ces corps rejoindront la division italienne, ainsi que 800 recrues qui arrivent d'Italie pour renforcer cette division. Vous aurez donc une belle division. Si vous pouvez prendre Kolberg, tout cela se réunira ensuite autour de Stralsund I; féquipage que je faix venir de Breslau sera arrivé, la saison sera bonne, et on pourra songer alors à prendre Stralsund. Tâchez actuellement de prendre kolberg.

Euvoyez à Marienwerder les 200 hommes du 3° de chasseurs qui sont sous vos ordres, afin qu'ils rejoignent leur régiment. La campagne va s'ouvrir ici, et j'ai un grand hesoin de cavalerie légère.

Vous devez avoir beaucoup de pièces de 12 de campagne et des obusiers; cela peut très-bien vous servir pour le siége de Kolberg.

VAPOLEOV.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En monte ses firit de l'Emp.)

> 12321. ORDRE.

> > Finkenstein, 6 avril 1×02

L'adjudant commandant Guilleminot se rendra à Saalfeld et v cherchera une bonne position militaire pour une armée de 100,000 hommes, qui occupe la droite au lac de Saalfeld et la ganche du côté de Christhurg. Il fera ensuite les courses et reconnaissances nécessaires pour traiter de quelle manière l'ennemi pourrait agir pour obliger à évacuer cette nosition. L'ennemi le peut par la gauche et par la droite : par la droite, il tronvera le lac de Saalfeld et de Deutsch-Eylan, qui l'obligera de s'enfoncer de huit lieues. Il devrait être possible de l'empêcher de passer du lac de Deutsch-Eylau au lac de Drewenz, qui communique avec Osterode, Il n'y a, je crois, qu'une petite liene, conpée par une rivière. Il faudrait donc que l'ennemi tournât Osterode, et alors on pourrait prendre des positions derrière le Drewenz. Par la gauche, il v a la petite rivière de Sorge, qui s'étend depuis Christburg jusqu'au Draussen-See. Cette ligue s'étend ensuite depuis le Dranssen-See jusqu'à Elbing, et depuis Elbing jusqu'au Frische-Haff. Il faut reconnaître toute cette position et le parti qu'on pourrait tirer des marais et des obstacles naturels; c'est dans ce cas que tout obstacle est bon, puisqu'il tend à mettre un corps moins nombreux à l'abri d'un corps plus nombreux, et oblige l'ennemi à faire des dispositions qui donnent le temps d'agir.

Archives de l'Empire.

NAPOLÉON.

#### 12322.

## A L'IMPÉRATRICE.

Finkenstein, 6 avril 1807, 3 beures après tudi.

Mon amie, j'ai reçu ta lettre, où je vois que tu as passé la semaine sainte à la Malmaison et que ta santé est meilleure. Je désire apprendre que tu es entièrement rétablie.

Je suis dans un beau château où il y a des cheminées, ce qui est fort agréable. Il fait encore froid ici: tout est gelé.

Tu auras vu que j'ai de bonnes nouvelles de Constantinople.

Ma santé est bonne. Il n'y a rien ici de nouveau. Tout à toi.

Lettres de Napoleon à Joséphine, etc

#### 12323.

#### A M. MOLLIEN.

Finkrestein, 7 avril 1807.

Napoléon

Monsieur Mollien, le trésorier de la courvane me mande que vous avex désiré connaître les bons que mon trésor possède sur le trésor de mon rovaume d'Italie, formant la dotation des duchés, le l'ai autorisé à vous donner la-dessus tous les bordereaux et renseignements qui pournient vous connenir. Vous pouvez encisser les bons de 1807, et donner en contre-échange des obligations avec l'intérêt de la place. En faisant cela d'un seul coup, ce sera d'autaut plus avantageux que vous pourrez donner des obligations à l'échènce d'un an.

Voyez si vous ne pourriez pas acheter le Raincy pour ce que doit Ouvrard. La princesse Pauline, qui en a grande envie, l'achèterait, et nous nous trouverions toujours remboursés d'autant.

VAPOLEON.

Comm. per M<sup>no</sup> la comteue Mellien. (En monte ou tech de l'Emp.)

## 12324. AU SULTAN SELIM.

Finkenstein, 7 soril 1807.

Très-baut, très-unagnanine, très-puissant et invineible Prince, le firand Empereur des Musuluans, Sultan Selim, notre cher et fidèle Ami, en qui tout houneur et toute vertu abondent: Dieu venille augurenter les jours de Votre Hautesse et les remplir de prospérité, avec fin trèsbeureuse!

J'ai recu la lettre que Voire Hantesse m'a érrite le 9 du mois de mars. Mon ambassadern n'ai instruit de tout ce qui s'est passé. L'énergie que Votre Hantesse a montrée dans cette circonstance lui a fuit remporter une victoire importante et a décidé la retraite hontense de la flatte onglisie. La meure qu'elle a prise, de prohibre les marchandiess anglaises, est une juste punition qui sera tris-sensible à cette nation mercanifie et avide. Il faut que Votre Huntesse fasse mettre am Dardanelles un grand nombre de canons et surtout de mortiers, et que l'un exerce les canoniers à tirer à boulets rouges. Je désire beaucoup aussi que les forces mavales de Votre Huntesse mentreut point dans la Wéliterannée, mois an contraire dans la mer Voire, oir elles sont shres de se trouver supérieures et de faire un grand mal à l'emmédi commun.

Mon ambassadeur a parfaitement rempti mes intentions en étapris agréable à Vorte Bnateses: sur le bien quéelle ne dit de lui, et des le contentement qu'elle a de ses services, je lui ai accordé la grande décoration de la Légion d'homent, le désire que Votre Bnatesse le lui appreune elle-même. J'ordonne que cette grande décoration soit expédiée avec cette lettre, l'ordonne que cette grande décoration soit expédiée avec cette lettre, l'ordonne que cette grande décoration soit expétile avec cette lettre, l'ordonne pur cette grande décoration soit expédiée avec cette lettre, l'ordonne pur cette grande décoration soit expédiée avec cette lettre, l'ordonne pur la propriée à l'ordonne l'au soit neue l'autonne de moint soit autonne de l'autonne l'autonne l'autonne des chiffres, sont dignes d'elle et secont conronnés d'un plein succès. Elle et une nous voulons la paix, mais une pais honorable, qui laise à houtes les grandes puissances la liberté de faire chez elles ce qui leur convient, et qui ne permette à aucun souverain de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre. L'article préfinimaire de toute paix que je ferai sera toujours l'indépendance pleine et entière de tous les états de Votre Hausess. Elle peut compler sur toute mon assistance, comune je comple sur elle et sur cette noble conduite qui retentit dans toute l'Europe, et qui prepalee l'enpire ottonand dans ce haut rang qu'il ui appariente. Sur ce, je prie Dieu qu'il augmente les jours de Votre Hautesse, et qu'il les rempiles de gloire et de prospérié, avec fin très-beureusse.

Votre très-cher et parfait Ami.

Écrit en notre château impérial de Finkenstein, le 7 avril de l'au 1807.

Napoléon.

Archives de l'Empire

12325. AU GRAND-DUC DE BERG.

Finkenstein, 2 avril (No2.

Je vons envoie l'état des dépôts de cuirassiers. Vous y verrez que j'y ai 3/17 hommes qui pourraient servir demain; que, sur ce nombre, il v a 100 chevaux qui sont prêts ou le seront dans un mois. On se plaint que ces hommes manquent de sabres : envoyez un officier de cuirassiers en prendre à Poseu. On se plaint qu'ils manquent de casques : ordonnez qu'on en fasse à Elbing, et que, si on ne peut pas en faire, on les remplace par des chapeaux; qu'ils nunquent de bottes : on peut en faire faire aisément à Marienwerder ou à Elbing. Je ne puis que vous témoigner mon mécontentement de ce que vous ne donnez auenn ordre, de ce que les colonels ne reçoivent aucune direction pour la remonte et l'équipement de la cavalerie. Ce n'est pas en dormant qu'on fait quelque chose. Ordonnez qu'on réforme les 100 chevaux; on les abandonnera dans l'île de Nogat aux paysans; cela vaut mieux que de les veudre. Peut-être dans deux mois pourra-t-on les reprendre. l'aurai alors 100 hommes à pied. Donnez l'ordre sur-le-champ au commandant du dépôt d'acheter 100 chevaux; quand ils seraient d'une taille inférieure, c'est égal. On en tronve de très-beaux dans l'île de Nogat. On peut commander des selles à Marienwerder, à Marienburg, à Elbing, à Bromberg, Faites que d'îci à deux mois j'aie ces 400 hommes de plus à cheval.

Vipoléov.

Arrhyses de l'Empere

#### 12326.

#### AL GENERAL CLARKE.

Finkenstein, 7 avril 1807.

Le major général vous envoie des ordres par duplécals. Le vous aidéjà préseur d'étairèement que, dans le conrant de la campagne, il était difficile d'espérer que vous ne fussiez pas inquiété à Berlin. Il fant que M. la Bouillerie prenne des mesures pour que les convois dargent ne courent point de hasards. Il fant les dirigers sur Kastriu, et de la sur Possen. Tout ce qui viendrait des gouvernements de Brunswick, de Minden, de Cassel, Public et Minster, qui le dirige sur Mavence. La réunion ni 5' de ligue et des 3'. 5', 6' 7', 8' régiments proxissires, de tout ce que vous pourrez expédier des dépits de Potslant, sera suffisante pour mettre en force le maréchal Mortier, qui, en laissant ce qui est nécessaire pour contein strictement Kolberg, a ordre de réunir toutes ses forces auprès de Stettin.

Le 4° de ligne italien et un régiment de cavalerie italienne doivent arrivers sous peu de jours à Augsbourg. Une armée de 20 à 25,000 hommes arrivera à Augsbourg le 30 avril. Mais cela ne peut servir que pour les opérations de l'été.

Les 9', 10', 11' et 11' provisoires ne doivent pas tarder à arriver à Magleburg, Faites passer la lettre ci-jointe au maréchal Brune, qui rèunira aussi tontes ses forces pour les porter sur le flanc des Suédois, du côté de Bostock, et, à tont évienuent, couvrir les places de Magleburg et de Hameln. J'imagine que la ville de Berlin aura assez d'asyri pour rester sage. Si les Suédois sortent de chez eux, ils en seront dupes. À tout évi-

<sup>1</sup> Voir pièce n° 19075.

nement, Spandau doit être en état de défense, et vous vous rendriez ou à Stettin ou à Küstrin, comme vous le jugerez convenable. Je ne pense pas, cependant, que les événements soient assez importants pour cela. Narocio

techives de l'Empire.

#### 12327.

## AU MARÉCHAL BRUNE,

GOEVERNEER GÉNÉSAL À HAMBOURG.

Finkenstein, 7 avril 1807

Les Suédois ayant passé la Peene, il est convenable que vous réunissiez toutes vos forces pour les inquiéter sur leur flane droit. Du 13 au 15, le maréchal Morier les attaquers avec des forces considérables. Comme la saison des débarquements approche, s'il arrivait quelque événement important de votre etité, vous auriez soin de garantir Magdeburg et Hameln. Vers la fin d'avril, un corps de 15,000 Epagnois et de 20,000 Français entrera en Allemagne; mais ils ne seront guère rendus sur l'Elbe que dans le courant de mis

VAPOLEON.

techices de l'Empire.

#### 12328.

#### AU MARÉCHAL MORTIER.

à STETTIS.

Finkenstein, 7 avril 1807.

Mon Cousin, j'ai fait conuaître à votre aide de camp, de vive voix, toutes les dispositions que j'ai ordonnées et qui vous seront transmises par le major général. J'espère que le 12 ou le 15 vous serez en mesure de renousser les Suédois.

Votre premier but doit être de couvrir Stettin; votre second, de couvrir Berlin. Pour cela, il est indispensable de rejeter les Suédois de l'autre côté de la Peene. Le 15° de ligne est un très-beau régiment. Les cinq régiments provisoires sont aussi composés d'une bonne jeunesse.

Pendant tout ce temps, faites préparer de l'artillerie pour le siége de Kolberg, pour qu'aussitôt que cela sera possible, et après que vous aurez battu les Suédois, vous puissiez, moyennant un ou deux régiments, reprendre le siége de Kolberg.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En mante una Arch de l'Emp.)

12329.

#### AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Fiskenstein, 9 avril 1807.

Monsieur Dejean, j'ai lu avec attention le rapport de M. Gassendi sur le projet proposé pour l'augmentation de l'artillerie; j'en adopte les principales dispositions.

Donnez des ordres pour faire passer à la Grande Armée deux compaguies du 8 régiment d'artillers de ligne qui sont dans le Frioni. Else seront remplacées par deux compagnies du dépôt du 5 régiment à pied qui est à Alexandrie. Au mois d'août, s'il n'arrive aucun événement extraordinaire, on retirera les deux autres compagnies qui sont dans le Frioni, et alors le dépôt du 5 régiment, qui aura été renforcé, remplacera ess deux dermières compagnies.

Donnez ordre à la compagnie du 2° régiment à pied, qui est à Venise, de se rendre à Vérone, et à une compagnie qui sera tirée du dépôt du 4° qui est à Alexandrie, de se rendre à Venise.

Donnez ordre à une des deux compagnies du 4° qui sont à Toulon et à Marseille, de se rendre à Alexandrie. Au mois de septembre, s'il n'est rien arrivé d'extraordinaire, on donnera le même ordre à la seconde de ces compagnies.

Donnez ordre à une des deux compagnies du 3° régiment à pied qui sont à Cette et à Perpignan, et à une des deux qui sont au dépôt à Toulouse, de se rendre à la Grande Armée.

Donnez ordre à deux compagnies du 5° régiment à pied, dont le dépôt

est à Metz, de se rendre à la Grande Armée, et renvoyez au dépôt de ce régiment la compagnie qui est à Ambleteuse.

Donnez ordre à une des compagnies du 7° régiment dont le dépôt est à Strasbourg, et à une des quatre compagnies du même régiment qui sont à Mayence, de se rendre à la Grande Armée.

Cela fera buit compagnies de renfort. Mon intention est que les conagnies soient complétées à 1 20 hommes présents sons les armes an moment du départ. Cela produira 960 hommes de renfort, indépendamment de ce que les dépôts enverront pour renforcer les compagnies existantes.

Je ne veuv pas changer le placement des dépôts d'artilière à cheval. Le trouve plus à propos d'établir daus chacun des quatre régiments d'atilleire à cheval qui sont en France une 7 compagnie, qui sera appelée compagnie de dépôt. Le vous autorise à faire passer le projet de déeret au Conseil d'état, et à former ces compagnies de dépôt sans attendre un signature.

NAPOLÉON.

Bépôt de la guerre. (En minute ous Arch. de l'Emp.)

## 12330. AŬ GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, u avril 1807.

Monsieur Dejean, les conseils d'administration des corps manquentiis d'argent, oui ou non? Manqueut-lis de draps, oui ou non? Nous m'avez toujours assuré qu'ils ne manquaient de rien; cependant les conscrits qui arrivent aux dépôts resteut sans être habillés, manière très-coûteuse et très-nuisible en service.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En missie ses Arch, de l'Emp.)

## 12331. AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkendem, 9 avril 1807.

Le reçois votre lettre du s. Le vois que les soitante-quatre pièces de canon que vons évice faire renterte à huvers ne font pas été. Le ne pais que vous en témoigner mon mécontentement. Vons faites des raisonnements qui ne signifient rien. Vous deviz remettre soitante-quatre pièces de canon, vous ne l'avez pas fait. Les canons qui sont à l'erreuse, ou en tout autre endroit, ne servirent pas à l'uvers lorsque cette place sern bloquée ou cernée par terre. Il est facheux qu'après avoir pris des dispositions générales je sois obligé d'y revenir tonjours pour savoir si ellesunt evératiées.

Napoléon.

Arrhoes de l'Empire

#### 12332.

# AL MARÉCHAL KELLERMANA.

Finkenstein, 9 aard 1807.

Mon Gousia, je vous envoie un décret que vous recervez quelques jours plas tard par le canal du ministre de la guerre. Vous me dites, dans votre lettre du 31, que le 3º peut fourrii 700 houmes, el quils seraient partis s'il y avait des labits. Ce régiment peut donc fourrii trois compagnies an régiment provisoire de Nagleleurg, qui partira suis être habillé. Indépendamment du major qui le commandera, attachez-y un hou général de brigade, minutieux, et qui aiune à socruper des détaits, des manueuxres et de forganisation. Lai ordonné que des meuvres soient prisse pour que, à farrivée du régiment à Magdeburg, il soit habillé. Il s'instruira là, s'habillers et n'assurera cette place, ce qui me mettra à même d'en retirer le régiment du grand-duc de Berg, ou me laissera au moins sans aurune espèce d'inquiétude sur ce point important. Fairse dresser le contrôle de ce régiment, et envoixe-le au gouverneur et à l'intendant de Magdeburg. Donnex ordre que les détachements se rendent directement à Magdeburg, afin de ne pas perdre de temps. L'important est que les homes soient bien arnés. Si vous pouvez leur donner des gibernes, ce sera une chose avantageuse; si cela ne se peut pas, on y suppléera ici. Ayez soin surtont de prescrire au gouverneur de Magdiburg de ne se permettre aurun changement de compagnie d'un baldi-lon dans un autre, de ne jamais l'envoyer en détachement ni pour l'escorte des prisonniers ou autre service, mais de le tenir rigoureusement dans la place.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le due de Valmy (En moute ou Arch. de l'Emp.)

> 12333. A. M. DE TALLEYBAND.

Fankenstein, 9 avril 1807.

Monsieur le Drince de Bénévent, je reçois votre lettre du 6 à neuf heures du soir. Cette correspondance d'Essen avec le commandant di rordon autrichien depuis longtemps me frappe. Vous qui avez lu les lettres, je ne sais si elle vous frappe également; vous êtes plus à portédre juger. Je ne suis d'où vient cette intimité. On prétend qu'il y a na flusse au quartier général autrichien pour en rapporter plus promptement toutes les nouvelles.

J'ai derit une nouvelle lettre au Grand Seigneur en réponse à la dennière que vous m'avez en oyée. Vous l'expédierez par un courrier extraordinaire. Je ne vois pas d'inconvénient à envoyer M. Rousseau en Perse; où est-il en ce moment? Sil est à Constantinople, il serait convenable qu'il vint faire un tour ici.

J'envoie à Varsovie Sapieha. Le le charge de tenir au gouvernement un laugage convenable pour rassurer eaux qui en ont besoin. Ce langage et conforme à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le sort de la Pologue dépend des événements, et que 80,000 hommes de plus que me donne mon message sont de nouvelles probabilités pour la Pologne et me donnent de nouveaux moyers. Vous aurez vu le major des chevau-légers polonais que j'ai envoyé à Varsovie, M. Maret vous aura transmis le décret des nominations que j'ai faites dans ce corps. Le colonel, M. Krasinski, est dans ce moment à Varsovie.

Il se trouve à Varsovie un officier russe qui a été fait prisonnier à Wilenberg. Il faut que le gouverneur ait perdu la tête de le laisser là. Parlez-lui-en pour qu'il le fasse partir sur-le-champ. Mon intention n'est pas qu'aucun officier russe reste à Varsovie.

Il serait très-possible que j'envoyasse en Perse le général Gardane, mon aide de camp, dont les ancètres y ont été employés.

ion aide de camp, dont les ancêtres y out été employes. Je vous reuvoie toutes les lettres de Constantinople et de Perse.

Vypolégy.

Archives des affaires étrangères. (En meute ses tech de l'Emp.)

#### 12334.

#### AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 9 avril 1807.

Monsieur le Général Lemarois, je reçois outre lettre du 6 avril, où je vois qu'on peut cétalbir le pont de Modlin, sur la Vistule, en se servant des bateans du pont de Zegrz, Y a-cil des puntomiers de ce rôté? En ce cas, ordonnez qu'on travaille à jeter ce pont; un pont à Modlin sera utile. d'abord à cause de nos communications avec Osterode, et pour fontes autres russus.

La cavalerie polonaise déserte à force : devant Danzig 80 hommes ont déserté dans un jour. .

Faites partir tout ce qu'il y a de disponible à Varsovie, en état de faire la guerre, appartenant aux 91° d'infanterie légère, 28°, 100° et 103°.

Voyez le prince Poniatowski pour qu'il fasse envoyer quatre chirurgiens à chacun des régiments polonais du corps du général Zajonchek, qui n'en a pas.

Asponéon.

Comm. per M. In comte Leusarois, (En moute un Arch. de l'Emp.)

#### 12335.

#### 70° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, q avril 1807.

Un parti de foo Prussiens, qui s'étaient embarqués à Kemigsberg, a débarqué dans la presqu'ile, vis-à-vis de Pillau, et s'est avancé vers le village de Kablberg. M. Maingarnaud, aide de eamp du maréchal Lefebvre, s'est porté sur ce point avec quelques houmes. Il a si habilement manœuvré qu'il a enlevé les 600 Prussiens, parmi lesquels il y avait 130 hommes de cavalerie.

Plusieurs régiments russes sont entrés par la mer dans la ville de Danzig. La garnison a fait différentes sorties. La légion polonaise du Nord et le prince Michel Radziwill, qui la commande, se sont distingués, ils ont fait une quarantaine de prisonniers russes. Le siège se continue avec activité. L'artillier de siége commence à arriver.

Il n'y a rien de nouveau sur les différents points de l'armée.

L'Empereur est de retour d'une eourse qu'il a faite à Marienwerder et à la tête de pont sur la Vistule. Il a passé eu revue le 19° régiment d'infanterie légère et les gendarmes d'ordonnance.

La terre, les lacs dont le pays est rempli, et les petites rivières, commencent à dégeler. Cependant il n'y a encore aueune apparence de végétation.

Monsteur du 20 avril 1807. (En monste au Dépit de la guerre )

#### 12336.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 10 avril 1807.

Mon Cousin, j'ai reçu vos lettres des 30 et 31 mars. Les décrets que j'ai pris et que vous avez reçus ont pourvu à tout ee que vous pouvez désirer relativement au conseil militaire. Il n'y a rien de nouveau ici.

Je vous envoie une lettre de Lacuée. Cette lettre m'a effrayé; j'espère

que vous aurez passé outre et qu'on n'aura pas écouté ses remontrances. Le mal qui en résulterait est incalculable. Où serait la sécurité des citoyens si, sans un danger imminent, on revenuit sur la conscription? Mais l'année prochaine?... L'année prochaine, la paix sera faite, et, si elle ne l'est pas, la conscription de 1808 recrutera mes armées, et celle de 1809 recrutera mes réserves. Des jeunes gens de dix-huit ans sont très-propres à défendre l'intérieur. S'il arrivait de grands revers, et que la patrie fût en danger, on sortirait des règles ordinaires, et il vaudrait mieux alors rappeler les conscriptions passées. Si, comme je n'en doute pas, le sénatus-consulte a passé à l'heure qu'il est, ne témoignez point à Lacuée, qui a fait tout cela par zèle, que vous avez reçu cette lettre. Si. au contraire, vous aviez eu l'inconcevable faiblesse d'adhérer à cette objection et de retarder l'appel, ne perdez pas un moment à faire passer le sénatus-consulte, car je ne reviendrai point sur cette mesure. Bon Dieu! il faut voir les événements pour apprécier les hommes. Qui aurait pu croire Lacuée capable d'une pareille balourdise? Rien que l'opinion que j'éprouverais en France la moindre contrariété ferait déclarer plusieurs puissances contre nous.

APOLÉON.

Course, par M. le dur de Cambacérés.

## 12337. A. M. FOUCHÉ.

Je reçois votre lettre du 30. l'ai peine à croire que Puisaye veuille rentrer eu Bretagne. Cet homme a trop d'esprit pour vouloir venir faire une si misérable fin. Du reste, vous devez être bien instruit de ses caches, et je m'en rapporte à vous pour le faire prendre.

Il n'y a ici rien de nouveau. Nous poursuivons le siége de Danzig avec activité: la tranchée est ouverte.

NAPOLÉON.

Archises de l'Emptre

#### 12338.

#### AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 10 avril 1867.

Mon Frère, vous trouverez ci-joint des lettres que m'envoie le prince Sulfawski. Donnet-lui le commandement devant Kosel, si vous le jugez convenable. Je laisserai son régiment là, puisqu'il est uécessaire pour contenir la province. Mais faites que la garrison de Kosel ne ravage pas le pays et ne pousse pas des partis jusqu'en Pologue.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. J. le prince Jérôme

#### 12339.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkembin, to avril 1805

le reçois votre lettre du 6 avril. Je vois que vous avez déjà réuni le 15 de ligue et le 5 provoisoir à Zehdenick. Le gréndra Grandjona est bieu coupable de ne point vous avoir prévenu dès le 1º avril. Vous auriez dù être instruit le » et vous ne l'êtes que le 6; il n'est pas eccusable. Le 3º de ligue est parti de Posen pour se rendre à Stettin. Jui de la peine à croire que les Suédois s'engagent plus loin. Mais ce qui me paratt important, c'est que le maréchal Mortier réunisse ses troupes dans une position comme Prenzlow, où il pourra couvrir Berlin et Stettin. J'espérais qu'il pourrait s'aider à Stettin des 6°, 7° et 8° provisoires, aiusi que du 3°. Le Le régiment d'Aremberg doit être, à l'heure qu'il est, arrivé à Berenberg doit être, à l'heure qu'il est, arrivé à Berenberg doit être, à l'heure qu'il est, arrivé à Berenberg doit être, à l'heure qu'il est, arrivé à Berenberg doit être, à l'heure qu'il est, arrivé à Berenberg doit être, à l'heure qu'il est avis sous ses ordres. Par ce moyen, avant le 30, le maréchal Mortier aura plus de 16,000 hommes, avec lesquels il poussera les Suédois, s'îls se sont avancés, Vous aurze d'ailleurs recu toutes mes instructions lé-dessus.

Asponéos.

Archives de l'Empire

## 12340. A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 11 avril 1807.

J'ai reçu votre lettre du 31. Il faut prendre garde que le général Fressinet ne nous fasse ce qu'a fait cet infâme général Thuring. Chassec-le de Paris, C'est un homme qui peut être mécontent. Il est venu à l'armée. d'où je l'ai fait renvoyer. Que, vingt-quatre heures après la réception de mon ordre, il se retire à quarante lieues de Paris et qu'il aille dans sa comune.

Le vous ai mandé le faire séquestrer les biens du général Thuring et de précenir les ministres du trésor public et de l'admistration de la guerre pour suspendre sa pension et toute espèce de traitement. Voyce avec le grand juge s'il ne serait pas possible de le faire juger et condamner par contunace, afin que, dans quelque lieu qu'il aille, son horrible crime ne trouve pas protection.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12341.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 11 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois les deux notes que vous m'avez envoyées. Je vous envoie la réponse que je compte y faire; mais, comme je veux y réfléchir encre, je désire que vous me la renoyiez aver vos observations, ou un autre projet, si vous croyez devoir le faire, vous ferai connaître mes dernières intentions par le retour du ceut. Ple vous ferai connaître mes dernières intentions par le retour du ceut. Il est de mon intérêt de gagner quelque chose. Une négociation sans armistire est une chose d'aire du armistire est une chos direct na dispersable par pris Denzig est une depociation; mas faire un armistire avant que j'aire pris Denzig est une

<sup>&#</sup>x27; Voir pièce n' 19113.

chose difficile; or tout une porte à espérer que Danzig sera pris danquinze jours. L'artillerie de siége y arrive à forre, et la tranchée est ouverte. Les Russes y ont déjà envoyé 4 ou 5,000 houmes de renfort, et qui prouve qu'ils n'ont auenn moyen d'en faire lever le siège. Le vous discela pour que vous soyez au fait; mais il faut bien vous garder de laisserentrevoir notre pensée. Vous aurez du causer ces jours-ei avec M. de Vincent pour vous instruire de ce qu'il pent savoir sur la manière dout la négoriation pourrais e faire et l'arnistisce avoir lien.

#### Vipoléon.

En y pensant mieux, je désire que vous m'envoyiez vous-même un projet de réponse. Mon intention est d'accepter.

Je reçois votre lettre du ... Il me tarde d'apprendre des nonvelles de Constantinople; le bruit est que l'ennemi est chassé de Bucharest.

Envoyez cette lettre au maréchal Masséna.

Archives des affaires etrangères (En missee sus Arch de l'Émp.)

14044.

AU MARÉCHAL MASSÉNA,

I PRZASNISZ.

Finkcustein, 11 avril 1807.

Mon Gousin, je reçois votre lettre que m'apporte l'aide de camp Meaou. Je suis encore à comprendre pourquoi l'ennemi compe du bois du côté de Wyskow. Si c'est là une ruse de guerre, il nous prend donpour des Tures ou des Persans. Je vois dans la lettre de M. Essen qu'il parle comme si le pont de Paltush ricvistini pas. Je pense que le pont de Pultusk existe, et que la tête de pont est bien avancée. Si elle n'existait pas, portez-y sur-le-champ remède. Je ne puis qu'approuver la mesure que vous avez prise de finire approcher un bataillon de Nieporent. S'il arrivait le moindre événement, vous seriez bientôt sur les derrières de l'ennemi, et il ne s'en dépaperait pas un seul. Faites-moi connaître si votre bisenit et votre pain commencen enfini à vorganiser. Le siége de Danzig se pousse avec vigneur. J'ai déjà soixante pières en parc. Vous sentez qui avant de rien faire je dois désirer d'enlever cette place importante, qui une rendra i à à en one hommes disposibles, et ôtera à l'eunemi un point d'appui sur le bas de la Vistule; je ne suis pas sans espoir de l'avoir à la fin du mois. D'ailleurs j'aime à laisser lu saison devenir belle.

NAPOLÉON.

Béplé de la guerre. (En pisser ses Arch. de l'Emp.)

> 12343. Ali GÉNÉBAL CLARKE.

> > F1 ... 7.0

Finkenstein, 12 avril 1807.

le reçois des nouvelles du maréchal Mortier, de Kolberg, du 8 à neuhourres du soir, dans Issquelles il niemoise une lettre du général firandjoun, du 7. Il paraît que ce général était revenu à Stetlûn. Le maréchal Mortier mande à ce général de lui envoyer le 4' d'infanterie légère à Kolberg, Mais heureusement que le 9 au soir le maréchal Mortier reçu mon ordre, et J'espère que le 10 il sera de sa personne à Stetlin. Le général Grandjean dit que les Suédois n'étaient pas encore arrivés à Inklam. ce qui ne la pas empéché de se retiere à Stetlin. Quelle médiocrité! Cela est incroyable. Mais ce qui est inconcevable, c'est que vous n'avez été prévenu que le 6 d'un événement arrivé te 1° avril.

Fai bien du regret que les 3°, 6°, 7°, 8° provisoires soient passés: j'aurais pensé que vous les auriez retenus pour grossir le corps du maréchal Mortier, et donner une poussée à messieurs les Suédois.

Vons aurez, dans cette circonstance, attiré à vous les 9°, 10°, 11° et 13° provisoires, to vous ai déjà mandé hier que j'avais euvoyé le 3° de ligne, qui est le plus bean de l'armée, et que j'espère qu'il sera arrivé à Stettini le 15 ou le 16.

l'espère que vous aurez réuni, du côté de Kolberg, le 3° chasseurs. Retenez les corps entiers et laissez filer les détachements et tout ce qui peut rendre service à l'armée et ne vous en rendrait pas.

Je crains bien aussi que le général Thouvenot, en cas d'événement,

ne soit un homme médiocre. Il craint que le maréchal Mortier ne le mange. Pourquoi donc ai-je la place de Stettin? Au lieu de dire, dans cette circonstance, tous les corps qui sont à Stettin, ou qui y sont passés, ou qu'il pourrait retenir, il ne dit rien de signifiant.

Le 6° provisoire, qui est arrivé le 8 à Stettin, aura, j'espère, été retenu dans cette place. Le 9° provisoire, qui est arrivé le 4 à Magdelung, doit être arrivé à présent à Berlin.

Je suis bien fiché que le 3' provisoire n'ât pas été retenu. Je ne sais pas par quelle route il aura marché. Si vous voça possibilité de l'atteindre avant qu'il ne soit arrivé à Posen, dirigez-le sur Stettin. Si vons ne pouvez l'atteindre qu'à Posen ou à la hauteur de Poseu, envoyez-lui l'ordre d'y faire ségon; paguè ze que j'en sois instruit.

VAPOLEON

Archives de l'Empere.

#### 12344. Al GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 11 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 7 avril à minuit. J'y vois que les 6° et 7° provisoires sont revenus à Slettin. C'est un accroissement de forces de 2,400 bommes qui n'est pas indifférent. Le maréchal Mortier va donc avoir près de 18,000 hommes sons ses ordres.

J'ai vu avec plaisir que vous ayez fait marcher les régiments de Vassau et de Warzburg, Mais pomrquio in euver-ous envoyé que 1,000 hommes? Envoyez-les tout entiers. Il est inutile que je vous répète iei les ordres que je vous ai donnés et que vous a transaits le major général par unon derne courrier, aissi qu'au maréchal Mortier, je le suppose. Le maréchal Mortier aujourd'hui est à Stettin avec de hons renforts. J'ai envoyé deux régiments wurteubnetgeois et un régiment bourteis devant Kolberg. Le siége ne sera donc pas interrompu. Écrivez dans ce sens au général Thouvenot, pour qu'il en écrive au général Loison. Recommandez au général Thouvenot d'explérie de la poudre et de continner ses convois sur Dauzig. La tranchée est ouverte devant cette ville, et l'espère qu'elle ne tardera pas à tomber.

En vérité, je ne conçois rien à la conduite du maréchal Mortier. Il s'affaiblit devant Stralsund, lorsque l'ennemi s'y renforce. Il ne prend aucune mesure pour ses parcs, ses hôpitaux, au lieu de les mettre à couvert à Stettin ou à Magdeburg. Les places fortes ne sont faites que pour cela. Veillez, je vous prie, à ce que les réserves et convois du maréchal Mortier soient en lieu de sûreté.

NAPOLÉON.

Archeres de l'Empire.

#### 12345.

#### AU GÉNÉRAL LOISON.

COMMANDANT LA 9" DIVISION DE 8" CORPS ET LE SIÉGE DE KOLBERG.

Finkenstein, 11 avril 1807.

Monsieur le Général Loison, deux régiments d'infanterie italienne avec donze pièces de canon doivent être restés devant Kolberg, Deux régiments wurtembergeois, forts de 1,500 hommes, partent demain de Posen pour vous rejoindre. Un régiment polonais de 1,200 hommes part demain de Danzig pour la même destination, J'ai aussi renforcé votre division de 600 hommes de Saxe-Weimar, qui ont dù partir de Driesen. Avec ces forces réunies vous pourrez non-seulement bloquer Kolberg, mais encore faire les préparatifs pour pouvoir promptement prendre cette place, Danzig est serré de près; la tranchée est ouverte, et j'espère que nous en aurons bon compte. J'ai mis assez de moyens à la disposition du maréchal Mortier pour qu'il balave les Suédois.

Expédiez fréquemment des rapports au major général, tant de ce qui se passe devant vous que de ce que vous apprendriez de Wollin et du maréchal Mortier; donnez aussi de vos nouvelles au maréchal Lefebvre devant Danzig, auquel j'ai ordonné d'envoyer de gros partis de cavalerie pour vous soutenir. Du moment que vos renforts vous seront arrivés, occupez Wollin, ou la position vis-à-vis, afin de contenir les partis suédois.

Napoleon.

Archives de l'Empire.

#### 19356.

#### AU MARÉCHAL LEFEBVRE.

Finkenstein, 11 avril 1807, h hences du soir.

Le reçois votre lettre du 10 à trois heures du soir. Je vous ai cerodié vos demandes relativement au 23 de chasseurs, et vous avez requ, avant qu'il parte, l'ordre de le garder. Le major général vous aura écrit pour vous faire connaître qu'il fallait envoyer de forts partis de cavalerie du cété de Kolberg, pour soutenir le général Loison, s'il en a hessin. les Suddois s'étant portés avec quelques forces sur la Peene. Vous aurez vue je vous ai accordé le régiment de Paris. Il est vrai que je vous ai affaibli de 1,200 Polomis. Enfin poussez vivement voire siége. Le général Bertrand, qui arrive, crois qu'il vous est possible de bloquer par la rive droite, en donnatu un batilion à Schramm. Il paraît désirer beaucoup que vous vous résolviez à cette opération: alors l'ennemi me pourrait plus recevoir de secour.

l'envoie devant Danzig six capitaines en second d'artillerie et deux officiers du génie de la Garde pour être employés an siège.

Applient.

Archives de l'Empire

#### 12347. NOTE POUR LE MARÉCHAL LEFEBVRE.

Finkenstein, 11 avril 1807

Les redoutes de la basse Vistule ne sont pas armées de canous, de sorte que l'enneui coutinne à pouvoir sortir par la Vistule. Il faut faire placer sept ou huit pièces de 6 et de 8 de campagne, qui rendent le passage impossible.

Il serait pent-être convenable de renforcer le général Schramm, afin qu'il pût exécuter le projet qu'a donné le général Bertrand pour intercepter le canal. Moyennant le 33°, qui a été laissé, on pourrait encore augmenter la cavalerie du général Schramm, pour le mettre à même d'assurer sa retraite ou de rendre impossibles les sorties du fort de Weichselmunde hors de la portée du canon du fort.

Il faut ne commencer le feu que lorsqu'on aura assez de poudre et de munitions pour pouvoir soutenir le seu toujours en croissant. Je désire que l'on me fasse connaître l'état des munitions. Il y avait, selon les reuseignements qu'on m'a remis, six pièces de 24 arrivées de Varsovie avec 1,800 boulets et quinze milliers de poudre. Il est arrivé de Stettin six pièces de 24 avec 4,200 boulets, deux mortiers avec 234 hombes. Il v avait vingt-trois pièces de 19 avec 5,000 cartouches à boulets, toutes chargées. Il est arrivé hier au soir douze autres pièces de 12 avec 1,900 boulets et buit milliers de poudre, On aurait donc sept mille coups à tirer de 12, et treute-trois pièces de 12, ee qui permettrait de mettre en batterie douze pièces de 19, pour faire un feu roulant; on pourrait ensuite mettre en batterie buit ou dix pièces approvisionnées à cent coups, comme batterie de protection.

Les six mille boulets de 2/1 permettraient de mettre en batterie les douze pièces. Mais on n'aurait que la moitié de la poudre nécessaire. Il est parti 3,000 boulets de 12 et seize milliers de poudre, de Varsovie. Il est probable que, de Stettin, la poudre arrivera avec le deuxième convoi. Je suppose que, le 18 ou le 20, on pourra comméucer le feu, car le premier convoi de Glogau doit être arrivé avant cette époque.

VAPOLEON.

Archives de l'Empire

### 12348 AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 11 avril 1807

Monsieur le Général Lemarois, je reçois votre lettre du q. Je suis bien surpris que, le 10 avril, la tête de pont de Praga ne soit pas encore revêtue; elle devait l'être le 1". Les nouvelles que le chef de bataillou polonais a apportées n'ont pas de bon sens.

Envoyez-moi l'état de situation des deux régiments polonais qui sout à Varsovie et à Sierock. Je désire qu'ils puissent me fournir un bataillon de 800 hommes, que je dirigerai sur Graudenz. Ils s'exerceront là aussi bien qu'à Varsovie, et s'accoutumeront au service avec les troupes de Hesse-Darnnstadt. Gardez le régiment de ligne bavarois et le bataillon léger bavarois à Varsovie, pour y rester disponibles. Gardez un bataillon à Nieporent, comme l'a ordonné le maréchal Masséna, pour surveiller le Bug.

Faites donc terminer promptement les travaux de Praga.

Comm. par M. le comte Lemerois

#### 12349.

#### AU GÉNÉRAL LACUÉE.

keastein, 19 avril 1807.

Jai reçu votre lettre du 31 uars. Je ne partage point votre opinion. Dialleurs, vojugez et vous n'avez point l'ensemble sous les yeux. Vous changerez d'opinion quand vous aurez vu le point de vue politique, intérieur et extérieur, et l'organisation que j'ai faite. Vous ne considérez la question que sous un point de vue; je la considére sous div.

Napoléon.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12350.

#### A M. BÉRANGER,

DIRECTEUR DE LA CLISSE D'AMORTISSEMENT

Finkenstein, 12 avril 1807.

Je vois dans votre rapport du 31 mars qu'on répand beaucoup de fansses nouvelles. Les Russes ont été battus, et jamais les Tures n'ont montré plus d'animosité, non-seulement contre la Russie, mais aussi contre l'Angleterre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 12351.

#### 4 M. FOUCHE.

Finkenstein, 12 mril 1807

Toutes ces intíques de l'Opéra sont ridicules. L'affaire de M<sup>th</sup> Aubry est un accident qui serait arrivé au melleur mécanicien du monde, et je ne vens pas que M. Boutron profite de cela pour intriguer. Faite-sel-ali connaître de ma part; qu'il viue bien avez son second; ne dirait-on pas que c'est la mer à boire que de faire mouvoir les machines de l'Opéra! que je ne veux pas que M. Gromaire soit vicinne d'un accident fortuit. Mon ableut. Trois mots de vous suffiront pour tout arranger, ou je mettrai M. Boutron à la porte et je mettraî tout entre les amins de M. Gromaire. Les actrices montevout dans les nauges on n'y montevout pas. Sonteux, M. de Lugay; je verair e que j'ai à faire quand je serai à Paris. Mais on pousse trop loin l'indécence. Parlex-en à qui de droit pour que cela finise.

Les mesures que vous avez prises sur la gazette Lirgus, qui s'imprime dans le duché d'Aremberg, ne sont pas suffisantes. Écrivez-en au sénateur dans l'absence du Prince, pour que cette gazette soit mieux dirigée on supprimée.

Apoléox.

Archives de l'Empire

12352.

W. FOUCHÉ.

Finkenstein, 12 mill 1807.

le reçois votre lettre du 9 avril. Au lieu de m'envoyer des nouvelles d'Angleterre, vous dites que je les sais : si tout le monde ni en disait autant, il est probable que je ne saurais rien. Je remarque cette phrase dans votre lettre : - Le changement du ministère est déjà un avantage. Le vienx «duc de Portland doit être pacifique à son âge. » S'il y a changement de ministère, je l'ignore. Vous auriez dû m'envoyer des détails.

Napoléon.

Archives de l'Empire

12353.

### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 12 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois du ministre de la police une lettre, en date du a avril, qui dit en propres mots : Tout se brouille en «Angleterre; le roi a l'air de vouloir finir comme Louis XVI. La causs-en est la querelle des catholiques irlandàs. Au reste, Votre Majesté sait, me dié-il, le changement du ministère. Lord Portland, qui est principal «ministre, doit désirer la paix. » Le conclus de cette lettre que le ministree est changé en Angleterre. Eniste-moi connaître ce que vous «nexe et quel est ce lord Portland. Je suis surpris que, par Hambourg, ces nouvelles ne vous soient pas parvenues. Quoi quil en soit, faites mettre Tericles suivant dans les journaux de Varavvie. « Le ministère est changé en «Angleterre. Lord Portland est premier ministre. Il y a beaucoup de «trouble et de désanion. »

Napoléon,

Archives des affaires étrangères (En minute sex Arch, de l'Euro.)

12354.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 10 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent. le général Gardane, mon side de camp, désire aller en Perse. Il es petid-lis de celui qui a fait le traité de 175. Il considère cela comme une charge qui lui a déf hissée par ses aieux, et il est plein de zèle pour cette mission. Vous trouvera cijoint le décret qui le nomme ministre pléripotentiaire. Il se rendre dans deux jours à Varsovie, d'où mon intention est qu'il soit parti le 20 avril pour Gonstantiople. M. Rousseap pourra lui d'ete donné comme secré7.5

taire de légation. Son feire l'accompagnera comme adjoint extraordinaire, et comme devant le remplace s'il venuit à nourit. Il emmèrera avec lui des officiers d'artillerie et du génie, qu'il prendra à Constantinople ou iri. Cela rendra sa mission asses brillante. Il prendra aussi i Constantinople deux des anciens drognames attachés au service français, qui partent persan. M. Ronsseau, qui s'y rend de son côté, en emmèrera sussi, de sorte que Jaura il au emission à l'abri de tont événement. Maret va dresser ses lettres de créance et rédiger ses instructions. Elles roulent sur trois points :

- 1º Reconnaître les ressures de la Perse, tant sous le point de vue militaire que sous le point de vue du commerce, et nous transnettre des renseignements fréquents et nombreux; bien étudier surfout la nature des obstacles qu'aurait à franchir une armée française de 60.000 hommes, qui se rendrait aux Grandes Indes et qui serait favorisée par la Perse et par la Porte.
- 9° Considérer la Perse comme alliée naturelle de la France, à cause de son inimité avec la Russie; entretenir cette inimitié, diriger les efforts des Persans, faire tout ce qui sera possible pour améliorer leurs troupes, leur artillerie, leurs fortifications, afin de les rendre plus redoutables aux enpenis comments.
- 3º Considérer la Perse sous le point de vue de l'Angleterre; l'exciter à ne plus laisser passor les dépèches; les courriers anglais, et entraver par tous les moyens le commerce de la compagnie anglaise des Indes; correspondre avec l'île de l'France, en favoriser le commerce autant que posible; être en correspondance suivie avec notre ambassadeur à Gonstantinode, et resserver les fieus entre la Perse et la Porte.

Je désire que le gréeria Garlane soit rendu en Perse avant le 1º juillet, ce que je crois tive-possible, vu les facilités que nous donnent nos relations actuelles avec la Porte. Il faudrait joindre à cette légation quelques jeunes gens dans le genre de Jaubert, qui désirassent s'instruire dans les langues orientales. Je crois que vous ca avez un refalions extrièreures. Faites-en partir quatre; vous les dirigeres en droite figne sur Constantion pole, Quant aux présents, Gardane annoncers que, venant par terre, il

n'a pas pu en apporter, mais que d'ici à six mois des frégates les apporteront, et des armes tant qu'on pourra en désirer. Il faut que cela reste seret encore un mois, après l'equel, Gardane ayant passé Constantinople; il n'y aura pas d'inconvénient que la Russie le sache. Préparez tout pour auf l'reste pue de jours à Varsovie.

Vous verrez dans le décret les officiers que je commence à faire partir. Vous en donnerez la note à l'ambassadeur persan, et vous lui ferez connaître que, si l'ou en veut davantage, j'en euverrai tant que l'on voudra.

Vous vous informerez auprès de l'ambassadeur si l'on a en Perse des fusils avec des baïonnettes. Je suppose qu'ils n'en ont pas. Vous lui diriez qu'il peut écrire à son souverain que je lui en enverrai 10,000, s'il le désire, et une compagnie de canonuiers, quand il m'aura fait connaître comment tout cela est pris en Perse. Dans les instructions du général Gardane vous mettrez que, si le schah de Perse est aussi bien disposé que je le crois, et s'il veut se former einq ou six régiments de bonne infanterie, il lui fasse comprendre que le principal est d'avoir des fusils à basonnettes; que je ne sais aucune difficulté de lui en envoyer 10,000: que je lui enverrai une vingtaine de pièces de canon de campagne bien outillées, et une compagnie de canonniers; que je ne puis lui envoyer tout cela que par mer, avec une escadre ou des frégates; qu'il faut garder le secret là-dessus, et qu'en arrivant dans ses ports mes frégates trouvent de l'eau et des vivres. Il faudra que Gardane me fasse connaître la situation du port, le nombre et la force des vaisseaux qui y seraient à l'abri, et les facilités qu'il y aurait à les réapprovisionner.

Vous ordonnerez à M. Jaubert de partir pour se rendre près de moi, afin de causer avec lui sur cet empire. Vous recevrez cette lettre le 14; le 16 ou le 17 Jaubert sera ici; le lendemain Gardane partira. Il faut qu'il ne séjourne que quarante-huit heures à Varsovie, et que l'ambassadeur soit seul dans le secret, en lui faisant comprendre qu'il faut qu'on nen sache rien jusqu'à ce qu'il soit arrivé.

Vous comprenez de quel intérêt il est pour moi de m'allier avec la Perse. Ŝi l'on est aussi raisonnable qu'on le paraît, il est impossible qu'en envoyant au mois d'octobre en Perse une escadre portaut 1,500 hommes

.

avec des officiers et sous-officiers, je ne parvienne pas à faire une diversion inunence contre la Russic. Vous en parterer dans ce sens l'à ambassadeur, en lui disant que jeuverrai le cadre d'un corps de 10 00 13,000 hommes, en officiers, qu'on remplira en Perse avec des soldats. Ce corps sera en deux mois en état de battre les Russes. Gardane est bien eapable, nonseulement de diriger, mais même de commander ce corps, Je vous laisee à penser l'effroi qu'auraient l'Angleterre et la Russic trois mois après ha présence de ce corps de troupes en Perse.

NAPOLEON.

Archives des affaires étraspères. (En moste ses Arch de l'Emp.)

#### 12355.

## NOTE POUR LE MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 12 svril 1807.

Il faut établir à Neueburg et Mew des commandants d'armes français, et ordonner que tous les Polonais qui se trouvent aux hôpitaux de Mew et Neueburg soient dirigés dans des locaux choisis entre Neuenburg et Posen, au premier endroit de la Pologne. Il est convenable qu'ils soient en Pologne, parce qu'ils seront mieux traités. Il faut que cette éracuation se fases insensiblement.

Il faut également que les hôpitaux du maréchal Lefebvre soient établis à Stargard.

Les hôpitaux de Mewe, Neuenburg, Marienburg et Marienwerder doivent être exclusivement destinés pour les corps de la Grande Armée qui sont sur la rive droite de la Vistule.

Écrire aux 1", 3", 4" et 6" corps afin de savoir où sont établis leurs hôpitaux de convalescents, et qu'ils euvoient des officiers d'étal-major pour en avoir l'état tous les eing jours.

Si ces dépôts sont trop considérables, il faut donner Mewe et Marienburg au 1" corps, Neuenburg et Marienwerder au 4" corps et à la division Oudinot, et Thorn aux 3" et 6" corps.

Le major général aura soin, indépendamment de l'état que devront

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1º. - 1807.

lui envoyer les maréchaux, de faire passer, tous les huit jours, la revue de ces hôpitaux par un officier d'état-major ou un commissaire des guerres, afin que je sois exactement assuré de ce qui s'y trouve.

Napoléox.

Dépôt de la guerre.

12356.

#### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Mon Cousin, écrivez au commandant du génie devant Danzig et au chef d'état-major de vous envoyer le journal des opérations du siége, nonseulement pour être instruit de ce qui se fait jour par jour, mais anssi pour en instruire le public, lorsque je le jugerai convenable.

NAPOLÉON.

Dépôt de la goerre

## 12357.

AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

Finkenstein, 19 avril 1807.

Le reçois votre lettre du 1 1 avril à once heures du natin. Le vois avec plaisir que l'on a détruit le travail de l'ennemi. Mais vous ne me faites pas connaître combien nous avons eu d'hommes thés ou blessés, ni ceux qui se sont distingués. En général, vos rapports sont un peu trop sixcintet. Vous trouverez c-joint la lettre que mécril le général d'artillerie. Il paraîtrait que vous devez avoir douze pièces de 94, deux mortiers, sans compter les pièces de campagne, et trente-trois pièces de 19; ce qui in laisse pas de faire une cinquantaine de pièces de gros calibre. Il doit y avoir plus de 8,000 coups à tirer de 12, et vous verrez par la lettre du général Songis qu'il en et parti 5,300 de Varsovie et 6,000 de Sitésie: ce qui approvisionnera toutes vos pièces à 600 coups.

Napolágy.

Archives de l'Empire

#### t 2358.

# AU GÉNÉRAL SONGIS,

Finkenslein, 19 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 12, avec l'état de l'équipage de siége de Danzig, se montant à 108 bouches à feu. Je pense qu'il y en a plus qu'il ne faut. Les boulets me paraissent aussi satisfaisants. On ne doit pas dépenser 55,000 conps de canon pour prendre cette place. l'espère que la moitié de tout cela sera suffisant; mais la moitié de tout cela, c'està-dire douze mille coups de canon de 2/1, douze mille de 12, fait plus de cent soixante milliers de poudre. Je crains bien que cette poudre ne tarde trop à arriver. Hier, quatre compagnies du 44° ont culbuté une espèce de place d'armes que l'ennemi faisait sur son glacis, lui ont fait 100 prisonniers, pris 400 fusils et 400 outils, et arraché toutes les palissades du chemin convert de l'ouvrage du Hagelsberg. Il paraît qu'il y a aujourd'hui vingt-quatre milliers de poudre devant Danzig, emballés, et seize milliers confectionnés, ce qui ferait quaraute milliers. Du moment qu'il y en aura autant que cela, je regarderai la reddition de la place comme avancée. l'ai grand intérêt à avoir cette place avant la fin du mois. Parcourez vos états, et voyez si vous pouvez activer l'arrivée de 40,000 coups de canon de 12. Recommandez au général la Riboisière de ne pas tirer les pièces de 24 avec huit livres, et de ménager le 24 à cause des munitions. Le 12 est préférable pour le ricochet. Il est suffisant aussi contre les palissades et les ouvrages en fer!. Il me semble que dix-huit pièces de a'i en batterie de brèche, tirant 10 ou 12,000 coups de canon, doivent tout eulbuter. Recommandez donc bien qu'on ne fasse pas mal à propos usage de ces pièces, et qu'on n'emploie pas du a 1 où le 12 peut faire à peu près la même chose. Il me semble que vous pourriez faire partir de Posen quelques milliers de cartouches de 12, qui arriveraient par terre à Danzig

' En terre?

et qui seraient d'un grand secours. Recommandez aussi à Saint-Laurent : de ne pas trop retarder les convois; le temps presse.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# AU PRINCE EUGÈNE.

#### Finkenstein, 12 mril 1802.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 27 mars. J'ai gardé ici le général d'Anthouard; je l'ai envoyé au siége de Danzig pour y servir en sa qualité de général d'artillerie; outre qu'il me rendra là des services, cela aura l'avantage de le tenir en haleine et de ne point perdre cette occasion de lui donner de l'expérience.

Quant à la garnison de Venise, le vin ne sert à rien: il vaut mieux n'y point tenir de garnison française. J'ai besoin d'hommes, et l'amour que j'ai pour mes soldats me donne là-dessus de grandes inquiétudes. Ne laissez à Venise que des Vénitiens, des Dalmates, des Italiens; pour les Français, ménagez-les; l'air malsain leur est funeste.

Napor éos

Comm. per S. A. I. M a la duchesse de Leuchtenberg. (En mirate our bech. de l'Emp.)

#### 12360. AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 19 avril 1807. Mon Fils, répondez au Pape que vous allez donner les ordres les plus

sévères pour que le général Tisson ait les égards qu'il doit à Sa Sainteté et à ses délégués. Profitez de cela pour lui dire qu'il serait bien instant que Sa Sainteté voulût bien finir les discussions relatives aux évêchés d'Italie, en donnant l'investiture aux évêques; qu'il m'en a été rendu compte; que vous savez que j'ai dit : "Le Pape ne vent donc plus que "j'aie d'évêques en Italie! A la bonne heure. Si c'est là servir la religion, comment doivent donc faire ceux qui veulent la détruire? - Que l'intérêt particulier que vous portez au Pape vous fait désirer qu'il ne me donne point ce sujet de mécontentement; que, par l'insimution secrète de quelques malevillants, on n'ouble aucune circonsance de me mécontenter; que Javais de l'estime pour le Pape, que tout cela me change; et que cela est non-seulement maladroit, mais aussi contraire au bien de la religion.

Écrivez au reste au général Tisson de ne faire aucun gain illicite, que je ne le souffrirai pas, et de se comporter avec décence.

Laissez là le général Tisson; les prêtres ne sont jamais contents de personne.

NAPOLEON.

Grenes. par S. A. I. M<sup>nor</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En muste sus Arris, de l'Emp.)

> 12361. A.M. FOUCHÉ.

> > Finkenstein, 13 mril 1807.

Je recois votre lettre du 3 avril. J'aurais une bien pitovable idée des Français, si je croyais à votre lettre. Leur tableau ne sera rembruni que parmi quelques bavards de Paris, qui sont juste des têtes à tableau. Jamais la position de la France n'a été ni plus grande ni plus belle. Quant à Eylan, j'ai dit et redit que le bulletin avait exagéré la perte, et qu'estce que c'est que 2,000 hommes tués pour une grande bataille? Il n'y a aucune des batailles de Louis XIV et de Louis XV qui n'ait coûté bien davantage. Quand je ramènerai mon armée en France et sur le Rhin, on verra qu'il n'en manque pas beauconp à l'appel. Quant aux lettres que quelques officiers pourraient écrire, il faut se figurer que l'on ne sait pas plus re qui se fait dans une armée que ceux qui se promènent dans le jardin des Tuileries ne savent ce qui se passe dans le cabinet. Ensuite. le plaisir de se vanter et d'exagérer le danger que l'on a couru porte à l'exagération. Lors de l'armée d'Égypte, ces correspondances furent imprincées et trompèrent les Anglais. Ce ne fut que sur cette foi qu'ils tentèrent leur folle expédition, qui réussit parce qu'il était dans l'ordre du destin qu'elle devait réussir. Aucune opération n'était plus hasardée que celle-là, l'armée française était triple de l'armée anglaise. Mais, lorsque mon armée d'Égypte, est arrivée à Toulon, malgré les batailles, les combats et les pestes, j'en ai retrouvé les huit neuvèmes.

Archises de l'Empire.

Napoléon.

chises de l'Empire.

#### 12362. AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 13 avril 1807.

Je reçois votre lettre du a avril. Je ne crois pas plus que vous à undescente, mais cela n'empéche pas qu'il ne faille faire comme si elle devait avoir lieu, et je suis en mesure d'en repousser une de 80,000 hommes. C'est trois fois plus que ne peuvent envoyer les Anglais.

Nepoléov.

Archives de l'Empire

# 12363. A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 13 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, vous aurez vu par la Gazette de France l'importance des nouvelles de Londres.

Vous entendrez peut-être parler que les Suédois se sont portés au delà de la Peene : n'en ayez point d'inquiétude; parlez-en dans ce sens. Ils sont au nombre de 13,000 hommes, que l'on essaye de couper. Ce serait déjà fait, si Mortier eût été plus habile. Mais J'espère qu'un échec, et la manière dont on en rendra comple, pourra faire effet en Suède et avoir de l'influence sur la décision de ce cabinet.

Napoléon.

Archives des affaires étrongères (En minute ses Arch. de l'Emp.)

owneds, Congle

#### 12364.

#### A M. MARESCALCHI.

MINISTRE DES BELATIONS EXTÉRIEURES DU ROYAUME D'ITALIE.

Finkenstein, 13 avril 1807.

Le reçois la lettre par laquelle vons m'annoneez que le Grand Seigueur a envojé des lettres de réfance pour le roi d'Italie. Faites connaitre à son ambassadeur que c'est à vous qu'il doit s'adresser pour tout ce qui est relaif au royaume d'âlle. Ces lettres de créance seront remises la première fois que je verait cet ambassadeur.

Napoléon.

techtives de l'Esopire.

#### 12365. AL PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 13 avril 1807.

Mon Frère, je reçois votre lettre du y arvil. Je vois avee plaisir le soin que vous prenex des dépôts et des remontes. Je vous en témoigne ma satisfaction. Indépendamment des 1,400 hommes de cavalerie que vous moutez, je vous en euvoie 1,500 autres à monter. Je vois avee plaisir que vous ayet envoys frente milliers de pondre sur vasovie; si elle arrive à temps, je la ferai filer sur Danzig. Envoyet-moi sussi des boulets. Le premier convoi d'artillerie, parti de Glogou, n'est pas encere arrivé. La trauchée est ouverte devant Danzig. La garnison est de 18.000 hommes, dont 6,000 llusses. Le général Kalkreuth y commande. Tespère être maître de la place dans le mois, si la poudre ne me manque pas. La prise de cette place dinniuera les forces de l'ennemi de 20,000 hommes et accroîtra les mieunes d'autant. Cette prise sera d'un résultat incaleniable. Si, indépendamment de la poudre que vous avez envoyée, vous pouvez en expédier une quarantaine de milliers en toute hâte, vous ferez bien.

Vons trouverez ci-joint copie de l'ordre du jour, que vous recevrez pro-

bablement plus tard par l'état-major; préparez et accéléres-ne l'exécution. Les deux régiments à pied de Wurtemberg que vous m'avez envoysout l'ordre de se rendre de Posen devant Kolberg, pour aider au siège decette place. Euvoyez à Kolberg tous les délachements des déjubs et hommes isolés qui apoartiedrafisent à ces deux régiments.

le vous ai écrit sur Kosel, et je vous ai chargé de donner des ordres au prince Sulkowski, que je laisse de ce côté pour contenir cette garnison.

J'apprends avec plaisir la bonne contenance que vous tenez. Une certaine dame de Stuttgart, seulement, se plaint que vous êtes trop galant pour les dames de Breslau. Est-ce vrai?

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme.
(En missir aug Arch. de l'Enp.)

#### 12366. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Pinkenstein, 13 avril 1807.

Le partage bien les contrariétés qui a dû vous faire éprouver le partiridicule qu'a pris le maréchal Mortier. Non-seulement j'approuve que vous ayez, retiré le 15' et les régiments provisoires, mais je vous auraisblâmé de ne l'avoir pas fait. Je vois avec plaisir que votre conduite est toujours pardiate; je vous en sais un gré infair.

Je n'ai rien à ajouter à mes lettres précédentes. Donnes le plus dé force possible au maréchal Mortier, afin qu'al attaque vivenent est messieurs. Je vois avec plaisir que le régiment d'Aremberg soit arrivé. Commje ne pense pas que le maréchal Mortier puisse attaquer avant le 15, rerégiment sers reposé et pourrar être fort utile. le vous approuve de foir marcher les détachements de la Garde. Des hommes isolés, sans officiers ni sous-officiers, ne peuvent servir à rien.

Le siége de Danzig se pousse vivement, mais nous sommes fort alarmés de ce que Thouvenot ne nous envoie que des boulets sans poudre. Cette place prise sera d'un immense avantage.

Si cet imbécile de général qui était devant Stralsund vous avait pré-

venu le 1" avril, vous auriez retenu mes dragons, qui auraient été d'un grand secours. l'aurais vu cela avec grand plaisir.

Tout cela ne fera pas souffiri le siége de Kolberg. Loison est un homme netif. Il lui reste deux régiments italiens; je lui envoie deux régiments wurfembergeois, un régiment polonais et les Saxons de Weimar; mais je crois vous avoir déjà mandé cela.

Renforcez les bataillons de Nassau que vous avez à votre avant-garde, afin qu'ils soient nombreux et qu'ils puissent se faire honneur.

Vous ne m'avez jamais parlé de ce plan de la bataille d'Eylau que le général Sanson vous a envoyé, que vous deviez faire graver à Berlin et dont vous devez m'envoyer des exemplaires.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 12367. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 13 avril 1807.

Le 5' régiment de ligne hollandais, composé de 600 hommes, est parti de Hameln le 46, mais pour se rendre au 8' corps. Voyez qu'il n'aille pas prendre une fausse route et donner bêtement dans quelques postes ennemis.

Schill est depuis longtemps renfermé dans Kolberg, l'approuve fort l'ecemple que vous avez fait d'un bourgnestre et d'un bourgeois de Kyritz. l'espère qu'à l'heure qu'il est vous êtes debors de l'échauffourée des Suédois. Les 10°, 11° et 15° régiments provisoires doivent déjà être arrivés à Magdeburg.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

#### 12368. AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 13 seril 1807

Mon Fils, je reçois avec plaisir votre lettre du 17 mars, par laquelle

vous m'instruisez que la princesse se porte bien. Il ne fant pas se presser de faire le baptème de l'enfant. Faites-moi connaître comment vous avez arrangé tout cela, et quels sont les parrain et marraine. Vous ne devez faire aucune notification; je les ai fait faire à Paris par la chancellerie.

VAPOLÉGY.

Auguste est-elle fâchée de ne pas avoir eu un garcon? Dites-lui que, lorsqu'on commence par une fille, l'on a au moins douze enfants,

Comm. par S. A. I. M. la ducheme de Leuchtenberg.

#### 12369. A M. CAMBACÉBÈS.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Mon Cousin, je recois votre lettre du 4 avril. J'apprends avec plaisir que le sénatus-consulte a passé. Les lettres de Lacuée m'avaient donné de l'inquiétude. Mais j'avais compté sur votre bon esprit et sur votre fermeté, et j'avais pensé que vous ne vous laisseriez pas amuser par de vains sophismes dans une affaire aussi importante. Les ministres de l'administration de la guerre et de la marine vous auront dit que j'ai pris les mesures convenables pour que les sénateurs Aboville et Ferino ne manquassent point d'argent.

NAPOLÉON.

Comm. por M. le duc de Combacério (En minute our Arch. de l'Emp.)

#### 12370.

#### A M. CHAMPAGNY.

Finkonstein, 18 syril 1802.

Monsieur Champagny, toutes les marchandises anglaises avant été prohibées dans l'empire ottoman, le Grand Seigneur m'a témoigné le désir d'avoir des draps français, et particulièrement de ceux appelés Châlons. Écrivez pour cela à Carcassonne et autres villes manufacturières. On peut les diriger par Trieste et par les autres voies neutres.

Napoléon.

Comm. par MM. de Champagny. (En monte aux Arch. de l'Emp.)

12371.

A M. FOLCHÉ.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Je ne sais pas pourquoi le Journal de l'Empire instruit l'ennemi que le général Dufresse a 2.000 hons soldats dans l'île d'Aix à opposer à l'ennemi. Est-ce aux journaux à donner des détails si précis? Cela est fort bête. S'il avait quadrupté, encore passe.

Asporéos

Archives de l'Empore

12372

AU GÉNÉRAL LACUÉE.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Le recox sotre lettre du 3 avril. Javais prévu la possibilité des obserations que vous avet faites, et j'y avais répondu en parcourant les différentes hypothèses et vous faisant connuître sur chacune mes intentions. Le peuse qu'il ne faut pas donner les 6,000 hommes dennantés pour la cavalerie, a.000 suffisent (A000 ou 5,000 hommes à l'artillerie suffiront; vous proposez 8,000 hommes, c'est trop. Il faut instruire les canonniers; nous les compléterons avec l'appel de la réserve. Le vous ai fait connaître de quelle manière jentendais jouer avec la réserve. Le vois fait connaître aussi que les fautes que vous croyea avoir fuites, dans la répartition de la conscription de 1807 seront corrigées dans la répartition de la réserve, que j'aurai le temps de drirger moi-même.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12373.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Monsieur le Prince de Béndvent, je reçois votre lettre du 1 a vril à manière de voir de M. Andréossy. Il voudrait que la Maison d'Autriche nous aimât, et non-seulement vil sans piene, mais qu'elle se réjouit el prit une grande part à nos succès. Aimeire, mais qu'elle se réjouit el prit une grande part à nos succès. Aimeire, je ne sais trop e que cela veut dire en politique. El même comment exiger qu'on se réjouisse de l'accroisse de Vienne? Cependant il résulte de ses lettres que l'Autriche ne nous fera point la guerre, qu'elle sent sa position délicate, et qu'elle louvie fera point la guerre, qu'elle sent sa position délicate, et qu'elle louvie fera point la guerre, qu'elle sent sa position délicate, et qu'elle louvie fair a la réponse à faire à M. Andréossy, écrivez-lui dans ce sens : dite-lui que jui été saisfait de la note de l'Autriche, et que je me dispose à y répondre favorablement; qu'en général je désire heaucoup lier mon système avec celui de la Maison d'Autriche.

Répondez à M. Dupont-Chaumont qu'il n'écrit pas assez souvent; qu'il devrait nous écrire tous les jours sur ce qui se fait à la Haye, sur la situation de l'armée, enfin sur tout ce qui pourrait nous importer.

Témoignez mon mécontentement à M. Demoustier de ce qu'îl s'est mêté de réquisitions sans un ordre de vous que le ministre de Sace a raison; que les réquisitions de blé qui out été faites pour des fabrications de blé qui out été faites pour des fabrications de ble qui out été faites pour des fabrications de ble une tourner diplomatique; qu'il ait plus de circonsteur de commissaire des guerres, sans attendre que l'ordonnateur ait écrit, il ait donné à cela une tournare diplomatique; qu'il ait plus de circonsteur pection à l'avenir. Faites-lui connaître aussi que jo nia ju que le blâner d'avoir voulu faire sortir la cour de Saxe de ses usages relativement aux chargés d'affaires.

NAPOLEOV.

Archives des affaires étrangères (En missie sus Arch. de l'Essp.)

#### 12374. A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Monsieur de Talleyrand, je reçois volre lettre du 1 2 å quatre heures après milit. Je douie qu'il soit vrai que l'empereur de Russie soit à Barsettenstein; il arrive journellement des déserteurs qui nous l'auraient appris. Je doute aussi qu'Essen écrivit qu'on est à la veille d'une bataille; si celtait, il commettrait une imprudence telle, qu'il mériterait d'être aux arrèts pendant deux mois. Vous sentez qu'une lettre donnant des nouvelles des Russess à un Autrichien est comme si elle était écrite à vous. Il n'est personne qu'in it plus ce genre de russ que les Russes.

Il n'y a eu aucune canonnade sur la ligne le 10, ni le 11, je puis même dire le 12, parce qu'aujourd'hui 14 j'en serais instruit.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En monte un Arch. de l'Esq.)

12375.

A M. DARU.

Finkenstein, 15 avril 1807

Monsieur Daru, je n'entends payer aucune subsistance pour le 8° corps d'armée. Il occupe des cantonnements riches, où les paysans peuvent le nourrir saus argent.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Daris (En monte sus Arch de l'Enq.)

12376.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Le maréchal Kellermann me mande, en date du 6 avril, que les 11° et 12° provisoires sont partis de Cassel, et que les 13° et 14° vont les suivre; que le 1" régiment provisoire de cavalerie de 654 hommes, savoir, 138 bussards, 36 chasseurs, 160 dragons el 320 cuirassiers, ser rendu le 29, ou au plus tard le 4 avril, à Polsam. Ce régiment, qui a une organisation provisoire, pourra vous servir, si l'alfaire des Suédois n'est pas finie. D'ici à ce temps-là, j'aurai le temps de vous donner des ordres.

le reçois votre lettre du 10 avril au matin; j'en reçois use du maréchal Mortier qui me mande qu'il à reçu mes ordres, qu'il sera le 13 à Stettin, et qu'il va se mettre en marche sur l'ennemi. Je pense que vous étes à la fin de vos inquiétudes du côté des Suédois, lesquelles ne peuvent plus se renouveler, puisque les Epagnols et deux divisions qui vont arriver d'Italie au commencement de mai, comme je vous l'ai érrit, formeront une arnive de 10,000 hommes sur l'Elbe.

Comme le 3º de ligne arrive le 18 à Stettin, où je l'ai envoyé pour renforere le maréchal Mortier, il est convenable que le détachement de 163 hommes de ce régiment, que vous aviez dirigé de Spandau sur Torn, se dirige sur Stettin. Esties courir après, le auis fiché que vous avez retrauché la compagnie du 5º de ligne fissant partie, du 5º régiment provisoire et qui n'avait pas d'habits; pour battre l'enneuit, il ne faut pas d'habits; et le su turgent de battre les Suédios. Etchez d'utiliser le d'impirent d'Aremberg; ces 300 hommes de cavalerie ne seraient pas indifférents au maréchal Mortier. Jimagine que vous auvre fait mettre dans les journaux de Berlin la lettre à un négociant de Leijzig, et que vous la ferez mettre fegalement dans les journaux de Leijzig.

NAPOLÉON.

Arcluses de l'Empire

12377.

AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

À PIETZEENDORF.

Finkenstein, 14 avril 1807.

On m'assure que les Russes ne sont plus dans Danzig et qu'ils en sont sortis. Faites-moi connaître ce que vous savez là-dessus.

11

Je vois avec plaisir que vous ayez lié à vos ouvrages les ouvrages de contre-approche de l'ennemi. Je doute qu'on puisse trouver 30 milliers de poudre pour les globes de compression. Je ne vois pas trop à quoi serviront ces globes de compression; il n'y a point là de galerie de mine.

Je vois par vos états de situation qu'on use beaucoup de coups de canon de 13; c'est un grand malheur; il faudrait employer du 6 ou du 8, et garder le 19 pour le moment du feu. Dans beaucoup d'endroits où il y a du 19, on aurait pu mettre du 8. Il faut que les commandants du génie et de l'artillerie envoient tous les jours un bulletin très-détaillé de la tranchée au major général;

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12378.

AU MARÉCHAL MASSÉNA, à presentes.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Le major général vous fait connaître mes intentions. Vous savez quels sont mes projets, mais pour cela il ne faut pas que l'ennemi serre de si près Varsovie.

Il faut, coûte que coûte, faire rédablir le pont de Pultusk. La tête de pont, dit-on, est inondée; si elle l'est, il n'y a que deux pieds d'eau, et il sera facile de relever 15 à 20 toises de fossé jusqu'au revêtement de la tête de pont. Dès ce moment il est probable que l'ennemi évacuera le terrain à plusieurs lieues de Pultus d'

Une autre opération non moins importante, c'est que la brigade du général Lemoris, qui est destinée dans tous les cas à couvrir Varsovie, pousse l'ennemi jusqu'à Wyskow. Il lui faut pour cette opération une base. Que, le plus toi possible, il fasse passer un batalilea d'infianterie légère bavarois, qui établira une redoute sur la rive droite du Bug au lieu où arrivent aujourd'hui les Cosaques, beux ou trois barques commniqueront de celte redoute à la rive gauche; elle sera d'ailleurs soutenue par les batteries de la rive droite, celles de Sicrock et celles que l'on peut établir sur la rive gauche du Bug. Une fois que l'on aura ce point d'appui, on fera des abaits plus en avant; en quarante-huit beures cetteredoute doit être établie. Il est bors de doute qu'immédiatement après l'ennemi placera ses postes en arrière. On le poussera ainsi insensiblement de nanière à ne pas souffrir qu'il ait aucun poste fixe jusqu'il Wyskow.

Il est très-ridicule aujourd'hui que 3 ou 300 Cosaques fassent trember Varsovie; il est vari d'ailleurs de dire qu'ils pourraient briller le pont sur pilotis de Sierock, et vous couper votre communication aver Varsovie avant que vous puissier rien faire. Cela peut entralner votre corps d'armée dans de fausses d'énarches; car, comme le premier hut de vos instructions est de garantir Varsovie, avec 3 ou 4,000 hommes que l'ennemi jetternit sur la rive gauche il vous obligerait à venir sur Sierock, et même vous embarrasserait s'il était parvenu à brûler ou détruire le pont de Sierock.

J'avai stujours ordonné l'établissement de cette tête de pont. Le grainprétendait que tout fait inoudé; il parait que cela n'est pas, puisque les Cosaques y arrivent. C'est ensuite à l'officier du génie et un général Lemarois à voir comment ils divent cecuper la rive droite du Bug pourgarantir le pont de Sierock et former un point d'appui aux troupes detinées à éloigner l'emenni de Varsovie le long du Bug. Levez tous les obstacles et prenez les mesures convenables pour que ces deux opérationréussissent. J'ai toujours pensé que vous aviez un pont à Pultusk. Une fois la rive droite du Bug occupée par quelques ouvarges de manière à pratiquer le passage, l'ennemi non-seulement évacuera jusqu'à Wyskow, mais même ne tendra des postes qu'à Brok.

Il faut commander la division bavaroise comme une division française, et donner des ordres précis et clairs au prince de Bavière, qui n'est la qu'un général.

Je ne saurais trop vous exprimer combien j'attache d'importance à ce que ces deux opérations soient promptement faites. Il n'y a pas une beure à perdre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 19379

#### AU ROI DE NAPLES.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Mon Frère, je reçois votre lettre du 26 mars. J'ai nommé le colonel Détrés général de brigade.

Puisque vous voulez que je vous parle de ce qui se fait à Naples, je vous dirai que je n'ai pas été extrêmement content du préambule de la suppression des couvents. Pour ce qui regarde la religion, il faut que le langage soit pris dans l'esprit de la religion et non dans celui de la philosophic. C'est là le grand art de celui qui gouverne, et que n'a point un homme de lettres ou uu écrivain. Pourquoi parler des services rendus aux arts et aux sciences par les religienx? Ce n'est pas ce qui les a rendus recommandables, c'est l'administration des secours de la religion. Ce préambule est tout philosophique, et je crois que ce n'est pas là le cas; je trouve que c'est insulter les hommes que l'on chasse. Le préambule de la suppression des moines aurait été bien, s'il avait été dans le style des moines. On supporte moins impatiemment des choses fâcheuses d'un homme qui est dans votre sens, que d'un homme qui se montre d'une opinion opposée. Il fallait dire que le grand nombre des moines rendait lenr existence difficile, que la dignité de l'état veut qu'ils aient de quoi vivre; de là, la nécessité d'une réforme; qu'il est une partie qu'il fant conserver, parce qu'elle est nécessaire pour l'administration des sacrements; qu'il est une partie à réformer, etc. Je vous dis cela comme principe général. Je conçois une mauvaise opinion d'un gouvernement dont tous les édits sont dirigés par le bel esprit. L'art est que chaque édit ait le style et le caractère de l'homme du métier. Or un moine instruit qui aurait partagé l'opinion de la suppression des moines ne se serait pas expliqué de cette manière. Les hommes supportent le mal lorsqu'on n'y joint pas l'insulte, et lorsque les ennemis de l'état ne se montrent pas avoir porté le coup. Or les ennemis de l'état des moines sont les hommes de lettres et les philosophes. Vons savez que je ne les aime pas non plus, puisque je les ai détruits partout.

Un bâtiment anglais qui portait 25,000 fusils à Palerme a fait naufrage sur les côtes d'Espagne. Cet événement doit être regardé comme avantageux, car les armes sont très-rares en Europe.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En minute sux ârch. de l'Emp.)

12380.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 15 avril 1807

Mon Cousin, j'ai reçu votre lettre du 5 avril. J'ai reçu des lettres des généraux Ferino et Aboville, qui se rendent à leur poste. M. Lacuée m'écrit que la conscription de 1808 ne pourra pas partir avant trois mois. Là-dessus il porte un mois comme perdu pour la signature du décret, Ce n'est pas le temps de s'amuser à des enfantillages. Prenez une résolution pour autoriser le ministre Dejean à expédier le décret comme si je l'avais signé. On me l'enverra effectivement et je le signerai, mais on l'exécutera tout d'abord. Arrêtez dans le conseil de guerre le jour où tontes les opérations de la conscription devront avoir lieu. Mais, pour Dien! ne perdez pas un moment; éloignez toute vaine formalité, et qu'on commence sur-le-chaup la formation de mes cinq légions. J'ai fait connaître à M. Lacuée mes intentions sur la répartition. Je lève en partie l'obstacle de l'habillement en formant des bataillons provisoires de garnison, composés de paysans nus mais armés, pour mes places d'Allemagne, où je les ferai habiller. Ce sont des soldats qu'il fant en France et en Allenmyne et non de vaines formalités. La rapidité de la levée de cette conscription peut décider les puissances à la paix. Elle tranquillisera sur les expéditions qu'on peut tenter sur nos côtes, et elle mettra beaucoup de troupes à ma disposition.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le dut de Cambucérès (En misste sus Arch. de l'Essp.)

#### 12381. A M. GAUDIN.

Finkenstein, 15 avril 1809.

Je reçois la lettre du 2 avril ainsi que le compte que vous me rendez de différentes perceptions. Je vois avec peine que le droit de greffe éprouvera une grande diminution. Quel déficit croyez-vous que cela nous fera?

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12382: A.M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Le reçois votre lettre du 5 avril. Le partage les sentiments qui y sont exprimés, et je n'ai aucun doude que la conscription ne r'usisses. Quelques bavards de cafés, un certain nombre de malveillants, quelques oisifs, qui crieraient plus fort encore si nous ne prenions pas quelques mesures à temps, mais tout cela est moisse que rien. Il faut donner à l'opinion une direction plus ferme que celle que lui donne la Gazette de France. Il nes pas question de parler sans cesse de paix, c'est le bon moyen de nes l'avoir, mais de se mettre en mesure de défense sur tous les points.

Napoléox.

Archives de l'Empire.

12383.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Monsieur Dejean, vous aurez reçu le décret par lequel j'ai formé un régiment provisoire de garnison de Magdeburg. J'ai aujourd'hui pris un autre décret par lequel je forme quatre batail-

Fai aujourd'hui pris un autre décret par lequel je forme quatre bataillons provisoires de garnison : le 1°°, de Hameln; le 2°, de Stettin; le 3°, de Kastrin; le ú', de Glogau. Tous ces bataillons doivent d'etc composés comme les bataillons des régiments provisoires, mais d'hommes non habillés. Ils devront être bien armés, et, autant que possible, avoir des gibernes, quoique ecpendant le défaut de gibernes ne doive pas retarde leur départ. Des mesures sont priess pour leur donner des habits à Wagdeburg, Hameln, Stettin, Küstrin et Glogau. Je charge le maréchal Kellermann de la formation de ces régiments.

Voilà done près de 8,000 hommes que vous n'aurez pas à habiller; il faudra donc que, dans vos états d'habillement, vous fassiez ajouter une colonne des hommes que chaque régiment aura fournis aux hataillons provisoires de garnison, et vous ne passerez pas d'habillement pour les hommes qu'ils auront fournis.

Le maréchal Kellermann a le plus grand nombre des 3<sup>es</sup> bataillons sous ses ordres, mais il n'a pas ceux du camp de Boulogne et de Paris, Faites-vous remettre l'état de leur habillement, et, s'il est là des corps qui puissent fournir 140 hommes non habillés, ne perdez pas un moment pour leur donner l'ordre de départ, en les dirigeant sur Wesel et Mayence, et en prévenant le maréchal Kellermann, qui les placera dans ses cadres. Vous pouvez donner cet ordre au 31° léger et aux bataillons qui sont à Paris et hors de l'inspection directe du maréchal Kellermann, Vous voyez facilement quel bien produit cette mesure : économie de 8,000 habillements pour mon trésor, économie de nourriture pendant plusieurs mois; mais, ce qui est le plus important, c'est que je reste sans inquiétude sur mes principales places. Vous sentez ensuite qu'au fur et à mesure que ces bataillons seront bien habillés et bien exercés, ce sera des ressources pour réparer les pertes des corps actifs. Vous pouvez compter que, sur la levée de la conscription de 1808, vous remplacerez dans les villes les hommes que j'appelle des anciens cadres. Vous pouvez donc établir vos calculs sur 16,000 hommes, à l'habillement desquels vous n'aurez pas à penser. Mettez la plus grande activité dans l'envoi de ces hommes.

Γai appelé 1,000 hommes de la réserve de 1807 pour le 3° bataillon du 17° de ligne, qui est à Mayence, tandis que son 4° bataillon et son dépôt sont à Boulogne. l'invite le maréchal Kellermann à former de ces s,000 conscrits, an fur et à mesure qu'ils arriveront, six compagnies, et de les placer dans un bataillo de garnison. Par e moyen, vons n'aurez point d'habillement à fournir à ce bataillon. Vous avez dû également fournir des labilits pour 350 hommes du dépôt des deux bataillons du 15' de ligne qui sont à la Grande Armée. Ce dépôt devait se roit dans le temps à Mayence, tandis que le 3' et le 4' bataillon sont à Brest. Jai également suggéré an maréchal kellemann l'idée de former deux compagnies de ces 300 hommes, de placer ces compagnies dans un bataillon de garnison; et, par ce moyen, les habillements qui étaient déslinés à ces 300 hommes pourront servir à d'autres, et même au nouveau dépôt qui sersa formé de la conscription de 18'08, puisque le 15' ne peut tiere autour renfort de son dépôt de Brest, qui est trop éloure peut tiere autour renfort de son dépôt de Brest, qui est trop éloure.

Écrivez au major de ce régiment d'envoyer, des 3º et s' babaillons, un apitainie avec deux ou trois sergents et caporaux, et quelques oursiers, à Mayence, pour être à la tête de ce dépôt. Il faudra que, sur la conscription de 1808 ou sur la réserce. M. Lancée fournisse encore soo hommes à re dépôt; cel vous reudra disponible et vous pernettra, comme je vous l'ai dit c-ide-sus, de leur affecter l'habillement que vous destiniez aux 300 hommes de la conscription de 1807.

NAPOLEON.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Dépet de la guerre. (En mante un terb de l'Emp.)

la solde du roi de Naples.

12381

A M. DE TALLEYRAND.

Monsieur le Prince de Bénévent, répondez à M. Vial que, si cela convient en Suisse, je verrai avec plaisir que le 1<sup>er</sup> régiment suisse passe à

Je reçois votre lettre du 12 avril au soir. L'attends votre projet de réponse à la notification de la cour de Vienne.

Je ne sais ce que veut dire ce bavardage des Bavarois. Berthier me dit que ce M. de Leyden, qui avait une très-jolie femme, s'est tué par querelle de jalousie il y a un mois. Dans votre lettre du 10 avril vous me dites que M. Essen a mis fin à sa ridicule comédie. Cela veut-il dire qu'il a cessé de rassembler du bois, des matériaux, etc. à Wyskow, pour la construction de son pont? Répondez-moi là-dessus.

VAPOLEON.

Archives des affaires étrangères (En masse sus Arch. de l'Esp. )

#### 12385.

#### AT GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 15 avril 1807.

Monsieur le Général Lemarois, vous attendrez les ordres du maréchal Masséna pour l'opération que vous devez faire. Vous vous concerterez avec le commandant du génie de Sicrock. Vous placerez de l'artillerie sur la rive droite de la Narew et le long du Bug. Vous ferez passer le Bug au bataillon d'infanterie légère bavarois et à 3 on 400 Polonais. Vous ferez établir une bonne flèche, protégée le plus possible par Sierock, et qui vous assure le passage du Bug. En vingt-quatre heures. une bonne flèche doit être établie là. Vous la ferez palissader. Vous ferez passer alors quelques cavaliers polonais pour faire des patrouilles jusqu'aux villages de Nowawies et Popowo. Vous tiendrez toute votre brigade à Niegow et vis-à-vis de la redoute que vous aurez fait construire. Mon intention est que vous chassiez l'ennemi jusqu'au delà de Wyskow; mais. avant tout, vous ne vous avancerez pas que les ouvrages ne soient assez avancés. Comme vous n'aurez principalement à craindre que des Cosaques, vous aurez soin de faire des abatis dans le lieu qui sera le plus opportun. Il y a là beaucoup de bois, et cela doit être bientôt fait, d'antant ¡dus que les inondations qui existent aujourd'hui font qu'il n'y a que de petites langues de terre praticables. Il faudra vous procurer à Sierock, ou faire transporter de Varsovie sur des charrettes, assez de hateaux pour pouvoir faire passer 200 hommes à la fois.

NAPOLEON.

Comm. par M. le comte Lemerois (En minute sex Arrk. de l'Emp.)

11.

13

#### 12386.

#### AL MARÉCHAL LEFEBURE.

Finkeustein, 15 avril 1807.

Vons trouverez ci-joint un rapport du général Songis. Vons verrez que le premier convoi est parti de l'Inor. Je sais que le premier convoi a passé vis-à-vis de Marieuverler. En outre un convoi de 15 on 16 milliers de poudre doit être arrivé, par terre, de Stetlin, Vons avec donc 15 o nilliers de poudre devant Danig; 30,000 en cartouches à canon de 1a, confectionnées; 43,000 evistant au parc le 10; 16,000 arrivées à Stetlin par terre; 38,000, premier convoi annoncé dans le rapport; 50,000, second convoi annoncé dans le rap-

Ainsi vous commencez à être grandement en mesure. Je suis tonjours dans l'espérance que le feu pourra sériensement commencer le 30. Je compte donc que, pour mon bouquet du 1" mai, vous m'enverrez les elefs de Danzie.

l'ai vu avec plaisir la vigueur que vous avez déployée à la reprise des ouvrages; c'est lorsqu'on veut fortement vaincre que l'on fait passer sa vigueur dans toutes les aimes.

le suppose que vous avez fait passer le régiment de Paris au général Schramm, ou bien que vous lui avez envoyé tout le 2° bataillon du 2°.

Je vous ai déjà mandé qu'un convoi de 16 milliers de poudre, avec des boulets, était parti de Varsovie.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12387.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 16 avril 1807.

Mon Consin, j'ai mandé au ministre Dejean que je ne voulais pas qu'on envoyât rien par les roulages, mais bien par les transports militaires. Les bureaux sont constants dans leur pratique de me dépenser beaucoup d'argent et de ne me rien procurer.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérès (En minute sus Arch de l'Enq.)

### 12388. A. M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 16 avril 1807

Je suis fâché que l'on n'ait pas affiché la sentence de l'espion Vuitel qui a été fusillé à Paris; cela est très-important, car il faut que le public soit toujours informé des raisons de ces événements extraordinaires.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 12389.

## A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein. 16 ovril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévont, je reçois sotre lettre du 13 avril à neuf heures du soir. Il est faicheux que M. de Beauharnais n'ait pas fait connaître le jour où les troupes espagnoles semient renduce sur les Pyrénées. Le vous ai envoyé hier la nouvelle du changement du ministère anglais. Est-re-l'affaire des catholiques irlandais qui est la cause de événement, ou l'affaire des noirs? Quel est, dans tous ces ministres, le dirigenut? Il ne paraît pas que ce puisse être celui qui en porte le nou. puisqu'il est de la chambre des Paires et qu'il a quatre-nigra sans.

Le siége de Danzig avance fort. Nous sommes à 80 toises de la place, et il y a tous les jours des événements de siége importants.

Les Suédois ont passé la Peene. Mortier n'a pas laissé que de faire de graves sottises, beaucoup de faux mouvements. Tout doit être réparé actuellement. Il n'y a pas eu de monde de perdu.

Vous ne me parlez plus de ce que dit M. de Vincent et des conférences

١.

que vous avez dû avoir avec lui. Je suppose qu'en ni envoyant le projet de réponse à la note de la cour de Vienne vous me direz quelque chose là-dessus.

Aspoléov.

trehives des affaires étrangères. (En moute sur Arch. de l'Emp.)

#### 12390.

#### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 16 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je vous envoie la note telle que je désire qu'elle soit remise. Il me semble que je suis parvenu à lui donner un ton de naïveté. Elle est vraie, et dès lors bonne. Il restera actuellement à la cour de Vienne à nous faire connaître la réponse qu'ont faite les antres puissances. Dans quel lieu doit se réunir le congrès? Cela est assez indifférent. Cependant il faut songer que Vienne serait un très-mauvais endroit, à cause du grand nombre de petits princes et de la noblesse immédiate. Pent-être Cracovie, Leopol seraient-ils préférables. Mais le moment n'est pas arrivé de s'expliquer sur cette question. Vous verrez que j'ai évité de parler de la Porte, mettant l'Empereur et ses alliés. Quand on demandera quels sont nos alliés, nons dirons : l'Espagne, etc. la Porte et la Perse. Mais cette question est encore oisense dans ce moment. Si l'on vent véritablement la paix, on proposera probablement un armistice, et alors les choses prendront un caractère plus sincère; car enfin la Russie et même l'Angleterre ne peuvent me voir avec plaisir jouir, pendant cinq ou six ans, des revenus de la Prusse; ou l'on ne voudra point d'armistice, et dès lors on cherchera à profiter de cela pour entraîner l'Antriche; la note y répond. Remédiez antant que possible à cet inconvénient. Il fant donc laisser venir. A toutes les observations de M. de Vincent, il faut répondre ; Nous sommes très-faciles sur tous les accessoires. Retranchezvons souvent, aussi, dans la conversation, sur ce que, éloigné de moi, vons ne savez pas.

VAPOLEON.

Archives des affaires étrangères (En recute ous Arch de l'Emp.) 12391.

NOTE.

Le soussigné, ministre des relations extérieures, a mis sous les yeux de Sa Majesté l'Empereur et Roi la note qui lui a été remise par M. le baron de Vincent.

L'Empereur accepte, pour lui et ses alliés, l'intervention amicale de Empereur François Il pour le rédablissement de la pais, à nécessire à tous les peuples, ll n'a qu'une crainte, c'est que la puissance qui , jusqu'ici, parail s'être fait un système d'asseoir sa grandeur et sa puissance sur les divisions du continent, ne cherche à faire sortir de ce congrès de nouveaux sujets d'aigreur et de nouveaux prétextes de dissension. Gependant toute voie qui peut faire espérer la cessation de l'éflusion du sang et porter enfin des consolations parmi tant de familles ne doit pas être négligée par la France, qui, au su de toute l'Europe, a été entrainée magire étle dans la présente guerre.

L'Empereur Napoléon trouve d'ailleurs, dans cette circoustance, une occasion naturelle et éclatante de téunoiguer au souverain de l'Autriche la confinace qu'il lui inspire, et le désir qu'il a de voir se resserrer entre les deux peuples les liens qui ont fait, dans d'autres temps, leur propérité commune, et qui peuvent aujourd'hui, plus que toute autre chose, consolider leur tranquillité et leur bien-être.

Archives des affaires étrangères. (En missie out Arch, de l'Emp.)

12392.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 16 avril 1807.

Mon Cousin, les Hessois redemandent leur artillerie, qu'ils ont prêtée aux Polonais. Donnez l'ordre au général Zajonchek de renvoyer devant Grandenz les pièces d'artillerie qu'il a emmenées. Donnez l'ordre que le 1" bataillon du 2" régiment de la 1" légion polonaise et le 1" bataillon du 4" régiment, chacun complété à 900 hommes, avec les hommes disponibles du 2" bataillon, partent sans délai sous les ordres d'un colonel pour se rendre devant Graudenz.

Donnez ordre au prince Poniatowski d'envoyer 300 hommes à chacun des bataillons des 1" et 2" régiments de la 1" légion polonaise qui sont au corps du général Zajonchek, afin de renforcer un peu ces bataillons.

Vous me rendrez compte du jour où ces 1,800 hommes arriveront devant Grandenz.

Mon intention, lorsque ces deux bataillons polonais seront arrivés devant Graudenz, est d'attacher au quartier général tout le régiment des Gardes du corps hessois, avec deux pièces de canon; ce qui mettra ainsi 600 hommes à la disposition du quartier général.

Il y a au dépôt de Culm beaucoup plus de dragons que de chevaux. Donnez ordre au grand-duc de Berg de faire former un bataillon provisoire de dragons à pied, composé de quatre compagnies, chaque compagnie de 100 hommes; de veiller à ce que ce bataillon soit bien armé, et de lui faire faire le service à pied devant Graudenz. Du moment que ce bataillon sera formé et arrivé à Graudenz, vous retirerez de devant cette place le 1" bataillon des Gardes du corps de Hesse-Darmstadt, qui sera réuni au 2º pour faire le service du quartier général. Vous le dirigerez d'abord sur Marienwerder, pour garder les magasins et fournir tous les jours un capitaine et 60 hommes de garde au pont de Marienwerder. Vons écrirez au général qui commande à Marienwerder que le pont est sons son commandement et sons sa responsabilité; qu'il ait à y veiller et à v faire faire bonne garde; que les gendarmes d'ordonnance doivent tous les jours fouruir un piquet de 10 hommes au pont; que les dépôts de cuirassiers doivent en fournir un également; et qu'aussitôt que le 1er bataillon des Gardes du corps de Hesse-Darmstadt sera arrivé à Marienwerder, il devra placer une forte garde, au moins 50 hommes, au pont. Ce général aura soin de s'y rendre fréquemment et d'y envoyer, tous les jours, des officiers d'état-major pour veiller à ce que les pontonniers exercent une grande surveillance et prennent toutes les mesures nécessaires pour la conservation du pont.

Napoléon.

Lemarois me mande que le bataillon du 2º régiment potonais, fort de 900 hommes, est parti le 13 avril; vous ne donnerez donc l'ordre que pour un bataillon du 4º régiment polonais de la 1º légion.

Dépit de la guerre. (En monte aux Arch. de l'Emp.)

#### 12393.

## AU GÉNÉBAL CLARKE,

A REBLIN.

Finkenstein, 16 mril 1807

Je reçois votre lettre du 12. Ce que vous me dites de Schill m'étonne. Il faut qu'il soit sorti par mer de Kolberg.

Les journaux de Londres du 3 avril ne parfent d'aucune expéditois le ne crois pas que l'Angleterre puisse rien finire partir avant le nois de uni. J'ai 30,000 Français, venant d'Italie, qui seront à Augsbourg le 30 avril. Une fois multre de Danzig, je renforcerai le corps de Stralsund. Les Espagnols ne font encorre que passer les Pyrénée.

Kellermann me mande que le 'a' régiment de caviderie provisoire est pur vivous allez donc avoir 8 ou bons chevaux à voire disposition. Il na 'écrit anssi que le 3' suivra incessamment; le 9', le 1 o' et le 11' sont à Magdeburg; le 1 s' y arrive le 18. Ainsi vous avez encore quatre régiments de plus. Le 3' et le 1' sont partis de Cassel.

Vous avez vu la mesure que j'ai prise pour avoir promptement des Français à Magdeburg et dans les autres places.

l'apprends de Stettin que les Suédois commencent à se retirer. Ne gardez sous aucun prétexte des détachements à Bertin. Envoyez à Mortier tous les hommes que vous pourrez; envoyez-lui ceux de Nassau. Ils doivent avoir un effectif de 2,400 hommes; ainsi, au moins 1,600 hommes

en hataille. Envoyez aussi de Stettin les hommes de Wûrzburg. On ne peut se dissimuler que les nouveaux régiments provisoires sont de peu de secours, étant composés d'hommes qui ne sont pas instruits.

Faites remplacer le 7° à Küstrin par un nouveau régiment provisoire, et envoyez le 8° à Mortier. Comme ce régiment a plus d'ancienneté de formation, il doit avoir plus d'instruction.

Après quelque repos, faites marcher le régiment belge et envoyez-le à Mortier.

Des lettres de la Haye, du 5 avril, ne montrent aucune inquiétude au sujet des Anglais; et, s'il y avait une expédition en partance, on serait très-alarmé.

Vous ne m'avez pas encore répondu sur les planches de la bataille d'Evlau que vous a envoyées le général Sanson.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 12394. A L'IMPÉRATRICE.

Finkenstein, 17 avril 1807.

J'ai reçu ta lettre du 5 avril. L'y vois avec peine que tu as du chagrin de ce que je t'ai dit. Comme à l'ordinaire, sur-le-champ, ta petite tête

Je me porte fort bien; le temps est cependant pluvieux. Savary est très-malade, devant Danzig, d'une fièvre bilieuse; j'espère que cela ne sera rien.

Adieu, mon amie; mille choses aimables pour toi.

créole se monte et s'afflige. N'en parlons donc plus,

Napoléos.

Lettres de Napoléon à Joséphine, etc

## 12395. A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 18 avril 1802.

Mon Cousin, je vous envoie une lettre de M. de Luçay. Vous sentez

que, quel que soit le plaisir que j'iné de m'ocruper de tout re qui peut concerner le bien de mes peuples et des détails de l'administration, ce serait cependant aller trop loin que de me mèlre des querelles de théstre. Le vous charge donc exclusivement de la surveillance de l'Opéra jusqu's monretour. Le ne veux plus en entender parder. Enlies-y régreu nes sévère discipline, faites-y respecter l'autorité, et que ce spectacle, qui intéresse les plaisirs de la capitale, soit maintenu dans tout sa prospérité.

Comme mon intention est que vons ne fassiez jamais rien directement, vous vous servirez du canal du ministre de la police, auquel j'en écris, pour toutes les mesures que vous croirez nécessaire de preudre.

VAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambaceres (En monte ess tech. de l'Emp.)

12396.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 18 avril 1805.

Ennuyé des tracasseries de l'Opéra, jai chargé mon cousin l'archiancelier de la surceillance immédiate de l'Opéra jusqu'à una retour dans ma capitale. Mais, comune il ne peut ni ne doit rien dire, mon intention est, quand il sera nécessaire de faire intercenir l'autorité, qu'il vous fasse alors connaître ses intentions par une résolution qui restera secrète, et d'après laquelle vous agrirez comme si c'était d'après mon ordre.

NAPOLÉON.

trebaves de l'Empare.

12397.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Comment! ne sera-t-il donc pas possible d'arrêter ce Préjean? Je partage fort votre opinion sur M. Fiévée. Je crois qu'il ne s'occupe point de

4.6

son journal; ce qui est cependant une chose fort importante. Il le laisse aller à la direction que veulent lui donner nos ennemis.

Jo vois avec plaisir que je n'entends plus parler de madame de Stael, Quand je m'en occupe, c'est que j'ai des faits devnat moi. Cette femme est un vrai corbeau; elle croyait la tempête déjà arrivée et se repaissait d'intrigues et de folies. Qu'elle s'en aille dans son Léman. Ces Génevois ne nons ont-ils done pas assect fait de mal?

VAPOLEON.

trebises de l'Empire.

#### 12398.

## A M. CHAMPAGNY.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Monsieur Chaupagny, vous recevrez des notes relatives aux renseiguentes dont jai besoin pour former mon opinion sur les projets qui ci été distingués dans le concours que j'ai ordonné par mon dérret du « décembre demirer'. Il convient de faire à l'architecte qui a remporté le prix missi qu'an x trois autres qui ou ten l'accessit, un don qui non-seulement soit pour eux une marque d'approbation, mais qui les couvre largement de tous leurs frais. Présentez-moi un projet de décret à cet égurl. Indépendamment de cette disposition, l'auteur des plans que j'aurai adoptés sera chargé de l'exécution du monument, ainsi que je l'ai preserit par mon décret.

Napoléon.

Course, par MM, de Champagny (En minute son Arch de l'Emp.)

#### 12399.

# A M. FONTAINE,

Finkenstein, 18 april 1802.

Vous serez appelé à un conseil qui se tiendra chez le ministre de l'in-

Voir pièce 11353.

térieur avec les architectes qui ont obtenu le prix et les accessits dans le concours que j'ai ordonné par mon décret du 9 décembrs. Je désir qu'indépendament de ce que vous jugerez convanable de dire dans les discussions de ce conseil, vous me fassiez un rapport sur les inconvénients et les avantages de chacun des quatre plans que l'Institut a distingués.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 12400.

## A M. MOLLIEN.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Monsieur Mollien, je reçois votre lettre du 5 avril; 3 francs 55 centiens me parissent peu de chose, ŝi je dois supporter les risques de la piastre jusqu'à la rade du port américain. Une fois la piastre arrivée dans le port américain, il y a bien peu de chances contre moi. Pour que je puisse avoir la conscience si vous avez fuit là un bon marché, faites-moi connaître combien on vendrait aux Américains la piastre rendue dans leur port; il me semble qu'elle doit y valoir plus de 6 francs. Co n'est pas que je n'approuve tout ce que vous avez fait; mais, comane j'ai l'approbation officielle et l'approbation sentie, je desire quelque explication qui me fastendez-tous les trois millions qui sont déjà arrivés au port anofricain, et à combien vous reviendra la piastre (2 e n'est qu'après que j'aurai reçu ces renseignements que je pourrai témoigner ma satisfaction à M. Louis, si Topération est aussi avantageuse qu'elle le parait; saus quoi, j'approuversi assa rien dire.

NAPOLÉON.

Comm. per M<sup>no</sup> la coust-see Mollies (En manute aux Jech. de (Emp.)

## 12401. A. M. LAGUÉE.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 7 avril. J'ai sur-le-champ expédié le décret. J'ai mis les opérations au 15 mai, parce que la connaissance qu'ont les préfets de cette mesure fait qu'ils s'y seront pris d'avance pour faire leur travail. Quant à la répartition, je vons ai écrit en détail par ma lettre du 3o mars. Vous aurez dû recevoir cette lettre le 9 avril. Je vous disais dans cette lettre que les 60,000 hommes actifs de la conscription de 1808 devaient être ainsi répartis, savoir ; 20,000 hommes aux légions, 15,000 hommes en Italie et 25,000 hommes an reste de la France; que les 20.000 hommes de réserve seraient distribués de la manière suivante : 10,000 hommes aux légions, 5,000 hommes aux corps d'Italie, 5,000 hommes au reste ; ce qui ferait 30,000 hommes aux légions, 20,000 hommes en Italie et 10,000 hommes à la Grande Armée; et je vous disais en note que, si les 10,000 hommes que je destine aux légions étaient nécessaires ailleurs, on en disposerait et on compléterait les légions l'année prochaine. Je vous disais, en outre, que l'on ferait supporter une réduction au marc la livre, à chacun de ces contingents, pour les hommes d'élite; et enfin, si cela ne remplissait pas tous les vides, de diminuer également partout selon les bases de répartition. Ainsi j'espère que vous serez satisfait. Dans le 31°, le 111° et le 26° de chasseurs, mettez des Piémontais; tous Belges dans le 112°; des Corses dans les tirailleurs corses; des Piémontais dans les tirailleurs du Pô; et enfin avez soin de ne pas envoyer des Piémontais dans les corps qui sont en Italie. Mais, au reste, je vous envoie la copie de ma lettre, dans la crainte qu'elle n'ait été interceptée. Il me semble qu'elle dit tout ce que je voulais dire.

Napoléox.

Archmes de l'Empire.

#### 12402.

#### M. DE TALLEYRAND.

Finkesatein, 18 avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois votre lettre du tû avril. Je ne vois pas d'inconvénient que l'ambassadeur persan se rende ici. Vous le ferez accompagner convenablement et suivre d'une ou deux voitures. Je ne vois pas non plus d'inconvénient qu'un de vos jeunes gens, qui était second secrétaire de légation en Prusse, soit employé dans la légation de Perse.

Recommandez à mon ministre à Copenhague d'instruire le général Clarke de ce qu'il y aurait d'important et de ce qui pourrait le concerner dans les mouvements de l'ennemi.

Je reçois votre lettre du 16 avril. J'ai des journaux d'Angleterre du 6: je vous les fais envoyer depuis le 97 mars jusqu'à cette époque. Je vous prie de me dire, quand vous les aurez lus, ce que vous pensez de ces eras-là.

Envoyez un courrier à Dresde avec une lettre de vous à M. de Bose pour lui demander si le Roi ne pourrait pas me faire le plaisir de diriger 1,200 hommes sur Breslau. Je ne ferai point de difficulté de solder ce régiment tout le temps qu'il sera à mon service. En faisant part de cette demande à mon chargé d'alfaires, vous lui ferez connaître que je désire cette augmentation de forces en Silésie, parce que je sais qu'un agent y est venu vece beaceupu d'argent de l'Angleterre pour y recruter.

Vous répondrez à M. Otto que je feraî l'avance de la solde de la division havaroise qui est en Pologne, et qu'il peut l'annoncer au Hoi; que nous réglerons ensuite nos comptes en y faisant entrer l'argent qu'il a dépensé pour le passage de mes troupes dans ses états depuis le 1" janvier, ainsi que les fournitures de Brunnau.

NAPOLÉGA.

Archives des affaires étrangère (Es missis sus Arch de l'Emp.)

## 12463. AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 18 avril 180

Mon Frère, je reçois votre lettre du 15 avril à midi. Ce que vous me dites du prince Sulkowski confirme d'autres renseignements qui me sont revenus à son sujet. Faites-lui restituer l'argent qu'il a pris.

Je suis très-fâché qu'à Glogan on n'ait pas obéi à votre ordre. Le général Songis m'assure qu'il va y arriver des fusils. J'en écris au général Clarke.

Je connais depuis longtemps le général Lefebvre, et je vois avec plaisir que vous soyez content de ses services.

Pourquoi, dans la position où vous vous trouvez, laissez-rous 400 hommes à Schweidnitz, si cette place est déundie? J'approuve le parti que vous avez pris de réunir vos forces. A votre place, je ferais partir les 400 hommes de Schweidnitz pour Breslau. Je suppose Schweidnitz entièrement démolie; s'il y reste quelques forts ou forfins, c'est autrechose.

Les 700 dragons sont venus manquant de tout, c'est tout simple; vous avez donné ordre qu'ils fussent armés et équipés, c'est ce qu'il fallait; vous recevrez 600 euirassiers : faites-en autant. Vous donnerez à la légion polacco-italienne des fusils prussiens.

Loissez le commandant de la Topaze sur les mers. J'ai besoin de mes officiers de marine dans mes ports et non sur l'Oder.

NAPOLEON.

Couns. par S. A. I. le prince Jérôme. (En náme ous Arch. de l'Emp.)

(En minute our Arch. de l'Emp.)

12404. AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

À PIETZEENDORF.

Finkensteen, 18 avril 1807.

Le convoi de Küstrin est arrivé sur la Vistule par le canal de Brom-

berg. Il porte deux mortiers, quatre obusiers, 400 bombes, 800 obus et 70,000 livres de poudre. Douze pièces de 24, quatre mortiers, 40,000 livres de poudre et heaucoup de boulets, sont arrivés à Thorn dans la journée du 17 et out été incontinent débarqués.

l'attends le détail du combat qui a eu lieu le 17, et l'avis que les ouvrages qui ont été construits à l'extrémité du canal sont fraisés et en bon étal. Le 13° d'infanterie l'égère, fort de 2,100 hommes, un des plus beant de l'armée, vous sera destiné aussitôt que le feu commencera.

On me rend compte de Grandeux qu'il passe tous les jours des bateaus chargés de munitions, et je suppose qu'avant bien peu de jours vons allez être abondamment-pourru de pondre et de munitions de toute espèce. Quand comptez-vons commencer le feu? Je désirerais fort que ce fit du sa nu 5 3.

Asportion.

Archives de l'Empire.

12405. AU GÉNÉRAL SONGIS,

A BOSENBERG.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Monsieur le Général Songis, 700 dragons sont partis il y a quinzijours et sont arrivés à Breslau; 700 autres vieunent d'y être envoyés. Il
me faut donc à Breslau et à Glogau 1, 400 fisits de dragons. Il nanque
300 sabres et 1, 600 paires de pistolets. J'y ai envoyé 600 cuirsasiers, annquels il manque 250 sabres et 600 paires de pistolets. J'y ai envoyé 800
chasseurs ou hussards, auxquels il manque 300 sabres. 800 paires de
pistolets et 800 carabines. Il y a outre cela à Breslau et en Silésie 2,000
malades français, dont 400 sout déjà guéris; éest encore 2,000 fisisl
qu'il faut. Le prince Jérôme avait ordonné qu'on laisst les 1,200 fisisl
qu'il faut. Le prince Jérôme avait ordonné qu'on laisst les 1,200 fisisl
qu'il étaient à Glogau; mais votre ordre est venu, et on n'a pas souln
obtempérer au sien. Il paraissait plus naturel de retarder le départ des
1,200 fisisla jusqu'à ce qu'on m'en eût rendu compte. D'ailleurs, ce n'es t

corps d'armée, ne peut être considéré comme le serait un commandant d'armes. Par suite de cette précipitation, la sûreté de la province aurait put être comproninse, s'il avait fait metre à ces 2,000 hommes les armes à la main pour contenir Breslau tandis que le prince marchait sur Neisse. Faites-moi connaître quand ces armes, dont le prince Jérôme a besoin, seront artivées.

Si vous avez des ordres à donner à Spandau, Küstrin, Magdeburg, etc. envoyez-les-moi, et je les adresserai au général Clarke, qui veillera à leur exécution.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

#### 12406.

AU GÉNÉRAL SONGIS.

Finkenstein, 18 avril 1807.

L'équipage de siége de Glogau est arrivé le 15 à Köstrin; je désire vous me fassice connaître la destination à donner à cet équipage. En fois Danzig pris, mon intention serait de prendre Kolberg et Stralsund. La première question qui se présente est : " l'équipage préparé pour Danzig est-sil suffisant ? s'l'équipage qui a été préparé pour Kolberg est-il suffisant? 3" à quoi évalue-t-on l'équipage nécessaire pour prendre Stralsund?

Le convoi qui est arrivé par eau est arrivé à Bromberg le 14. Faites-moi un rapport qui me fasse connaître quand vous pensez qu'il sera convenable de commencer le feu devant Danzig.

Apoléos.

Archives de l'Empire

#### 12407.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 18 avril 1807.

Les trois millions qui sont à Spandau peuvent être dirigés sur Küstrin

et de là sur Posen sans inconvénient. A Posen, ils recevront des ordres pour l'Born. Les sept millions de Silèies sout dirigés sur Thorn et y sont arrivés. Les dix millions qui sinci à Magdeburg sont use sonme hien forte pour les y laisser; on peut diriger cette somme en plusieurs convois sur Kastrin et de là sur l'arruée. Mais pour cela il faut que l'affaire des Suédois soit étalizers.

Napolifox.

En deux mots, voici les principes que vous devez suivre pour l'agent. L'argent existant aujourd'hai à Leipzig, à Magleburg et en route, vous pouvez; sans inconvénient, le faire diriger sur Kūstin, si d'ailleurs cale est à l'abri des uouvements acteles des Sudois. Pour l'avenir, if faut que M. Daru ordonne que tout l'argent provenant des gouvernements de Cassel, Erfurt, Brunswick, Hanau Münster, Minden, etc., qui si inutile au service actuel du payeur, soit dirigé sur Mayence et Vesel. Voilà mon mot. Ainsi vous ferez diriger les dix millions de Magdeburg et les trois millions de Spandou, sur Thorn. Tout ce qui serait en rout des différentes intendances, il faut le laisser arriver sur Spandou. Jen evus point de mouvements réfreyendes à noissi étoligation absolue.

Le compte que, dans la deuxième quinzaine de mai, j'aurai so,ooo Français de vicilles handes rémis à Magleburg, ci, quinze jours après, 15,000 Espagnols. Vous seutez que, cela réuni aux forces des maréchaux Mortier et Brune, je me trouverai non-seutement à l'àbai de lout évênement, mais même avoir une réserve pour faire à beaucoup de choses. Mais, diri à ce tempe-là, je ne vois que les troupes actuellement sous les ordres du maréchal Mortier, et ce que vous pouvez vous procurer des régiments provisoires, qui puissent garantir Berlin. Je voudrais donc, s'il arrivait jamais des événements et que vous fussier obligé d'évaeuer Berlin momentanément, qu'il y etit le moins possible d'argent eurgagé. Si, comme je le pense, l'affaire actuelle des Suédois n'est pas grand'chose, profiteren pour faire filer l'argent sur Hrorn.

Prenez donc des mesures efficaces pour faire monter tous les hommes à pied du dépôt de Potsdam.

13

Le courrier qui vient d'arriver, et qui est parti le 8 de Paris, ne m'a rien apporté de vous.

Archives de l'Empire.

#### 12408.

#### At ROLDE NAPLES.

Finkenstein, 18 avril 1807

Mon Frère, je reçois votre lettre du 29 mars, le vous remercie de ce que vous my dites. La paix est un mariage qui dépend d'une réunion de volontés, S'il faut se battre encore pour l'obtenir, je suis en mesure. Vous verrez, par mon message au Sénat, que je viens de lever de nouvelles troupes.

Je ne suis pas de votre opinion, que les Napolitains vous aiment. Tout cela se réduit à ceci : S'il n'y avait pas un Français dans Naples, l'èteriez-vous 30,000 hommes pour vous défendre contre les Anglais et les partisans de la Reine? Comme le contraire m'est bien prouvé, je ne puis penser comme vous. Vos penples vous aimeront sans doute, mais après huit ou dix ans de paix, quand ils vous connaîtront bien, et que vous les aurez connus. Aimer, chez les peuples, vent dire estimer; et ils estiment leur prince quand il est redouté des méchants, et que les bons ont en lui une telle confiance, qu'il peut, dans tons les événements, compter sur leur secons.

I'ai troucé, comme vous, ridicule la fête qui a été dounée au Luxembourg, Je l'ai su trop tard; je l'aumis empléhée. Nayant pu le faire à temps, j'ai laissé passer rela, et je n'ai rien qu'i. Il faut faire de même. Cest la faute de la Reine, qui est trop bonne; elle aurait dú dire que cela ne lui convenait pas. Madame Murat n'a vaurit pas manqué.

Vous mangez à Naples des petits pois, et peut-étre cherchez-ous déjà Combre. Nous, ici, nous sommes encre au mois de janvier. Fai fuit ouvrir la tranchée devant Danzig; cent pièces de siége commencent à s'y réunir. Mes ouvrages sont à 60 toises de la place, qui a une grantison de Go.on Busses et de 9.0.00 Prussiens, commandée par le général Kaikreuth. J'espère la prendre avant quinze jours, et cette prise m'offrira quelque avantage. Du reste, vous pouvez être sans inquiétude.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En minute nus Arch, de l'Emp.)

## 12409.

## A M. CAMBACÉRÉS.

Fickenstein, 19 avril 1807.

Mon Cousin, mon intention est de convoquer le Corps législatif pour le 1" juin. J'ai le compte du ministre des finances; j'attends celui du ministre du trésor public. Je demande de nouveaux états au ministre des finances, mais j'espère les avoir avant le 12 mai. Je lui renverrai sur-lechamp son compte, tel qu'il pourra être imprimé avec la loi sur le hudget. Il arrivera en conséquence à temps pour être imprimé à Paris et distribué. Je compte aussi que vous m'enverrez avant le 10 mai tous les projets de lois, pour que je les signe. Vous les aurez ainsi pour le 25. Je vous enverrai également mon décret de convocation, mon message et mon discours, et mes dispositions pour la manière dont l'ouverture du Corps législatif aura lieu, si les circonstances ne me permettent pas de la faire moi-même. Dites à Champagny de s'occuper de son exposé de la situation de l'Empire. S'il me l'envoie le 8 mai, je puis le recevoir le 18, et le renvoyer assez tôt pour qu'il arrive à Paris à temps. Il fant tout arranger comme si le Corps législatif devait en effet se réunir le 1er juin. Il se peut cependant que je ne le convoque que pour le 10, afin d'avoir plus de latitude; et, comme il suffit que le décret de convocation soit expédié de Paris un mois d'avance, il suffira aussi, dans ce cas, que mon décret y arrive le 10 mai.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cantibacérès.
' (En monte en Arch. de l'Emp.)

15.

#### 12410.

## A M. CAMBACÉRÈS.

Finkonstein, 19 avril 1807.

Mon Cousin, je donne ordre au ministre Dejean de faire partir surle-champ, en poste, de Boulogne, le bataillon des matelots de ma Garde, qui se reudra d'abord à Wesel et de là sur Danzig. Veillez à ce que cela s'evécute rapidement.

Envoyez un courrier en Espagne pour presser le départ des troupes espagnoles. Ayez soin qu'en France on leur fasse de bonnes étapes, pour qu'elles arrivent promptement et en bon état.

NAPOLEON.

· Comm. per M. le duc de Cambocérès. (En minete ous Arch. de l'Etop.)

## 12411. A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Mon Cousin, mon intention est que le général Junot, si aucune circonstance majeure ne s'v oppose, parte dans les premiers jours de mai pour passer la revue, corps par corps, des troujes du camp de Saint-Lô. Il verra les troupes trois jours de suite : un jour, pour passer l'inspection des armes, de l'habillement et penedre note des places vacantes; le secoud jour, pour les faire masœuvere en régiments; le troisième jour, pour les faire manœuver en divisions. Il ira inspecter les forts de Cherburg pour voir si tout est en état. Tous les jours il me rendra comple, par un rapport détaillé, de la force des troupes, de leur instruction, de leur santé, de leur esprit.

Il se rendra de là au camp de Pontivy, où il fera la même chose. Il verra les forts qui protégent la rade de Lorient et spécialement le fort Penthièvre.

De là, il se rendra au camp de Napoléon et à l'île d'Aix. Après avoir employé un mois ou six semaines dans cette tournée, s'être bien assuré de la honne situation des troupes, du hon esprit des généraux, des officiers, des soldats, de lorce des batisitions, vous en avoir redu compte, a voir fait connaître au ministre Dejean les besoins que les troupes peuvent avoir, m'en avoir adressé des rapports détaillés, il retournera à Paris. S'il arrivait un événement imprévu qui vous fit juger sa présence nécessire, vous lui dépécherier un courrier pour le rappeler.

Napoléon.

Comm. par M. le due de Combacéria. (En minute sux ârch. de l'Emp.)

12412.

AU GÉNÉRAL JUNOT.

Finkenstein, 19 avril 1807.

J'ordonne à M. l'archichancelier de vous faire connaître mes intentions et de vous donner une instruction sur une misson dont je us charge près des camps. Il ne s'agit pas de voir légèrement, mais hien de voir les choses à fond, de s'assuré de l'esprit des troupes et des officiers et surtout de leur bonne instruction, de la situation de leur habillement, etc. Je vous recommande surtout d'examiner avec la plus grande attention les travant du fort Penthièrer, de Il led d'ât et des forts et port de Cherbourg. Vous correspondrez avec le ministre de la guerre et avec M. l'archichancelier, pour r'éparre le mal que vous avez observé. Avant de vous coacher, rendez-moi chaque jour compte de ce que vous avez faitet vu dans la journée, et de la manière dont es fait le service.

Napoléon.

Archives de l'Exopire.

12413.

AU GÉNÉRAL JUNOT.

Finkenstein, 19 and 1×07.

Jo reçois votre lettre du 8. Je vous ai déjà fait connaître que tous les jours, à midi, sur la place Vendôme, vous ayez une parade. C'est le devoir du gouverneur, surtout dans un moment comme celui-ci. Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'autres troupes que le service. Vous pourrez profiter de cette parade pour vous faire présenter les conscrits qui arrivent aux corps.

J'ai vu hier le bataillon où se trouve le détachement du 3a°. Cela fait honte à voir. On ne peut parer à un tel mal qu'en voyant et en voyant sans cesse les troupes. Le moyen est de vous trouver tous les jours vousmêne à la garde montante.

Vous avez à Paris six dépôts, indépendamment de la garde de Paris. Vous ne pouvez organiser leur habillement et sortir de la routine ordinaire qu'en vous en occupant beaucoup.

NAPOLÉON.

Que ce soit vous, ou l'adjudant Doucet qui voie les troupes, ce n'est pas la même chose.

Archives de l'Empire.

## 12414. OBSERVATIONS

SUB LE BAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AU SUJET DU CONCOURS DE LA MADELEINE.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Sa Majesté a lu avec intérêt le rapport que le ministre de l'intérieur lui a adressé le 3 de ce mois sur le concours de la Madeleine, ordonné le 3 décembre dernier. L'Empereur ne se trouve pas assez éclairé pour donner la préférence à l'un des quatre projets que l'Institut a distingués.

Il s'en rapporte parfaitement au ministre et à la classe des beaux-arts pour ce qui tient au bon goût et aux belles proportions. Mais il faut qu'il ait une opinion sur les dispositions intérieures, puisqu'il connoit mieux que personne l'usage auquel il destine ce monument.

Sa Majesté est conduite par ces considérations à désirer que le ministre de l'intérieur rémisse beel aiu une sorte de conseil, qu'il présidera, et où seront appelés M. Fontaine, premier architecte de la couronne, l'architecte qui a été distingué au premier rang par la classe des beaux-arts et les trois architectes qui ont obtenu les accessits. Le sercétine général du ministère tientar la plume et rédigera le procès-verhal de ce conseil. Le ministre demandera d'abord aux quatre architectes qu'ont oblem les premies range dans le conocurs un exemplaire de leurs projest, avec les élévations, tant de face que latérales, les coupes sur la longueur et la largeur, les plans du ra-de-chaussée et des divers étages, s'il y en a : le tout sur une échelle uniforme, dont les dimensions seront exprincéeen toises, ou, si l'on veut, en nouvelles mesures comparées aux mesures anciennes. Cest à l'aspect des quetre projets ainsi présentés que Sa Majesté pourra juger celai auquel, d'après ses uses, elle doit donner la préférence. Le ministre accordres mit jours à chaune des quatre architectes pour faire copier ainsi leurs plans et pour rédiger des mémoires détaillés, oi ils dévélopperont les avantages de leurs projets respectifs et où ils pourront discuter les inconvétients des projets conque par leurs rivaux. Ces quatre projets seront adressés à Sa Majesté avec les mémoires à l'apoui. Le conseil délibérers au cre agunter projets, et caminers s'ils répon-

dent les uns et les autres aux questions suivantes :

Première question. Où descendra l'Empereur avec toute sa cour quand il se rendra solennellement à ce temple pour la fête du 2 décembre, et où se tiendra sa suite?

M. Fontaine fera, sur cette question, les observations qui lui sercott suggérées par la connaissance qui di oite convenances qui doiveit regardées en de Ielles circonstances. On ne doit pas pendre de vue qu'il ne faut pas qu'il en coûte 50,000 écus, toutes les fois que ce monument servira à l'usage auquel il est destiné. Une pièce pour l'Empereur et pour l'Impératrice, d'autres pour les grands officiers, etc. sont nécessires dans le cas dont il 'agit. Il faut aussi des pièces distinctes pour les grands officiers et le Sénat, qui ne feraient pas partie du certége de l'Empereur.

Deuxième question. Par où entrera le public?

Troisième question. L'Empereur pourra-t-il descendre à l'abri des manvais temps, ainsi que sa cour?

Le même avantage est-il assuré au public et particulièrement aux femmes qui seraient appelées à assister à ces cérémonies pendant la mauvaise saison? Quatrième question. Coniment l'Empereur se rendra-t-il de la pièce où il sera descendu à la place qu'il doit occuper pour présider à ces cérémonies?

Ciaquime quation. Cette place est-elle (stablic d'une unanière conenable, taut pour l'Empereur que pour l'Impératrice, et pour toute la cour? Y a-t-il des places pour les grands officiers, les commandants, les officiers et les membres de la Légion d'honneur qui font partie nécessaire de ces solennités? Quel est le nombre de personnes qui pourront se placer dans l'étage des tribunes?

Sixième question. Quelle est la place destinée au public, c'est-à-dire aux hommes, et aux femmes qui, n'étant pas partie nécessaire des cérémonies, y doivent être appelées pour les embellir? Septième question. L'intérieur du temple contiendra-t-il plus ou moins

de nionde que la salle de l'Opéra, les spectateurs compris?

Huitième question. Où placera-t-on l'amphithéâtre destiné aux concerts? Aura-t-il les dimensions nécessaires?

Neuroème question. Où placera-t-on l'orateur qui doit prononcer un discours dans les principales solennités?

Dixième question. Cet orateur pourra-t-il se faire entendre de toutes

les parties du temple? Le concert sera-t-il entendu de toutes les places? Dazième quantion. Comment se fera l'illumination intérieure et stiérieure? Quant à l'illumination intérieure, les dispositions sont-elles prises de namière que toutes les parties soient éclairées et qu'il nen résulte aucune incommodife pour aucune place? Quant à l'illumination extérieure, as-tou fait eatrer dans les détails de la construction les arrangements convenables pour que, chaque fois qu'on illuminera, on n'ait autre chos à faire qu'à poser, dans les places à ce destinées, les verreries, les lampions, elc.? On ne peut se dispenser de prévoir ces arrangements, puisqu'à l'époque des solemnités, dans le mois de décembre, par exemple, les cérémonies ne pourrout avoir leue en plein jour leur en plein qu'il en plein en plein qu'il en plein qu'il en plein qu'il en plein en plein qu'il en ple

Douzième question. S'il est possible que l'usage s'établisse de faire dans ce temple les cérémonies relatives à la Légion d'honneur, le lieu convieudra-t-il aux distributions des décorations, etc.? Treizième question. Combien pourra-t-on placer de statues? En pourrat-on placer d'équestres?

En répondant à ces diverses questions, il y aura cucore à s'expliquer sur une condition nécessaire : c'est que, pour les solennités qui seront ordonnées, on n'ait pas à mettre une planche, un morceau de drup; qu'il y ait pour le trône de l'Empereur une chaise curule en marbre; pour placer les personnes invitées, das hanes de marbre; pour le coucert, un amphithéâtre de marbre; ou enfin tout autre arrangement tellement permanent que, six heures après que l'ordre d'une solennité aura été donné. il puisse être exécuté.

Il faut enfin que l'intérieur n'exige aucum meuble, et tout au plus des tapis et quelques coussins qui seront placés sur les bancs. Il ne faut pas qu'on aît besoin de mettre des rideaux, des draperies, de faire des roustructions momentanées. Tout doit être d'un style sévère et pouvoir servir à toute heure et dans tous les temps.

Les décorations extérieures du temple doivent être subordonnées à ce qu'exigent le goût et les règles de l'architecture. L'intérieur doit être assujetti aux mêmes lois; mais, de plus, ces dispositions doivent être réglées d'après l'usage auquel ce monument est destiné.

Napoléon.

Comm. par NM. de Champagny.

### 12415.

OBSERVATIONS
SUR LES RAPPORTS DU MINISTRE DE L'ENTÉRIEUR RELATIVEMENT À L'ENCOURAGEMENT
DES LETTRES

Finkenstein, 10 avril (807)

L'Empereur a reçu les trois rapports qui ont pour objet l'encouragement des lettres.

Dans le premier rapport est un projet de décret divisé en six titres. Le premier titre est relatif à l'établissement de deux ou plusieurs historiographes.

<sup>1</sup> Rapports euvoyés de Paris, le 9 avril 1807. la note de l'Empereur du 7 mars 1807. (Voir par le ministre de l'intérieur, en conséquence de pièce n° 11970.)

16

Il v a eu des historiographes de France; mais il est vrai de dire qu'ils n'ont rien fait pour la France et pour l'histoire. Racine a été historiographe sous Louis XIV, et il n'est rien resté de son travail. Nous avons pen de bons historiens, et ce n'est pas parmi eux qu'on trouve les hommes qui ont été décorés du titre qu'il s'agit de rétablir. Cependant une institution de ce genre pourrait avoir quelque utilité; mais ce ne serait pas de faire des historiens. Mais il fandrait surtont éviter le mot d'historiographe. Il est recu qu'un historien est un juge qui doit être l'organe de la postérité, et que l'on exige de lui taut de qualités, tant de perfections, qu'il est difficile de croire qu'une boune histoire puisse se commander. Ce que l'on peut commander à des hommes d'un esprit sage et d'un certain talent, ce sont des mémoires historiques, produit de recherches studienses, contenant des matériaux authentiques, des observations critiques qui tendent à éclairer sur les événements. Si ces recherches, si ces documents, si ces matériaux sont encadrés dans une bonne narration des faits, ce travail aura heaucoup de rapports avec une histoire; mais son auteur ne sera cependant pas un historien, dans le sens que nous attachons à ce mot.

Le second titre a pour objet d'instituer des poètes fauvréus ou réarréeux. On voit très-bien le but de cette institution. L'objet qu'on se propose est de créer des places pour les poètes. Mais il faudrait que cette création s'accordât davantage avec nos meurs, et que surtout on dévourné d'elle le ridicile que le Français saist avec tand de malignité. On concevair plutôt l'établissement des historiographes, puisque, enfin, en les créant historiens, on leur impose l'obligation de dire la vérité, et dèslors on leur linisse le droit de dire le bien et le mal. Accordera-t-on à des poètes celui de faire le saitre de la cour à l'appuelle ils seront attachés, ou leur devois sera-t-il de louer? Dans l'un el Tautre cas, on net chés, ou leur devois sera-t-il de louer? Dans l'un el Tautre cas, on net chés, ou leur devois sera-t-il de louer? Dans l'un el Tautre cas, on leur devis sera-t-il en l'accordait de la société. La société seule, en se réformant au moyen de la tranquillifié publique et du bonheur intérieur, peut, et cela commence déjà à arriver, nameer les poètes au bon goût à cette aménité et à cette lleur de grace qui enlettil les lestres et les arts. Les productions poétiques portent d'ailleuravec elles tant de récompenses qu'il n'est pas nécessaire que l'autorité publique intervienne. Qu'un poête fasse une tragédie ou une comédie, un vaudeville ou un opéra, une romance ou une élégie, il en est récompensé jar les cloges de la société dans laquelle il vit, par les suffrages du public qu'il amuse ou qu'il inféresse. Les places de l'Institut sout véritable moyen d'émulation, puisqu'elles donnent au poête un caractère dans l'état. Comeille a - til jammis requ de graudes faveurs de la cour? Celles qui uni été accordées à Bacine ont-elles inspiré ses chefs-d'œuvre? Celles qui uni été rectarées n'ont-elles pas ralent l'Escot de son généra. En général, tout création qui n'exipe que du goît, et qui est à la portée de tout le monde, n'a pas besoin d'être encouragée par l'autorité publique.

Cependant, s'il était quelque moyen de donner à quelque poête du temps quelques distinctions flatteuses, en évitant avec soin le ridicule, on ne s'y opposerait pas. Pourquoi, par exemple, ne pas attacher, sous un titre honorable, quelques poêtes au Théâtre Français; leur donner à ce titre des pensions, leur accorder le droit d'être consultés sur les pièces à représenter? Il y aurait à cela peu d'inconvénients. Cette institution existe à l'Opéra; mais elle aurait besoin d'être consacrée d'une manière plus spéciale, plus flatteuse, plus solennelle. On aurait donc ainsi le moven d'accorder des distinctions à quelques antenrs. Mais on se tromperait si l'on croyait que c'est cela qui nous donnerait des poêtes. Quel doit être l'art de l'administration, celui du sonverain comme du ministre? C'est de donner de l'éclat aux bons ouvrages. Il faut faire autre chose que des décrets, il faut agir. Ainsi il a paru quelques belles odes : pourquoi ne recommanderait-on pas leurs auteurs à l'attention du public? ponrquoi ne donnerait-on pas à ces poêtes cette confiance en eux-mêmes, qui les encouragerait, qui exciterait leurs efforts et qui les conduirait à produire de meilleurs ouvrages? Si l'Italie a eu tant de bons poêtes, cela vient de ce qu'elle renfermait nombre de petites cours et de sociétés oisives et rivales. D'ailleurs, dans ce genre de conceptions, un homme qui devient illustre produit souvent un autre homme qui le devient à son tour. Racine et Boileau se sont peut-être illustrés parce que Corneille était célèbre

6

avant eu. Peut-étre Lalarjee, Marmontel, et fant d'autres hommes recommandables dans notre littérature, ont-ils d'à l'enresflorts et même leur talent à l'exemple des surcès de Voltaire. Une bonne opération du cardinal de Richelien fut sans donte la critique du Gid, critique que nous approuvous eurore anjunc'hiu. On a voult voir dans la conduite de ce misrès dans cette circonstance, l'effet des passions les plus méprisables : cela peut être, mais anssi il est très-possible que cela ne soit pas. Pourquoi ne peuseraii-on pas que ce ministre a voulta, par cette discussion publique, donner aux esprits un mouvement propre à épurer la langue et le goût?

Les critiques de nos journaux pourraient tendre au même but, si elles n'étaient dirigées quelquefois par la haine, plus souvent par l'esprit de satire, et tonjours par le désir d'amuser les oisifs, et jamais dans l'intention d'éclairer le public. Vent-on apprendre aux Français à bien parler leur langue et leur donner le goût des discussions qui penvent tendre à perfectionner le langage et le goût? Que le ministre fasse faire par la seconde classe de l'Institut la critique d'un des meilleurs ouvrages qui ont paru depuis vingt aus. Le public prendra intérêt à ce travail; pent-être même prendra-t-il parti pour ou contre la critique; n'importe : son attention se fixera sur ces intéressants débats; il parlera de grammaire, il parlera de poésie; le goût s'éclairera, se perfectionnera, et le but sera rempli. De là naîtront des poêtes et des grammairiens. Si l'on établit bien d'abord que le choix d'un ouvrage destiné à une critique éclairée, bieu intentionnée, est une preuve que cet ouvrage a mérité les regards des hommes de goût; si c'est sur la demande de l'Empereur que l'Institut fait la critique ou des Géorgiques de l'abbé Delille, non comue traduction, mais comme chef-d'œnvre de langage, de poésie et de goût, ou du plus beau chant du poeme de la Navigation par Esménard, ou des plus belles odes de Lebrun, ou même, pour mieux marquer des intentions impartiales, du plus beau morceau de poésie sorti de la plume de Fontanes, peut-être l'auteur critiqué aura-t-il d'abord un peu d'humeur, mais bientôt il sentira que le choix que l'on a fait de son ouvrage en est l'éloge, tandis que le public, spectateur dans cette utile arène, s'intéressera, s'éclairera, se formera. Ce travail entre dans les plus importants devoirs de l'Institut. En commencant cette critique solennelle de la manière dont il vient d'être dit. elle ne tardera pas à être désirée par les auteurs qui s'en trouveront honorés. Quand il paraîtra une tragédie nouvelle, si elle a réussi au théâtre, il ne lui manquera plus qu'un genre de gloire : c'est que le ministre demande, de la part de l'Empereur, à l'Institut, d'eu faire l'examen sous le rapport des règles de l'art dramatique, de la langue et du goût. Voilà la véritable critique, la critique honorable et bien différente de celle qui s'exerce sur ces tréteaux où l'on prouonce sur les auteurs de nos jours, nou par des jugements, mais par des sarcasmes, sans intérêt pour l'art ni pour le goût, et dans des intentions malignes ou perfides. Si l'on tolère ces critiques plus nuisibles qu'utiles, si l'on ne porte pas remède à ces abus, c'est que l'on craint de produire un plus grand mal par l'intervention de l'autorité; c'est que, pour le bien de la littérature, les excès qui blessent les amours-propres valent peut-être mieux qu'une stupide admiration. Mais, une fois l'institution d'une sage critique régulièrement établie, on pourra ne plus permettre le genre de critique actuel, ou du moins en corriger les excès. L'Institut est un grand moven dans les mains du ministre; qu'il en tire un bon parti, et il fera tout ce que le Gouvernement peut faire.

L'objet principal du titre III<sup>1</sup> est une des obligations que les règlements ont prescrites à l'Institut; mais on ne tient pas la main à leur exécution.

Il en est de même du titre IV<sup>2</sup>. Il faut publier de nouveau les dispositions qui ont été prescrites il y a plusieurs années.

L'objet du titre V<sup>3</sup> peut être rempli en écrivant, au nom de Sa Majesté, à la seconde classe de l'Institut pour l'engager à s'occuper de ces travaux. Un décret n'est pas nécessaire.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Proposition d'établér un compte rendu des courves littéraires et des découvertes scientifiques les plus remarquables à signaler, chaque année, <sup>9</sup> Proposition d'imposer à la troisième classe de

les plus remarquables à signaler, chaque année, dans toute l'étendue de l'Empire.

1º Proposition d'Imposer à la troisème classe de Illisteut l'Obligation de reprendre et de continuer l'Proposition de décerner, chaque année, des l'Illisteire filtriseire de Freuer, et method e revoir encouragements aux académies et sociétés so- le travail antérieur des Bénédictins de Saint-Maur.

Quant au titre VI<sup>1</sup>, il donne lieu à une note détaillée qui est envoyée au ministre.

Le second rapport du ministre a pour objet l'établissement d'un journal littéraire. Cet établissement paraît inutile quand on considère qu'il y a déjà trop de journaux; qu'on ne les lit que pour y trouver de l'amusement, et que plus un article de critique est rempli de sarcasmes, plus il amuse. Mais dans un état comme la France, il est un journal nécessaire, c'est un Moniteur. C'est une charge qu'il faut supporter. Rien n'empêche de consacrer la dernière de ses pages à des articles de critique littéraire. faits par les hommes que le ministre désigne. Cet ouvrage périodique est cher; mais aussi beaucoup de personnes le lisent sans s'abonner, ou se rénnissent pour en partager les frais; il est traduit dans les papiers étrangers; il est copié par les journaux des départements. La partie du Moniteur qui se trouverait exclusivement destinée à la littérature devrait être distincte des autres, à raison des matières graves dont celles-ci sont remplies. On réunirait dans ce journal les deux idées, celle du ministre et celle de l'Empereur, puisqu'on y ferait insérer et les articles de critique susceptibles de paraître dans un journal spécial de littérature, et les critiques plus graves, plus approfondies qui auraient été demandées par le ministre à l'Institut, de la part de l'Empereur.

On ne peut s'empécher de considérer encore les avantages de cette seconde idée. Il y à présent une grande division dans les opinious littéraires. Pour sortir de cette anarchie il faut épurer et rédablir dans leurs droits Insage et le bon goût. Ilien ue peut mieux conduire à ce but qu'une critique sérieuse d'un bon ouvrage faite par un corps qui réunit tout ce qui reste de talents distingués, et qu'in e fernit qu'obéri à un ordre supérieur, qui serait déjà pour l'ouvrage critique une preuve de succès et un ténuignage d'estine. Cette critique, ne dût-elle s'everer que sur quatre on cinq productions littériries dans une année, serait toijours

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Proposition d'instituer au Collège de France une école spéciale de littérature et d'histoire par la création de quatre chaires nouvelles, d'Histoire

de France, d'Éloquence française, de Poésie française, d'Histoire littéraire et d'Archéologie, (Voir pièce n° 19165 et ci-après n° 19416.)

d'un trè-grand effet, d'un effet sûr. Rien a'upprend mieux à bien parfer la langue que la lecture de la critique du Cid et des commentaires de Voltaire sur Conreille. La vue que l'on se propose a est donc pas nouvelle; mais on s'est tellement d'oigné de la bonne route, qu'une institution qui parviendrait à y ramener aurait lattrait de la nouveauté, l'intéré un bonne discussion, et l'avantage de faire sortir un bon ouvrage de la classe commune.

L'Institut n'aura rien à opposer à ce qu'on exigera de lui. Il est obligé, par son institution, à tripondre aux demandes que lui fait le ministre de l'intérieur; et le ministre, par une lettre qu'il lui écrira au nom de l'Empereur, et qui sera rédigée dans le sens de ces observations, lui fera comaître que, let ouvrage ayant mérité l'attention du public, il est utile d'examiner quelles sont les fautes que l'auteur a commisse contre l'art et cortre le génée de la langue, et d'empeber qu'à la faveur d'un grand nombre de beautés, des conceptions et des locutions vicieuses ne corrompent le languege et le goût.

Sa Majesté désire que le ministre s'entretienne à ce sujet avec les membres les plus marquants de la seconde classe de l'Institut, et les fasse entrer dans ces vues <sup>1</sup>.

VAPOLÉON.

Comm. per M. le couste de Montalivet. (En munte sur Arch. de l'Eug.)

#### 12416.

#### OBSERVATIONS

SUR UN PROJET D'ÉTABLISSEMENT D'UNE ÉCOLE SPÉCIALE DE LITTÉRATURE ET D'HISTOIRE AU COLLÉGE DE FRANCE

Finkenstein, 19 avril 1807.

Les écoles primaires, les écoles secondaires et les lycées, sont trois degrés d'instruction qui ont été d'abord organisés. Les écoles spéciales,

Il n'a été trouvé augane lettre de l'Empereur en réponse eu troisième rapport du ministre de l'instrieur, reposant d'établir près de Paris de lettres. savoir: l'école spéciale de mathématiques on l'école polytechnique, et les écoles de droit et de médecine, l'ont été également. Les écoles spéciales de littérature et d'éloquence sont une institution nouvelle, qui n'a point encore été traitée.

L'éducation proprenient dite a plusieurs objets : on a besoin d'apprendre à parler et à écrire correctement, c'est ce qu'on nomme comnumément la grammaire et les belles-lettres; chaque lycée a pourvu à cet objet, et il n'est point d'homme bien élevé qui n'ait fait sa rhétorique.

Après le besoin de parler et d'écrire correctement vient celui de compter et de mesurer : les lycées y ont pourvu par les classes de mathématiques, qui embrassent les connaissances arithmétiques et mécaniques dans leurs différentes branches. Les éléments de plusienrs autres connaissances viennent ensuite : la chronologie, la géographie, des notions d'histoire font aussi partie de l'édincation des lycées.

Ainsi, au moyen de l'institution des trois degrés d'instruction, tout citope naisé dui vavie fait as rhétorique, sou cous de maltématiques et avoir des notions de géographie, de chronologie et d'histoire, Un jeune homme qui, à seize ans, sort du lycée, connait donc non-seulement le mécanisme de sa langue et les auteurs classiques, les divisions du discours, les différentes figures de l'éloquence, les moyens à employer soit pour caîner, soft pour exciter les passions, enfin fout ce qu'on appendans un cours de helles-lettres; il connaît les principales époques de l'histoire, les principales divisions géographiques; il sait encore calculer, mesurer; il a des notions générales sur les phénomènes les plus frappants de la nature et sur les principes de l'équilibre et du mouvement, soit à l'égrat des soiloies, soit à l'égrat de suite.

Qu'il veuille auirre la carrière du barreau, celle de l'épée, de l'Église ou d'il veuille auirre la déstine à entrer dans les corps savants, à être géographe, ingénieur, arpenteur : dans tous esc acs, il a requ'l'éducation commune et nécessaire pour devenir propre à recevoir le complément d'instruction que ces états veigenie et c'est dans le moment oil il s'est décidé pour le choix d'une profession, que les études spéciales viennent soffire à lui. Veut-il se vouer à l'art militaire, au génie, à l'artillerê II entre à l'école polytechnique; ce qu'il y apprend n'est que le corollaire de ce qu'il a appris dans ses études élémentaires de mathématiques; mais les connaissances acquiseans ces deutes démentaires de mathématiques; mais les connaissances acquiseans ces diudes doivent être déveloprées et appliquées, et il entre dans les différentes branches des mathématiques transcendantes. Il ne s'agit plus simplement d'éducation, comme dans les lycées, il s'agit d'une science à acquièrir.

L'Observatoire est une autre école spéciale de mathématiques.

La Musée d'histoire naturelle peut, jissqu'à un certain point, être rangé dans la même classe, parce qu'il y a en effet des analogies entre la manière de comparer les connaissances acquises et la manière de les acquiérir dans la botanique et les autres sciences naturelles, qui les ont fait placer parmi les sciences exacte et positives. Sil était possible de donner une teinture de botanique, d'histoire naturelle, de chimie et d'astronomie dans les lycées, ce ne sesmit là que de l'éditeation, car ces idées preunières ne suffinient papour être botaniste, chimiste ou astronome.

Y a-t-il aujourd'hui assez d'écoles spéciales de sciences exactes? Cette partie a-t-elle été traitée d'une manière générale comme celle de l'éducation? Ce sont des questions que le ministre de l'intérieur est dans le cas d'examiner, attendu qu'elles ne l'ont pas encore été.

Après les écoles spéciales de mathématiques viennent les écoles droitet de médeine Celles-là out été organisées avec une attention particulière; il n'y a rien à y ajouter. Ces sciences sont spéciales de leur nature, car personne ne les apprend que ceux qui se destinent à exercer les professions pour l'esquelles elles sont nécessaire.

En géuéral, ce n'est pas cette instruction première qui, pour être saifanate, doit cultrasser les éléments de la plus grande partie des connaissances humaines; ce n'est pas cette instruction donnée dans les lycérpour mettre les jeunes gens en mesure d'adopter telle ou telle profesion lorsque l'âge du discernement est venu, qui entre dans les attributions des écoles spéciales : c'est au contraire et spécialement la seience dans toute sa profondeur, la seience qu'il faut conaître pour faire d'un

17

jenne homme bien élevé un homme utile à la société dans une profession spéciale.

Il en résulte que l'on entend par une école spéciale, non point un établissement d'éducation, mais un établissement destiné à l'instruction des hommes qui se dévouent à telle profession savante, à telle on telle srience.

Il en résulte encore que tout ce qui n'est qu'élémentaire, tout ce qui n'est pas science, ne peut former les attributions d'une école spéciale.

Les malhématiques, les connaissances physiques et naturelles, la médecine, la jurisprudence, sont des seiences, parce qu'elles se composent de faits, d'observations, de comparaisons; parce que les découvertes qu'elles amènent successivement s'accumulent, se suivent de siècle en siècle, et viennent augmenter de jour en jour le donnie de la science; parce que les faits, leurs rapparts, l'art de les classer, la manière d'observer, de comparer, sont des choses qui peuvent s'enseigner et dès lors s'apprendre.

Le ministre désire des écoles spéciales de littérature, et, si ces notions sont justes, il est difficile de comprendre ce qu'on entend par une école spéciale de littérature. On veut enseigner l'éloquence, on veut enseigner la poésie... Mais qu'y a-t-il de plus à montrer en éloquence et en poésie que ce que tout jeune homme a appris dans sa rhétorique? Il fant peu de mois pour connaître le mécanisme de la poésie, pour savoir décomposer un discours. Bien écrire en vers et en prose, voilà l'éloquence; mais il n'y a rien dans cet art qui puisse se montrer au delà de ce qu'on apprend dans les lycées. On y enseigne à écrire correctement, on y donne la connaissance et le goût des bons modèles; on y fait connaître ce que le bon goût a consacré; on y développe les règles de la composition, soit d'une tragédie, soit d'une comédie, soit d'un poême épique ou d'une chanson; mais on n'y enseigne pas à faire des tragédies, des comédies. des poêmes ou des chansons. Le talent de créer est dans la littérature, comme dans la musique, comme dans la peinture, un don individuel; il tient à des facultés particulières, dont le développement peut être favorisé par des circonstances particulières, par les nœurs, par une

époque. Dans ces créations de l'esprit ou du génie, l'esprit ou le génie arrivent tout de suite, et par eux-mêmes, à leur plus grand résultat. Nous n'avons surpassé les Grecs, ni dans la tragédie, ni dans la comédie, ni dans la poésie épique, puisqu'ils sont encore nos modèles, tandis que chaque siècle de lumières a fait faire quelques pas aux sciences exactes, qui sont des sciences de faits, d'observations et de comparaisons. Tout cela est si bien senti, qu'un professeur d'éloquence ne s'amusera pas à développer les principes des divers genres dans lesquels l'esprit peut s'evercer; autant vaudrait montrer la grammaire et la rhétorique, et ces deux connaissances ont été acquises dans les lycées. Mais on fait un cours, on disserte, on cite des exemples, on juge les modèles. Que cela se fassedans un athénée, que cela se fasse dans un salon où se réunissent des femmes, des beaux esprits, ce ne sont là que de grands cafés littéraires, Y fera-t-on des critiques sur les ouvrages anciens? Mais que dira-t-on que l'on n'ait pas dit? En fera-t-on sur les ouvrages modernes? On s'en gardera bien. On ne conçoit donc pas ce que c'est qu'une école spéciale de littérature; mais on comprend un cercle, un salon, même une académie où quelqu'un professe ou disserte. Tout cela s'applique, non à l'instruction proprement dite et à l'exercice d'uu état spécial, mais à l'agrément de la société. Pour donner au talent et au génie ce qui est nécessaire pour qu'il ne soit pas arrêté dans ses développements, que faut-il done? De bonnes classes, une bonne rhétorique, et les lycées y ont pourvu. Placez un professeur de littérature à côté d'un professeur de mathématiques : celui-ci enseignera les règles de l'astronomie, de l'optique, de la mécanique; il montrera la coupe des pierres, et enfin tout ce qu'on n'apprend point dans les lycées, parce que l'élève est trop jeune, et que cette instruction, utile à l'état qu'il peut choisir, mais qu'il n'a pas encore choisi, exige qu'on attende plus de maturité. Le professeur de belleslettres amuse, s'il a de l'esprit, intéresse, s'il a de l'art, mais ne développe pas un nouveau principe, pas une nouvelle idée; il n'établit rien de positif en fait de règles; il ne vous apprend que ce que l'on apprend au collége; et, lui-même, professat-il pendant quarante ans, n'en saurait pas davantage le dernier jour que la première année. Il connaîtra mieux les

anteurs, saura mieux les apprécier; mais on ne verra là que l'opinion d'un individu, rien qui prouve ou qui prépare les progrès de l'art.

La grammaire serait plus susceptible que la littérature de devenir l'objet d'une école spéciale; il y a là un fonds plus abondant d'observations, de comparaisons; elle tient à l'origine des sensations, ear la manière de parfer vient de la manière de seutir; mais cette science, qui se confond avec l'unédopie, est encore dans une si gramale obscurité, que la seule application utile qui en ait été faite est relative aux sourdsmuels; dans cet établissement consiste la véritable école spéciale de grammaire.

Aiusi l'éloquence et la poésie ne sont pas dans les attributions des écoles spéciales, parce qu'elles n'ont rien qui soit réellement posifif, et que, quan là ce qui est susceptible d'être enseigné, Corneille et Rucine n'en savient pas plus qu'un bon écolier de rhétorique; le goût et le géuine pe seuvest s'apprendre.

Les écoles spéciales des langues de l'Orient, anciennes et molernes, ne sont antre chose que des lycées spéciaux appliqués à d'autres langues, jugées nécessaires pour lier notre siècle aux siècles passés, notre pays aux pays étrangers; ce sont des établissements particuliers dont le nombre doit être proportionné au petit nombre d'hommes dans le cas de rechercher l'instruction qu'on y donne.

Mais il est dans la littérature d'autres branches qui peuvent, jusqu'à un certain point, donner lieu à l'établissement d'écoles spéciales, c'est la géographie et l'histoire.

La géographie, soit naturelle, soit politique, a plusieurs des caractères qui constituent les sciences cuches; les faits son nonbreux, les points de contestation nutlipités, les changements fréquents; son donaine s'acroit à mesure que celui de l'esprit humain s'étend; il s'enrichit par des découvertes; elle est sujette aux changements par l'effet des révolutions politiques et physiques. Les premiers étéments qui peuvent s'aprendre dans l'instruction ne sont rien en comparaison de la science. Si, dans un point central, tel que Paris, il existait plusieurs professeurs de ogyarphie qui pussent rassembler les connaissances éparses, les com-

parer, les épurer, qu'on fût dans le cas de les consulter avec sécurité pour être mieux instruit des faits et des choses, ce serait une bonne et utile institution.

On devrait donc préférer à tout autre établissement spécial littéraire celui de quatre chaires de géographie pour chacune des quatre parties du monde. Là, comme dans une sorte de bureau de l'Europe, de l'Airé, de l'Afrique, de l'Amérique, on aurait sons la main les renseignements les plus euxels, les notions précises des découvertes nouvelles et des changements surrenus. Chacun de ces professeurs serait, pour ainsi dire, un livre vivant, et leurs cours offiriaient à toute personne ayant le désir ou le besoin de s'anstruire beaucopu d'utilité ou d'infuérêt.

L'histoire peut, par des considérations analogues, être rapprochée des sciences pour lesquelles il serait utile d'avoir une école spéciale. La manière de lire l'histoire est, à elle seule, une véritable science. Tout a été dit et redit; les historiens apocryphes sont si multipliés, il y a une si grande différence entre tel livre fait à une époque et tel autre fait à une époque postérieure, au moyen des travaux et des lumières des historiens qui ont précédé, qu'un homme qui veut chercher une bonne instruction et qui est tout à coup placé dans une vaste bibliothèque historique, se trouve jeté dans un véritable dédale. Connaître ce qui reste des historiens anciens, savoir ce que l'on a perdu, distinguer les fragments originaux des suppléments écrits par de bons on de manyais commentateurs, cela seul est presque une science, ou du moins un objet important d'études. Ainsi la connaissance et le choix des bons historiens, des bons mémoires, des véritables chroniques du temps, est une connaissance utile et réelle. Si, dans une grande capitale comme Paris, il y avait une école spéciale d'histoire, et que l'on y fit d'abord un cours de bibliographie, un jeune homme, au lieu d'employer des mois à s'égarer dans des lectures insuffisantes ou dignes de peu de confiance, serait dirigé vers les meilleurs ouvrages, et arriverait plus facilement, plus promptement, à une meilleure instruction.

Il y a, de plus, une partie de l'histoire qui ne peut s'apprendre dans les livres : c'est celle des époques qui se rapprochent de nous. Aucun historien n'arrive jusqu'à nos jours; il y a toujours, pour un homme de vingt-ciaq ans, un intervalle de ciuquate aumés qui out précédé sa naissance, sur lesquelles il n'y a point d'histoire. Cette lacune donne besu-coup de difficultés, exige un travail toujours imparfait, souvent infureux, pour parvair à lier les événeueus pussés à eveu présents; ce serait là une importante obligation des professeurs de l'écde spéciale dissione. Ils devrainet consaiter non-seulement equi s'est fait depuis la fondation des empires jusqu'à l'époque où les historiens se sont arrêtés, mais jusqu'à un moment nàme où lis professent.

Ces professeurs doivent être nombreux. Il faudrait qu'il y en eût pour listoire rounaine, pour l'histoire greeque, pour l'histoire du Bas-Empire, pour l'histoire ceclésiastique, pour l'histoire de l'Amérique, et plusieurs autres pour l'histoire de France, d'Augleterre, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne.

L'histoire se diviserait aussi selon les différentes parties qu'elle devrait enseigner. On placerait au premier rang l'histoire de la législation. Le professeur aurait à remonter jusqu'aux Romains et à descendre de là, en parcourant successivement les différents règues des rois de France, jusqu'au Consulat. Viendrait ensuite l'histoire de l'art militaire français, Le professeur ferait connaître les différents plans de campagne adoptés dans les différentes époques de notre histoire, soit pour envahir, soit pour se défendre; l'origine des succès, la cause des défaites, les auteurs, les mémoires dans lesquels on pourrait trouver les détails des faits et les preuves des résultats. Cette partie de l'histoire, curieuse pour tout le monde, et si importante pour les militaires, serait de la plus grande utilité pour les hommes d'état. On montre, à l'école spéciale du génie, l'art d'attaquer et de défendre les places; on ne peut montrer l'art de la guerre en grand, parce qu'il n'est pas encore créé, si toutefois il peut l'être; mais une chaire d'histoire où l'on ferait connaître comment nos frontières ont été défendues dans les différentes guerres par les grands capitaines ne saurait produire que de très-grands avantages.

On pourrait donc s'occuper de l'organisation d'une sorte d'université de littérature, puisque l'on comprend dans ce mot non-seulement les belles-lettres, mais l'histoire et nécessairement la géographie, car on ne peut penser à l'une sans songer à l'autre. Cette université pourrait être le Collége de France, puisqu'il existe; mais il l'audrait qu'elle flût composée d'une trentaine de claires, si bien liées entre elles, qu'elle présentat comme une sorte de bureau vivant d'instruction et de direction, où quiconque voudrait connaître à fond tel siècle pût demander quels sont les nourages qu'il doit on ne doit pas lire, quels sont les mémoires, les coroniques qu'il doit consulter; où tout homme qui voudrait parcourir une contrée pût trouver une instruction positive, soit sur la direction qu'il doit donner à son voyage, soit sur le gouvernement qui régit telle on telle partie où il voudrait potre ses reberches.

Il est de fait qu'il manque quelque chose dans un graud état où un jeune homme studieux n'a aucun moyen de recevoir une bonne direction sur ce qu'il veut étudier, est obligé d'aller comme à tâtons et de pertire des mois, des années à chercher, à travers des lectures inutiles, le véritable aliment le son instruction.

Il est de fait qu'il manque quelque chose dans un grand état où, pour avoir des notions positives sur la situation, le gouvernement, l'état présent d'une portion quelconque du globe; il faut avoir recours, ou au dépôt des affaires étrangères, qui ne contient pas tout, quelque trésor qui y soit enfoui, ou aux bureaux de la marine, qui, fort sonvent, ne savent pas tout ce qu'on peut leur denander.

Je désire ces institutions : elles ont été depuis longtemps l'objet de mes méditations, parce qu'ayant beaucoup travaillé, j'en ai personnellement senti le besoin.

l'ai beaucoup étudié l'histoire, et souvent, faute de guide, j'ui été inport à perdre un temps considérable dans des lectures inutiles. J'ai porté à la géographie assez d'intérêt pour reconnaire qu'il ne se trouve pas à Paris un seul homme qui soit parfaitement au courant des découvertes qui se font chaque jour et des changements qui surviennent sans cresse.

Je suis persuadé que l'établissement dont il s'agit serait d'une grande utilité pour l'instruction générale et pour les hommes même qui ont reçu l'éducation la plus perfectionnée; que les cours de littérature n'auraient aucun de ces avantages, car, selon ma propre expérience, les cours de littérature n'apprennent rien de plus que ce qu'on sait à l'âge de quatorze ans.

Je ne m'oppose pas, toutefois, à ce qu'il y ait, dans un lieu tel que Paris, une discassion littéraire dans laquelle des hommes uommés par le Gouvernement, parmir ceux dont la réputation est faite, renettent les principes sous les yeux des jeunes rhéleurs, et non-seulement en fassent l'application, mais enseignent même la pratique de l'éloquence et de la poésie. On doit sentir néanmoins qu'à côté des chaires d'histoire et de géographie ce n'est là qu'un établissement de luxe, et qu'il doit étre unique.

Les motifs développés dans cette note en faveur d'une université litféraire. dont les objets esseutiels servient l'histoire et la géographie, ne sont pas les seuls qui me dirigent. On devinera sisément que nu servète pensée est de réunir des hommes qui confinuent, non l'histoire philosophique, non l'histoire religieuse, mais l'histoire des faits, maiscette histoire portée jusqui au moment où nous vivons. Toute notre jeunesse trouve plus de facilité pour apprendre les guerres puniques que pour connaître la guerre d'Amérique, qui à eu lieu en 1753: elle s'instruit plus facilement des événements des siècles passés que de ceux qui se sont écoulés équis le jour de sa naissance.

Il est à cet égard une objection sans resse représentée : c'est que les confemporains ne sont pas de bons historien. Cette opinion n'est pa la mienne. Je la partagerais, si l'histoire des événements presque présents devait en être la satire; je la partagerais également, s'il à ogissait d'un homme vivant, ou qui aurait vécu sons les yeux de l'historien, car il ne faut pas transformer l'histoire en panégyrique. Mais me année, comme cent ans, après l'événement, on peut dire qu'à telle époque ou dans telle circonstauce l'état a dét forcé de courir aux armess qu'à cette époque il a forcé l'ennemà à la paix; que, dans tel mois, telle flotte a mis à la voile pour telle expédition, qu'elle a eu tel revers ou cett succès. Peu importe que l'historien soit plus ou moiss doigné des

faits : ă'i ne dit réellement que des faits, il sera d'autant plus véritique que tous ses lecteurs, étant contemporains, peuvent être juges. Ici l'inconvénient est nul, tandis que l'avantage est réel, surtont pour la jeunesse; qui, lorsqu'elle veut apprendre les faits qui reunontent à quelques bustres, ne trouve aucune instruction.

Sans cel d'abbissement, les militaires, par exemple, n'auront de longtemps le mojen d'apprendre à posifier des fantes qui ont causé les reveret à apprécire les dispositions qui les auraient présenus. Tonte la guerre de la révolution pourrait être fertile en leçons, et pour les recueillir il daut souvent employer en vain une longue application et de longues recherches. Cela ne vient point de ce que les faits en détail n'ont pas éécrits, puisqu'ils l'ont éé de toute manière et partout, mais de ce que personne ne s'occupé à en rendre la recherche facile et à donner la direction nécessaire pour la faire avec discermennel.

En résumé, on peut former au Collège de France un grand établissement ou école spéciale pour tout ce qui n'est pas sciences mathématiques, jurissprudence, méderine, etc. Mais, pour avoir une véritable école spéciale de littérature, des cours d'histoire et de géographie dans toutes les parties, un tel établissement n'exigera pas moins de vingt à trente professurs.

Napoléon

Comm. per MM. de Champagny et M. de Montalivel. (En menute ses Arch. de l'Emp.)

£2417.

A M. MOLLIEN.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Monsieur Mollien, il résulte du compte du ministre des finances quoous avez reçu, pour l'an xiv et pour 1806 jusqu'au 1º jauvier 1906, 817,303,831 frances; que, d'un autre côté, vons avez reçu dans le même internalle, sur les produits de l'an xur, 63,390,709 francs. Vous êtedonc comptable de 880,816,566 francs. Vous n'avez payé, pour l'an xiv et 1806, que 760,155,454 francs, et pour l'an xiu, que 71,390,866 francs; ce qui porte le total des payements à 83,1,55,3,9 o francs. Ainsi vous aviez donc au 1" janvier 1807 un restant en caisse de cinquante milions environ. Je trouverai probablement ces explications dans votre compte que j'attends. Si elles ne devaient pas s'y trouver, je vous prie de me les envoyer.

Napoléon.

Comm. par Mar In comtone Mollien. (En monte oux Arch. & (Enp.)

# 12418. A. M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 19 mril 1807

Je reçois vos lettres du 9 avril. Faites quelques exemples, soit en chassant de Paris, soit en mettant en surveillance, dans leurs terres, ceux qui sont dans ce cas, pour faire apercevoir aux malveillants que vous avez l'oil sur eux.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

# 12419. A. M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, 10 avril 1805.

Mousieur le Prince de Bénévent, écrivez en Bavière qu'un corps de 20,000 Français sera rendu à Augsbourg dans les premiers jours de mai; qu'il a peu de cavalerie; que je désire que le roi de Bavière y joigne 600 hommes de cavalerie et 2,000 hommes d'infanterie; que ce corps ed destiné à se porter partout où il sera nécessaire pour protégre le territoire de la Confédération; mais que, pour ne pas fatiguer la Bavière, joi ordouné qu'il ne passerait pas sur son territoire, mais par Erfurt et autres endrois du pays conquis, sur dépens duquet il sivra. Il serait co-venable que la cavalerie et l'infanterie que fournira la Bavière fussent réunies à Nuremberg ou à Bamberg ou à Ulm, où elles se réuniront au rorps français.

Vous donneres le même avis à Stuttgart, et vous demanderes qu'on y joigne 4 no hommes de cavalerie et un régiment d'infanterie, mais surtout de la cavalerie. Il serait nécessaire que ces troupes fussent reudues du côté d'Erfurt du 10 au 15 mai. Écrives à Darmstadt qu'on prenaenfin des mesures pour compléter son crops et qu'on envoie des recrues.

Écrivez à mon ministre de Würzburg pour savoir si l'on pourra réunir au corps de ce contingent 200 chevaux. On ne dira pas à Würzburg d'où vient ce corps.

Il faut aussi que les princes de Nassau se pressent de compléter leur contingent. S'ils pouvaient fournir au corps d'Augsbourg un bataillon d'infanterie et un escadron de cavalerie, ce serait fort utile.

Vous pouvez faire connaître en même temps que 15,000 Espagnols sont en marche pour se joindre à ce corps.

VAPOLÉON,

Archives des affaires étrangères (En missie sux Arch. de l'Emp.)

## 12420.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkerstein, 19 avril 1807.

Mon Cousin, une fois Danzig pris, mon intention est d'entreprendre sans délai le sigle de Graudura et de Nolberg. Faites comaitre au général de brigade du génie Lazowski que mon intention est de le charger du siège de Graudeau; qu'il ait donc à se rendre devant cette place pour bien la reconnaître et faire tous ses préparatifs, en s'approvisionanant d'outils, de gabions, de tonneaux, de tout ce qui est nécessaire pour pousser rapidement ce siège. Arrivé d'evant la place, il vous fera un rapport qui vous fasse connaître comment on doit l'attaquer et le nombre de bouches à feu nécessaire pour réussir dans cette attaque.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En missis suz Arch. de l'Emp.)

12421. A M. DARU.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Monsieur Daru, les magasins de Marienwerder, de Neuenburg et de Moecommencent à se former, hormis pour l'avoine. Prenez donc des moyens pour en faire filer 200,000 boisseaux sur Marienwerder. Cest aujourd'hui notre besoin le plus pressant. Vous en avez à Bromberg et dans plusieurs endroits. Vous pouvez en faire venir facilement par le canal et par la Vistule.

Napoléon.

Comm. par M. le comte Daru (En morate sex Arch. de l'Emp.)

#### 12422.

#### AL MARÉCHAL LEFEBVRE.

Finkentein, 19 avril 1807, midi.

Il y a à Kueslin deux pièces de s'à et cinq obusiers gardés par un ginéral polonis et qui étaint destinés au siège de Kolberg, Ordonnez que ces pièces et tout ce qui se trouve là de munitions soient dirigés sur Danzig. Voilà enfin Danzig bloqué. Le meilleur renfort de troupes que vous puissiez auxir, c'est de jeter un pont sur le bas de la Vistule, de manière que la légion du Vord puisse communiquer avec le général Garalanne et qu'il spuissent se secourir réciproquement. Vous avez à l'équipage de pont assez de batteaux pour pouvoir jeter promptement ce pont. La redoute qui a été faite près du fort de Weichselmûnde servira de tête de pont de ce côté. Gette opération plus que toute untre servira à rendre inutile toute tentative de l'ennemi, de quedque côté qu'il la fasse, et vous donnera une communication inmédiate et très-directe avec l'Île.

Vaporéos

Je donne ordre au 12º léger, fort de 2,100 hommes, excellent régi-

ment, de partir demain de Dirschau pour se rendre à votre quartier général; tenez-le intact el en réserve pour les événements imprévus, ear je vous préviens que je n' ai plus d'autre régiment à vous envoyer. Vous aurez donc en Français les s' et 1 s' d'infanterie légère, les 1 g' et 1 h's' de ligne et le régiment de Paris; ce qui, avec les canonniers et sapeurs et les 1 g' et 3 s' chasseurs, formera près de 9,000 l'arnçais.

Archives de l'Empire.

# 12423.

# AU GÉNÉRAL TEULIÉ.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Je vous fais cette lettre pour vous témoigner nas astisfaction de la bonne conduite que vous avez tenue dans l'investissement de Kolberg. C'est avec un sensible plaisir que j'apprends la bonne contenance de mes troupes italiennes et le courage qu'elles montrent dans toutes les circonances. Kolberg pris, j'appellerai votre division, augmentée du 14' de ligne italien et des chasseurs royaux, à la tirande truée, pour la mettre à même de déployer tout son courage et d'acquérir de nouveaux titres à mon estime et de nouveaux d'oris à mes bienfaits.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12425.

# AU ROI DE HOLLANDE.

Pinkenstein, 19 mril 1807.

le reçois sos lettres des 5 et 7 avril. Le vous remercie des journaux anglais que vous m'avez envoyés. Je ne verrais point d'inconvénient qu'une partie de vos chaloupes canonnières arrivassent de Boulogne, mais elles sont trop éloignées; elles n'arriveraient pas sans courir de grands dangers. Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas tirer parti de vos gardes nationales.

Je ne suis pas surpris que les partis s'agitent en Hollande; je n'ai cessé de vous le répéter : vous vous entourez mal ; vous n'êtes pas entre les mains de vos véritables amis. Vous croyez avoir rempli les devoirs d'un roi quand vous avez satisfait au penchant de votre bon cœur. Vons connaissez bien peu les hommes. Je n'ai cessé de vous le répéter : vos vrais amis en Hollande sout les catholiques; après eux, les hommes qu'on appelle les jacobins, c'est-à-dire les hommes qui ont le plus à craindre du retour de l'ancienne dynastie. Enfin vous vous jetez trop à corps perdu dans le parti de la maison d'Orange, et vous avez laissé des doutes sur le principe fondamental de votre couronne, qui est l'égalité de toutes les classes. Vous marchez avec trop d'inconsidération; vous ne faites aucun cas de mes conseils. Vous ne pouvez pas organiser vos gardes nationales; vous avez mal gouverné. Je ne puis rien demander en France ilont je ne sois parfaitement satisfait, et je ne craindrais point d'armer la Bretagne si les Anglais menaçaient d'y faire une descente. Qu'est-ce qu'un roi qui n'a pas d'armée nationale, qui n'ose point confier la défense de sa couronne à ses sujets, et n'est pas environné d'hommes qui seraient résolus à périr avec lui? Je vous le tiens, ce langage, depuis deux mois; je continuerai à vous le tenir jusqu'à ce que vous modifilez votre conduite. Amsterdam scul, si vous l'aviez gouverné selon mes conseils, vous offrirait 20,000 hommes de gardes nationales.

J'ai toujours désapprouvé l'Ordre que vous avez établi. Votre frère, le roi de Naples, qui find plus de cas de mes conseils, n'en a point établi, parce que je ue le lui ai point conseillé. C'est une distinction hors de saison, qui ne vous a point finit d'uniside ceux auxquels vous l'avez donnée et qui vous a fait des ennemis de tous ceux auxquels vous l'avez pas donnée. A la paix générale, c'était autre choes; alors c'était variment le moment. Et comment, en effet, avec le noindre jugement, peut-on, après quatre nois de séjour dans un pays, accorder des distinctions ineffaçables à des hommes qu'on ne commit pas? Votre création de ma-réchaux. je l'ai également blâmée comme dangereuse et ridicule. Vous avez donné des récompenses sans qu'on vous ait servi; que inonnerez-vous quand on vous servina? Vous pour qu'on vous serve, ou que donnerez-vous quand on vous servina? Vous

venez de donner actuellement, sans savoir si cela me convient, votre décoration à M. Louis! Il y a dans tout cela de la folie. Et d'oi connaissarvous M. Louis, aquel, quoiqu'il me serve depuis six ans, je n'ai pas encore donné la simple décoration de la Légion d'honneur? Il a émigré, véeu longtemps parmi les ennemis de l'édet ; il faut qu'il me donne preuves qui le rendent digne d'une décoration qui ne peut plus s'ôter. Qu'à fait pour vous le fils de Portalis pour que vous lui donniez votre décoration? El le père même, quels services a-cil rendus à la Hollande?

Un prince dont on dit, c'est un bon homme, est un roi perdu. Vous avez l'air de faire la cour à tout le monde. Mais je m'arrête, car je ne ferais que vous répéler ce que je vous ai dit tant de fois. Changez de conduite; ne vous laissez pas séduire par des préventions ridirules, et ayez pour anis les anciens anis des François, on vous diriq utilon détestés : sormettes! On le dissit en France; on le dissit de mes généraux, de mes ministres, des sénaleurs, des conseillers d'éat. Vous qui avez assisté, à Paris, à tout ce que j'ai fait, vous n'avez donc rien vu?

Vous avez fait une autre chose ridicule, c'est de changer votre ministre d'Autriche, tandis que l'Autriche ne vous a pas reconnu. Il fallait laisser dormir cela et rester tranquille. Vous étes mal conseillé et vous n'avez pas d'hommes de mérite autour de vous.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12525.

# 71° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, 19 avril 1807.

La victoire d'Eylau, ayant fait échoure tous les projets que l'ennemi avait formés contre la basse Vistule, nous a mis en mesure d'investir Danzig et de commencer le siége de cette place. Mais il a fallu tirer les équipages de siége des forteresses de la Siésie et de l'Oder, en traversant une étendue de plus de cent lieues dans un pays où il n'y a pas de chemins. Ces obstacles ont été surmontés, et les équipages de siége commencent à arriver. Cent pièces de canon de gros calibre, venues de Stettin, de Küstrin, de Glogau et de Breslau, auront sous peu de jours leur approvisionnement complet.

Le général prussien Kalkreuth commande la ville de Danzig. Sa garnison est composée de 14,000 Prussiens et de 6,000 Russes. Des inondations et des marais, plusieurs rangs de fortifications et le fort de Weichselmûnde ont rendu difficile Tinvestissement de la place.

Le journal du siége de Danzig fera connaître ses progrès à la date du 17 de ce mois. Nos ouvrages sont parvenus à 80 toises de la place; nous avons même plusieurs fois insulté et dépalissadé les chemins cou-

Le maréchal Lefebvre montre l'activité d'un jeune homme. Il était parfaitement secondé par le général Savary; mais ce général est tombé malade d'une fièvre bilieuse à l'abbaye d'Oliva, qui est à peu de distance de la place. Sa maladie a été assez grave pour donner pendant quelque temps des craintes sur ses jours. Le général de brigade Schramtes sur ses jours. Le général de brigade Schramtes per secondé le maréchal Lefebvre. Le général de division du génic Khasepou yeint de se rendre de vant Danig, d'un génic Chasedou yeint de se rendre de vant Danig.

Les Saxons, les Polonais, ainsi que les Badois depuis que le prince héréditaire de Bade est à leur tête, rivalisent entre eux d'ardeur et de courage.

L'ennemi n'a tenté d'autre moyen de secourir Danzig que d'y faire passer par mer quelques bataillons et quelques provisions.

En Silésie, le prince Jérôme fait suivre très-vivement le siége de Neisse.

Depuis que le prince de Pless a abandonné la partie, l'aide de camp du roi de Pusse, baron de kleist, est artivé à Glatta par Vienne, avec le titre de gouverneur général de la Silésie. Un commissaire anglais l'a accompagné, pour surveiller l'emploi des 80,000 livres sterling données au roi de Pusse par l'Angleterre.

Le 13 de ce mois, cet officier est sorti de Glatz avec un corps de 4,000 hommes, et est venu attaquer, dans la position de Frankenstein, le général de brigade Lefebyre, commandant le corps d'observation qui protége le siége de Neisse, Cette entreprise n'à eu aucun succès : M. de Kleist a été vivement repoussé.

Le prince Jérôme a porté, le 14, son quartier général à Minsterberg. Le général Loison a pris le commandement du siège de Kolleng. Les moyens nécessites pour ses opérations communent à se réuir. Ils out éprouvé quelques retards, parce qu'ils ne devaient pas contrarier la formation des équipages de siège de Danzig.

Le maréchal Mortier, sons la direction duquel se trouve le siége de Kolberg, s'est porté sur cette place, en laissant en Poméranie le général Grandjean avec un corps d'observation, et l'ordre de prendre position sur la Peene.

La garnison de Stralsund avand, sur ces entréalites, recu par uner un venfort de quelques régiments, et ayant été informée du inonvenuent fait par le maréchal Mortier avec une partie de son corps d'armée, a débonehé en forces. Le général Grandjean, conformément à ses instructions, a pussé ne Peene et a pris position à Nalam. La nombreuse flottifle des Suédois leur a donné la facilité de faire des débarquements sur différents points, et de surprendre un poste bollandais de 30 honnes et un poste ilatien de 37 honnes. Le maréchal Mortier, instruit de ces monvements, s'est porté, le 13, sur Stettin, et, ayant réuni ses forces, a manœuré pour attirer les Suédois, dont le corps ne s'élère pas à 19,000 honnes.

La Grande Aruée est depuis deux mois stationnaire dans ses positions. Ce temps a été employé à renouveler et remonter la cavalerie, à réparer l'armement, à former de grands magasims de biscuit et d'eau-de-vie, à approvisionner le soldat de soutiers. Chaque homme, indépendamment de la paire qu'il porte, en a deux dans le sac.

La Silésie et l'île de Nogat out fourni aux cuirassiers, aux dragons, à la cavalerie légère, de bonnes et nombreuses remontes.

Dans les premiers jours de mai, un corps d'observation de 50.000 hommes, français et espagnols, sera réuni sur l'Elbe. Tandis que la Russic a presque toutes ses troupes concentrées en Pologne, l'Empire français n'y a qu'une partie de ses forces : mais telle est la différence de

10

puissance réelle des deux (tats. Les 500,000 Busses que les gazetiers font marrher tantôt à droite, tantôt à gauche, n'existent que dans leurs femilles et dans l'imagination de quelques lecteurs, qu'on abuse d'autant plus facilement qu'on leur montre l'immensité du territoire russe, sans purder de l'étendue de ses pays incultes et de ses vastes déserts.

La garde de l'empereur de Bussie est, à ce qu'on dit, arrivée à l'armée: elle reconnaitra, lors des premiers événements. Sil est vrai, comme l'ant assure les généraux ennemis, que la Garde impériale ait été détruite. Cette Garde est aujourd'hui plus nombreuse qu'elle ne l'a jamaisété, et presque double de ce qu'elle était à Austrilia.

Indépendamment du pont qui a été établi sur la Narew, on en construi un sur pilotis entre Varsosie et Praga; il est diéj fort avancé. L'Empereur se propuse d'en faire faire trois autres sur différents points. Ces ponts sur pilotis sont plus solides et d'un meilleur service que les ponts de bateaux, Duelque grands travanx, qu'exigent ces entreprises sur une rivière de foo toises de large, l'intelligence et l'activité des officiers qui les dirigent, et l'aboudance des bois, en facilitant le succia.

M. le prince de Bénivent est toujours à Varsovie, occupé à traiter avec sambassadeurs de la Porte et de l'empereur de Perse, Indépendamment des services qu'il rend à Sa Majesté dans son minisère, il est fréquemment chargé de commissions importantes relativement aux différents besoins de Farmée.

Finkenstein, où Sa Majesté s'est établie pour rapprocher son quartier général de ses positions, est un très-beau château qui a été construit par M. de Finkenstein, gouverneur de Frédéric II, et qui appartient maintenant à M. de Dohnu, grand maréchal de la cour de Prusse.

Le froid a repris depuis deux jours. Le printemps n'est encore annoncé que par le dégel. Les arbustes les plus précoces ne donnent aucun signe de végétation.

Moneteur du 30 avril 1807. (En mante se Dépêt de la guerre.)

# t2426. A. M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, un svrit 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 10 avril. Je ne comprends postrop ce que vous vy dites; espendant il fant bien que je céde à ropioni on d'un si fameux jurisconsulte. Comment, lorsque j'ai arheté, par exemple, une aume de toile, peut-on venir me l'îter, sous prétette qu'il y aurait une hypothèque sur le marchand? Depuis quand y a-t-il hypothèque sur les meubles? Une narchandise n'est-elle pas un meuble? Ne pourrais-je pas l'acheter? Une fois achetée, pourrait-on me l'enlever en rétendant que je l'ai mal arhetée? Ne peut-on done pas prêter sur nantissement? Comment expliquer ce passage de votre lettre : "Mais jai -leigislation du Code cixil qui détermine avec tant de précision l'ordre -des priviléges et des hypothèques. "Qu'est-ce que c'est que les privifèges et les hypothèques sur les meubles?"

Asportion.

Comm. par M. le duc de Cambacerés. (En missis nus Jeck. de l'Emp.)

#### 12427.

#### A. M. REGNAUD DE SAINT-JEAN D'ANGELY.

Finkenstein, so sord 1807.

Monsieur Begnaud, je reçois votre lettre du 10 avril. Je suis fâché de la lettre que vous an avec écrite. Vous êtes fort le matire de voir use anişe et uses enneuis. Avec l'attachement que vous avez pour ma personne, ce ne pourrait être que pour vous réjouir avec les premiers de ce qui pourrait arriver d'heureux à l'état, et pour faire houte aux arriver d'heureux à l'état, et pour faire houte aux mets de leur mauvais esprit. Du reste, j'écris au ministre de la police d'en finir avec ette folle de M' de Stael, et de ne pas soulfiri qu'elle sorte de Genève, à moins qu'elle neve utile aller à l'Étragger faire des fibielles.

Tous les jours j'acquiers de nouvelles preuves qu'on ne peut être plus mauvaise que cette femme, eunemie du Gouvernement et même de cette France dont elle ne peut pas se passer.

NAPOLÉON.

Ne doutez januis de mon estime et de mon attachement.

Comm. par M<sup>ee</sup> la construe Begnaud de Saint-Jean-d'Angely. (En moute sus Arch de l'Emp.)

12428.

AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 20 avril 1802.

Le reçais sotre lettre du q avril. L'ai nommé le sénateur Aboville gousermour de Brest, Dai voult nommer un homme respectable, qui naintint la marine et la terre, et fût également considéré des deux armes, et un homme dont le nom en imposerait à l'étranger. Yous supposer bien du resde que je ne peusse pas que Brest soit assiégé. Les Anglais out bien d'antres closes à faire que de tenter cette opération; il leur faudrait au moins 50,000 hommes. Ils ne l'ortu pas tentée horsque la Brestagne était pour eux. Gest une mesure de sagresse. Mais, pour Dieu, étrivez à Caffarelli et à vos marins de ne pas donner l'ularme.

NAPOLÉON.

Arrhives de l'Empire.

12429.

AL SCHAR DE PERSE.

Finkenstem, 20 avril 1807.

Très-hant, très-excellent et très-puissant Prince, le désir que nous acons de rosserre les liens d'amilié heuresament formés entre notre Empire et celui de Votre Majesté nous a décidé à accréditer auprès d'elle, en qualité de ministre plénipotentiaire, le général de brigade foardane, officire de notre Maison impériale et gouverneur de nos pages. Ses aieus avaient déjà contribué au rapprochement des deux enpires; il marchera sur leurs traces. Il s'est rendu digne de notre choix par son dévouement à notre personne et par ses services militaires. Nous avons choisi dans notre armée les officiers qui l'accompagnent. Ils on pris part à nos victoires contre les Russes, et lis seconderont alvec le méme zèle les opérations de Votre Majesté contre nos ennemis commus.

Persuadé que le choix d'un ministre aussi distingué ne pourra que lui têre agréable, nous la prious d'ajouter une foi entière à tout ce qu'il dira de notre part à Votre Majesté, particulièrement quand il lui renouvellera les assurances de notre constante amitié et de l'intérêt que nous prenons à la prospérité de Votre Majesté et à celle de ses états.

Nous souhaitons à Votre Majesté les bénédictions du ciel, un règue long et glorieux, et une fin heureuse.

Écrit en notre camp impérial de Finkenstein, le 20 avril de l'an 1807, de notre règne le troisième.

Napoléov.

Comm. par M. le général Ferrier.

12430.

A M. MARET.

Finkenstein, 90 avril 1807.

Mon intention est que vous vous occupies sérieussement de vous mettre au fait des rectles qui ont été finies en Allemagne depuis le commencement de la campagne, ainsi que de toutes les dépenses; que vous me rédigies cela de la même manière que cela se fait à Paris. Les éléments de ce travail que vous ne tronsverz pas chez M. Fain, vous les trouverez chez le major général. Il faut que vous me présentiex la situation du trésor de l'armée en entrant en campagne : fonds qui appartiement au trésor public, état des recettes et des dépenses qui ont été faites jusqu'aujourd'hui, et enfin ce qu'il faut pour couvrir toutes les dépenses. Mon intention est que la solde, dépuis le mois d'octobre 18.6 jusqu'au four et qu'il faut pour couvrir toutes les dépenses.

1º juillet 1807, et toutes les dépenses soient faites un les fonds de l'armée, et qu'il n'en coûte rien au trésor. Vous pouvez écrire au payeur et à M. la Bouillerie, en mon nom, toutes les fois que vous en aurez besoin pour complèter vos reuseignements. Le major général vous remettra la note des fonds que jai mis à sa disposition. Lai besoin que vous me rendiez ce travail très-facile, saus quoi cela demande trop doccupation.

NAPOLEON.

Tâchez de me remettre demain un premier état.

Dépôt de la guerre. (En minute sun Arch. de l'Emp.)

12431.

# AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, so avril 1807.

Je recois votre lettre du 16 avril.

Le 3º est arrivé le 17 à Stetlin. Ainsi le maréchal Mortier se trouve avoir les 4º léger, 58º et 72º de ligne, les 15º et 3º de ligne, le 5º provisoire, 12,000 hommes; Nassau, Würzburg, les Itollandais, un lataillen italien, 5,000 hommes; cavalerie, 1,200 hommes; artillerie, 1,500 hommes, Total, 1,8 à 3,000 hommes.

D'un autre côté, je ne doute pas que le maréchal Brune, lorsqu'il aura reçu mes ordres, ne se porte sur Rostock.

D'un autre côté, j'ai renforcé le siège de Kolberg, de sorte que, lorsque vous lirez cette lettre, j'y aurai plus de 8,000 hommes.

Mes lettres de Londres, du 5 avril, portent qu'il n'y avait encore aucune expédition de préparée.

Le maréchal Mortier n'écrit pas plus au major général qu'à vous. Il est donc nécessaire que vous ayez toujours des officiers auprès de lui qui vous donneront fréquemment de leurs nouvelles, afin que nous soyons instruits.

Voiri les troupes que vous pouvez encore espérer sous peu de jours : les 9°, 10°, 11° et 12° régiments provisoires; les 1° et 2° régiments provisoires de cavalerie; ces deux régiments sont chacun de 650 hounnes à cheval, composés de chasseurs, de lussards, de dragons, de cuirassiers; ce sera un renfort bien notable; les régiments italiens des chasseurs royaux et de la Réine; le 4" régiment italien. Tous ces régiments sont aujourd'hui en Allemagne, Enfin, dans ce moment, a5,000 hommes formant les divisions Molitor et Boudet, avec leur artillerie et bien organisés, sont à Inspruck. Ces divisions seront à la mi-mai à Magdelung.

Je n'ai jamais calculé que les Anglais puissent faire aucune entreprise raisonnable avant juin. Dans la première quinzaine de juin, vons aurez 14,000 Espagnols.

Vous voyez donc que j'aurai là en deuvième ligne près de 60,000 hommes hons à tont événement. Cette folie des Suédois, je ne pouvais m'y attendre; c'est la faute de Mortier, qui, sans raison, est allé à Kolberg, s'est dégarni et a envoyé ici plus de troupes qu'on ne lui en demandait.

Je ne sais pas si je vous ai dit de diriger tons les contingents de Saxe-Ducale sur Kolherg, où est celui de Saxe-Weimar et où doivent se réunir tous ces corps.

Renforcez le maréchal Mortier de tout ce que vous pourrez, soit en infanterie, soit en cavalerie.

Cette princesse Anguste, qui écrit ces lettres, est-ce celle que j'ai si hien traitée à Berlin?

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12432.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, es avril 18-7.

Mon Gousin, le courrier du 11 n'est pas encore arrivé. Le temps set devenu tout d'un coup affreux. La terre s'est couverte de neige. Il fait un temps horrible et froid. Le thermomètre cependant commence à monter depuis une heure. Le temps qu'il fait ne ressemble pas und an temps qu'il fait à Noel à Paris, liène de nouveur. Le pense qu'il est convenable de ne pas tarder plus longtemps à remettre aux Invalides l'épée et les décorations de Frédéric. Cela peut être l'objet d'une petite fête dans une saile des Invalides, où l'on placera un trône, qui restera varant. Vous vous y rendriez de une part el déposerie la che trophée devant les Invalides réunis. Celte petite fête, annoncée quelques jours d'avance, pourra exciter la curiosité. Vous pourriez faire composer quelque ede en Honneur des braves d'Iena. Ce serait une cirroustance naturelle pour faire porter devant vous aux Invalides les drapeaux pris dans la canapagne, qui sont, je crois, an nombre de 400, et qui s serainet d'hopoés, en attendant que le temple fit construit.

Dans le moment où on lève une nouvelle conscription, il serait bien de charger un orateur de faire un discours sur l'avantage de faire la guerre hors de sa patric, sur le mérite et les vertes militaires, enfin sur les saccès quion a obtenus. Tout cela me semble devoir être d'un bon résultat. Vous pourries faire cela un dinantele, el plus prés du 15 mai. Vous feriez porter l'épée et les décorations de Frédérie par le maréchal Moncey.

VAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Cambocéres. (En monte ous Arch. de (Emp.)

12433.

#### AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 91 avril 1807.

Monsieur Dejean, je ne reçois pas d'états de situation. En ayant reconfin und unajor général qui ne fait conantire la sistuation, au 15 avril, de la réserve du nurécital Kellermann, et ayant reconnu qu'il avait à cette époque 25,000 hommes, et qu'il en avait 7,000 recevoir, j'ai crun decessaire de prendre le décret ej-joint. Vaoy voyez donr que voilà onte bataillons provisoires, ou près de 16,000 hommes que j'ais entiret sur-le-chaup en Allemagne et que j'ais habiller avec les movens du

<sup>1</sup> Décret pour l'organisation de sept nouveaux bataillons provisoires de garnison.

pays. Cela vous donnera des ressources pour habiller tous les conscriis; et j'y trouve le triple avantage de l'économie de l'habillement, de l'économie d'entretien, et enfin de l'utilité au moment même, puisque ces bataillons sont sur-le-champ en état de servir.

Le même état porte que le maréchal Kellermann avait  $\gamma$ , coo hommes de cavalerie et seulment 3, coo cheavant, le sinpose que vous n'avez paperdu un moment pour faire confectionner les effets de harmachement, et que les cheavant ne tarderont pas à arriver aux déplois. Faites partir sartie-champ, des 16 $\gamma$ ,  $2\delta'$  et  $3\delta'$  divisions militaires, tous les détachements du 1 $\delta'$  de chasseurs et autres régiments de cavalerie, qui sont montés et en état de partir, en les dirigendas un Wessel et de la sur Potsfann

Xvontény

Envoyez-moi, sur l'habillement de 1806 et de 1807, un état aussi bien fait que celui que je viens de voir des remontes, afin que je forme mes idées.

Dépôt de la guerre. (En monte sus Arrh de l'Essy )

#### 12434.

#### AU GÉNÉRAL LACUÉE.

Finkenstein, 11 avril 1807.

J'ai reçu et la avec un grand intérêt votre tableau, par lequel je vois qu'au mois d'avril. sur 16.000 hommes. Il ne métait reutér que 116.000 hommes, sur lesquels il y avait eu 3,500 réformés; ce qui u-ue fait que 113.000 hommes. Il était donc encere di 30.000 hommes. Mais, sur ces 55.000 hommes, il y a 36.000 hommes sur l'an 1807, et sa réserve, qui probablement est eu grande partie reutrée dans ce mont. D'abord, de ce qui est euvoyé en Ilalie, vons ne pouvez pas avoir recu l'état de ce qui est euvoyé en Ilalie, vons ne pouvez pas avoir recu l'état de ce qui est euvoyé en Ilalie, vons ne pouvez pas d'avoir recu l'état de ce qui est euvoyé en Ilalie, vons ne pouvez pas d'avoir recu l'état de ce qui est arrivé. Mais sur 1806 je vois qu'il est encore dâ 8.000 hommes; cès un sur div. S'il fallait supporter cette perte, ce serait un peu considérable. Pressez les préféts. Il

landrait tácher que la réduction à opérer par la non-réalisation de la conscription ne fût que de denx et demi pour cent.

C'est avec un grand intérêt que j'attendrai l'état que vous devez m'envoyer, les dix premiers jours de mai.

Je vous ai demandé d'antres états qui compléteront celui-ci et me feront connaître la situation actuelle de mon armée.

l'aimerais avoir un état de situation, au 1" avril, des dépôts qui sont llalie et en France, et à côté vous mettriez ce qui leur reste à recevoir au 1" avril sur 1806 et 1807; ce qui me ferait voir la situation de dépôts lorsqu'ils auraient reçu la portion des 52,000 hommes qui leur revient.

M. Dejean ne m'envoie pas l'état de situation des troupes qui sont en France, Celni que jai est de fivirer, ce qui me laises dans l'obscurité sur ce qui se passe. Heurensement que je reçois directement les états de situation d'Italier, mais je ne sais ce qui se passe en France. Pourquoi les bureans ne mie nevoient-les pass' M. Denniée dont. Croit-il que je n'ais pas autant lesoin qu'en temps de pair de connaître la situation de mes forces?

Les quatre premiers régiments provisoires que je viens de former sont dissons. Les 5°, 6°, 7° et 8° ne tarderont pas à l'être. Je les attends sur la Vistule.

Apoléov.

Archives de l'Empire.

### 12435.

#### AL GÉNÉRAL LACLÉE.

Finkenstein, 21 avril 1807.

Du moment que la campagne sera engagée et que j'aurai va de quel cité les Anghais portent leurs efforts, mon intention est de faire suivre leurs mouvements. Les Anghais ne peuvent mettre en jeu qu'une expédition de 25,000 hommes, puisqu'ils en ont une de 20,000 en Sicile. Je doute même qu'ils fassent un si grand effort. S'ils se décident à venir dans la Baltique, mon intention est de tirer des divisions des camps de Boulogue, de Pontivy, de Saint-Lá et de Napoléon, et de les dirigors un le Bhin. Comme je n'ai de situation de l'intérieur sous les yeux que la situation de fixérieur sous les vieux privates de la régligence des hureaux de la guerre, je vous prie de me faire committre l'état de situation actuelle et si pe pais compter sur la formation de ces divisions, conformément au tableau ci-joint. Ce sera vers la fin de mai que ce mouvement pourrait avoir lieu d'ânt dans la royance que la conscription de 1860 et la formation de ces divisions rétabliront les chores, dans un mois, à peu près dans le même état où elles sont aujourd'hui.

# ÉTAT DES QUATRE DIVISIONS À FORMER. PREHIÈRE DIVISION À TIBER DU CAMP DE SOULOGNE.

Trois brigades, charune de 5 lataillons; chaque bataillon, de 4 coupagnies, asvoir, une de grenadiers, une de voltigenrs; la 1" et la a" compagnie de chaeun des 13 bataillons qui sont au camp, chaque compaguie complétée à 160 hommes. Total par brigade, 2,560 hommes, et par division, 7,680 hommes, avec 13 pirese d'artillerie et 24 cuissons. Un général de division et 3 généraux de brigade.

Il resterait donc à ce camp le fond de 5 compagnies pour chacun des 12 bataillons.

# DECLIENE DIVISION A TIBER DE CAMP DE SUIST-LÓ.

Deux brigades. La 1<sup>rs</sup> hrigade composée de trois bataillons du 5<sup>r</sup> léger, chaque bataillon ne fournissant que huit compagnies, en laissant une au dépôt. Chaque bataillon, fournissant au moins 1,200 hommessous les armes, 1a force de la 1<sup>rs</sup> hrigade serait de 3,600 hommes.

Si le régiment ne pouvait pas fournir ce nombre, on ne prendrait que 7 compagnies et l'on en laisserait a au dépôt. Alors on se contenterait de 900 hommes pour les 7 compagnies, et la force de cette brigade ne serait que de 9,700 hommes.

La 2\* brigade, de 6 hataillons composés de 4 compagnies, comme ceux du camp de Boulogne, 3,840 hommes. Total, 6,540 hommes; 12 pièces d'artillerie et 24 caissons.

#### TROISIEME DISISION A TIRER DU CAMP DE PONTING

Deux brigades. Deux bataillons du 70°, deux du 85°, deux du 67°, et un bataillon du régiment suisse i total ; 7 hataillons. Chaque bataillon, fort seulement de 7 compagnies et de 1,000 hommes. Total de la division, 7,000 hommes. Il resterait au camp de Pontivy, de checun de ces tois régiments, 13 compagnies ainsi que les 3° de 14° hataillons du 15°.

#### DESTRIÉME DIVISION À TIBER DU CAMP DE NAPOLÉON

Gette division, sera composée de deux bataillons du 8e<sup>\*</sup>, deux du 66<sup>\*</sup> et deux du 96<sup>\*</sup>; chaque bataillon de 4 compagnies, comme ceux du comp de Boulogne; ce qui fera 6 bataillons, plus un bataillon pareil du 3e<sup>\*</sup> féger. Total, p bataillons, lls formeront deux brigades, La force de cette dixision sera de 4 à 5.000 hommes, 4.480 hommes.

La force totale des 4 divisions serait de «5,700 hommes. Ge qui donnerait toujours un présent sous les armes de plus de «0,000 hommes, qui se trouveraient remplacés sur les côtes, partie par les légions, et partie par les conscrits qu'on va mettre dans ces cadres.

Il n'y aurait pas à craindre le morcellement de l'armée, car, comme ces régiments ont leurs bataillons de guerre à la Grunde Armée, je ne manquerai pas, dès que cela sera possible, de réunir les corps.

Vota. Me faire connaître si l'on croît que la force de ces différents cadres au 15 mai les mettra dans le cus d'evérater ledit ordre. En formaut de bonne heure les trois camps des côtes, j'ai eu spécialement cela en vue.

VAPOLÉOV.

Archives de l'Empere

# 12436. A M. PORTALIS.

#### ....

Monsieur Portalis, il serait convenable, surtout dans la Bretagne et la Vendée, si quelque évêque prenaît cela sur lui, qu'il fit un mandement pour faire connaître les persécutions qu'éprouvent les catholiques d'Irlande, et recommander de faire des prières pour nos frères les catholiques d'Irlande persécutés, et pour qu'is jouissent de la liberté de cuelle. Il faudrait pour cela prendre connaissance de tout ce qui s'est passé sur ce sujet et que vous en fissiex un bel article pour le Moniteur, oui oût service de texte au mandement.

VIPOLEON.

Comm. par M. le comte Boulay de la Meurthe (En minute oux tech. de l'Emp.)

12437.

# A M. DE TALLEYBAND.

Finkenstein, as meil s 807.

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois votre lettre du 17 avril. La division d'Orenbourg est une de celles de Sibérie et fait partie des vingt bataillons de Sibérie que les Russes annonçaient avoir reçus.

Beaucoup de rapports s'accordent à dire que l'empereur de Russie est à la tête de son armée.

J'ai vu avec beancoup de peine que vous avez été incommodé. Le froid nous a repris ici comme au mois de janvier. Les bassins sont gelés et la terre est couverte d'un pied de neige. Je vous envoie votre dépêche de Vienne.

Le siége de Danzig va bien. C'est pour le moment la grande affaire. L'espère l'avoir avant le 10 mai.

NAPOLÉON.

Faites venir le commissaire Pradel pour qu'on ne discontinue pas de faire du biscuit à Vasovie. Il faut en faire constamment 20,000 rations par jour. Il peut y avoir telle combinaison où je puisse avoir besoiu de 2 à 3 millions de rations de biscuit.

trehives des affaires etrangères (En runnte sux Arch. de l'Emp.)

# 12438. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, ar avril 1807

Mon Cousin, donnez l'ordre que, dans la journée du 23, tous les dépôts de cavalerie qui sont à Culm passent la rivière et se dirigent sur Bromberg, on seront placés tous les ateliers.

Vous donnerez fordre au général Delaroche de répartir tous les cheaux entre Bromberg et Polnisch-Krone, et le long de la Vistule, entre Bromberg et Schwetz; il vous fera connaître sil y a là du fourrage. Il laissera cependant à Culm 600 chevaux de ceux qui seront remis le plus promplement et qui seront le plus promptement en état de rejoindre leurs corps.

Un bataillou de Aoo dragons à pied a dà se former pour se rendre du côté de Grandenz. Donnez ordre qu'il soit porté à 600 hommes s'il y a assez d'homanes pour cela, et de ne faire passer la Visitule qu'à autant d'hommes qu'il y a de chevaux. Vous réitérerez au général Delaroche l'ordre de faire acheter partout des chevaux, afin de remplacer les réformés et de unotre le plus de monde qu'il pourra.

Le général Delaroche fera courir des officiers et vons fera un rapport pour faire connaître les lieux où il y a des fourrages sur la rive gauche. s'il y en a le long de la Netze et du ranal, ainsi que le long de la petite rivière de Pilon.

Vous référerez fordre au maréchal Soult de faire rejoindre à Ellinge de deux réginements de drupons qui se trouvent à son copts d'armete. Le besoin d'avoine devient tous les jours plus pressant; on a beau écrire à l'intendant général, il ne sen dérange pas plus pour cela. Il faudrait encoyer un officier de gendarmer en poste pour faire exocrter les hateaux d'avoine jusqu'à Marienwerder, où il nous en faut très-promptement 200,000 biosseuux.

NAPOLÉON

Dépôt de la guerre. (En minoir ous Arch. de l'Emp.)

#### 12439.

# AU MARÉCHAL BERTIMER.

Finkenstein, as avril 1807.

Témoignez mon mécontentement à l'intendant du Mecklenburg. Cet intendant fait fort bien ses affaires et fait fort mal les miennes.

Napoléon.

Dépit de la guerre.

12440.

A M. DARU.

Finkenstein, 21 avril 1805.

Monsieur Daru, nous n'avous pas un boisseau d'avoine à Marieuwerder. Je ne puis qu'être extrémement mécontent de la manière dont marche l'administration. Comment, par la Vistule et le canal, ne peuton pas envoyer à Marienwerder 200,000 boisseaux d'avoine? Si ce n'avait été Elbing, je serais mort de faim. Prenez donc des mesures pour que huit ou d'ix bateaux chargés d'avoine nous arrivent à Marienwerder.

Aupoléov.

Comm. par M. le comte Daru.

19841

#### AU PRINCE ELGÈNE.

Finkenstein, as avril 15v7.

Mon Fils, je donne ordre à deux bataillons du régiment d'Isembourg de se rendre à Cività-Vecchia; cela vous mettra à même de faire revenir le bataillon brescian et la cavalerie hanovrienne.

Je fais connaître au roi de Naples que le 3º bataillou d'Isembourg va se rendre également à Gività-Vecchia; ce qui lui permettra de mettre à Gaête un des bataillons de ce régiment, et de vous renvoyer en échange un régiment italien. Je ne suis point content de la marche de la conscription du royaume d'Italie. Comment compléterez-vous vos cadres? Quatre de vos régiments aont à l'armée, le d'arrive; vous avec done trois autres régiments qui devraient me présenter 12,000 hommes sous les armes, et qui ne m'en présentent pas â,000. Failes comprendre en Italie que le moment est venu de former une armée nationale.

Les troupes italiennes que j'ai ici se battent bien, et j'en suis fort content.

APOLÉON.

Comm. par S. A. I. Mare la duchesse de Leuchtenberg. (En nomte eus Arch. de l'Eng.)

# 12442. A. M. CAMBACÉRÉS.

Fankonstein, aa avril 1802.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 11 avril. Je vois avec peine que le ministre ait substitué une autre compagnie à la compagnie Breidt. Ces compagnies n'ont pas de bon sens. Qu'avons-nous besoin de compagnies? Ce sont des personnes qui volent, et voilà tout. Qui empèche le ministre Dejean d'organiser a ou 3 no caissons, qui, arrivés ici, nous seront si milies?

NAPOLÉON

Comm. par M. le duc de Cambacéris (En minute sus Arch. de l'Euro.)

12443.

#### A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, as avril 1807

Mon Cousin, la gendarmerie ne doit se réunir aux différents eaups qu'eu cas d'une descente faite; car vous sentez qu'il serait malheureux de dégarair l'intérieur de la France de gendarmerie, soit sous le point de vue de la police, soit sous celui de la conscription. Cependant le ministre de la police me mande que l'on fait partir beaucoup de gendarmerie des rives de la Loire. Cela est contraire à mes intentions. Le suis fâché que vous ayez réuni les équipages de réquisition, qui ne devaient l'être qu' en cas de descente. Cela dépense de l'argent et dérange les cultivateurs sans but. Je regarde donc cela comme une mauvaisopération, qui montre trop l'alarme. La précoyance a ses bornes; au delà. elle est excessi et lourne contre soi.

Acpetient

Comm. par M. le dut de Cambucces. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12555.

#### A M. FOUCHÉ.

Finkrestein, so avril 1807.

Je reçois votre lettre du 11 avril. Si M. Hyde se trouve parmi les gendarmes d'ordonnance, faites-le arrêter.

Le reçois sos lettres du 10 et du 12 avril. Le ne comprends point ce que vous me dites que la gemdarmeira de l'intérieur de la France ser rend à Napoléonville. Ce serait extraordimaire. Ce n'est que dans un cate de descente caractérisée que g'avais ordonné que la gendarmeire se réuniria. Il faut bien se garder de la réunir, non-seulement lorsqu'il n'y a pas de descente, mais même lorsqu'elle ne parait pas probable. Que deciendrait la conscription s'il n'y avait pas de gendarmeire pour faire la police? J'ai peine à croire que le ministre Dejean et le maréchal Money sient fait une pareille balourdise.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12445.

#### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Finkenstein, 22 avril 1807.

Monsieur Dejean, je reçois votre rapport du 8 avril avec tous les états qui y étaient joints; je les ai lus avec beaucoup d'attention, et j'ai été très-satisfait de leur clarté et de leur netteté.

a med in Google

..

Indépendament des chevaux qui ont été distribués à Cassel et à Potsdant, il en a été donné aux corps dans les gouvernements de Minden, Fulde, Brunswick, Hanovre; on en distribue en ce moment près de 3,000 en Silvisie. Il est nécessaire que vous écriviez au général Fauconter, qui est à la tête des dépôts de cavalerie en Silésie, et aux différents gouverneurs, de vous rendre compte de tous les chevaux qu'ils ont délivirés. Ces gouverneurs les ont distribués à des détachements qui axient été envoyés à picel et qui ont servi longtemps ainsi.

Vois aurez vu par ma dernière lettre que ĵai ordonné au maréclial Kellermann de ne pas faire repasser le Rhin aux 1,500 hommes que vous avez dirigés sur Potsdam; mais je les ai fait envoyer dans les gouvernements où on les montera; ce sera encore des chevaux donnés aux corps. Tout cela peut s'évaluer à 4,000 chevaux.

Le guéral Bourcier a fait distribuer des chevaux aux 3° et of 't chaseurs et à dautres régiments encre, Le suis savier qu'en réunissant tous ces éléments vous aurez pour résultat une distribution faite en Allemagne de 15 à 16,000 chevaux. l'ai fait distribuer 20,000 frantes à chaque régiment pour pouvoir acheter des chevaux. Cela doit bien en donner encore un millier. Tous ces éléments sont nécessaires à recueillir pour pouvoir bien asseoir le compabilité des croix. Malgré ces efforts, j'ai plas de 1,500 hommes à pied à Potsdam et 3,000 en remonte en Silésie, parce que les peries, résultant des événements et surtout des faitques de la guerre, sont très-considérables. Mais, comme les peries seront sorgenessement relatées par les conseils d'administration, il faut aussi que les recettles leur soient exactement compléses.

La hase de tout est 80,000 chevanv. Le vous ai autorisé distribuer 1,000 chevaux un différent déphis, comme à compte sur les pertes dont ils devront justifier. Je crois que c'est faire une évaluation faible que d'estimer la perte à 16,000 chevaux, depuis le commencement de la guerre. Vous devez senir l'importance de la mesure que p'ai prise d'accorder, indépendamment du complément de 80,000 chevaux, un à-cumpte sur les pertes qui sont justifiées: on perdrait six mois d'un temps précieux, s' lon voulait attendre que les juéces de justification de pertes arrivassent. Je suppose que, dans les états que vous m'annoucez prochainement, vous porterez ce supplément dans une colonne particulière qui sera intitulée, Avances faites aux corps pour les pertes présumées, dont ils auront à justifier.

Le 26° de chasseurs a vendu ses chevaux à la cavalerie italienne, qui les lui a payés argent comptant; il faut que cette somme entre en compte sur ce qu'a reçu le corps.

Pour maintenir votre compte de 80,000 chevaux, vous finirez donc peut-être par en avoir donné 130,000; mais cela sera compensé par la perte. Le véritable parti à prendre est donc de fournir autant de chevaux qu'il y a d'hommes aux dépôts; mais en même temps il faut evercer une grande surveillance pour avoir tous les éléments des comptes à établir avec tous les coruss.

Dans l'état n° 4, initulel, Sibastion en cheraux des dépès, ou s° mars 1807, etc. et de l'Epfest) au s' mai, è vois que le 13 de dragons n'aurait que 75 chevaux, le 15° que 60, le 17° que 48, le 18° que 47, le 30° que 67, le 33° que 51, le 35° que 21, le 7′ de chasseurs que 60, le 31° que 76, le 30° que 50. Cependant esc régiments peuvent avoir à l'eurs dépès 3, 4 et peut-être 500 hommes. Cela fait trèbes esatir l'amportance de la meure que 75 in prise elle remétié à l'out, parce qu'elle se calque, non sur un principe de comptabilité, mais sur la nature des choses.

Solon l'étal n° 3, Compte des dépeuses des remontes et du harnachement, il faut 13,75.7,73 frances pour compléter les 80,000 chevaux, c'est-dire pour jaser les 21,513 achéetés au 25 mars et les 3,314 à acheter. Vous demandez 7,057,828 francs. Je vous ai donné trois millions pour le mois d'avril dans la distribution du mois d'avril; je vous accorderai encore trois millions dans la distribution du mois d'avril et de des de mais de mais.

Quant au harnachement, c'est à vous à voir ce qu'il faut faire; il ne semble que l'armée ayant une fois 80,000 harnachements, ils ne doivent pas se perdre comme les chevaux. Cependant on ne peut pas se dissimuler qu'il ne s'en perde aussi beaucoup; la guerre est une grande occasion de destruction. Il faut done faire faire aux deplos d'exactes revues et passer enfin par-dessus tout pour qu'ils aient le moyen d'équiper leurs chevaux.

Le prends un décret qui augmentera la masse d'habillement à raison du harnachement, et qui augmentera aussi la masse des remontes, de manière que vous ayec de quoi faire face, non-seulement aux dépenses que nécessite le complément des 80,000 chevaux, mais encore à celles qui résultent de la mesure que j'ai prise, de donner aux dépôts 10,000 chevaux au compte des corps. Mais il est très-important, sous tons les points de xue, qu'à mesure que des délachements penvent quitter les dépôts tons les fassiez partir, parce que, quand ces détachements sont arrivés à Potsdam, ils servent à maintenir les derrières de l'armée, s'ils ne sont pas appelés à leurs corps. Cest d'ailleurs autant d'économisé sur votre administration pour la nouriture des hommes et des chevaux,

Je voudrais avoir sur l'habillement des états aussi bien faits que cenx que vous m'envoyez sur les remontes et sur le harnachement.

Napoléon.

Déplé de la guerre. (En monte ses Arch, de l'Essp.)

#### 19446

# AI GÉNÉRAL DEJEAN.

#### Finkenstein, se svril 1807.

Musiseur Dejoan, je reçois le rapport du 9 avril par lequel vous me rendez compte du nonhre de paires de soutiers, de selles et de paires de bottes expédices à Mayenre, sur les marchés que vous avez passés. Yous allez contre mon intention en faisant des expéditions de res objets par par transports militaires. Ils pourirront dans quelque coin; its aurout roûté beaucoup d'argent et on n'en retirera aucun service. Mon intention est, je le répête, que vous n'expéditez men que par des caissons qui m'appartiement. Sion met de l'archité dans la levé des caissons, l'envoi des objets n'éprouvera pas de retards. D'ailleurs, j'aime mieux recevoir plus lard que de ne pas recevoir du tout. Ge qui vient par les transports militaires n'arrive jamais. On a sur cela l'expérience des siècles. Il fant militaires n'arrive jamais. On a sur cela l'expérience des siècles. Il fant envoyer les bottes et les souliers par 50 ou 60 caissons ensemble. On pourra alors leur donner une escorte, les faire accompagner par un officier de gendarmerie, et même les mettre sous la garde d'un employé qui rendra compte. On sera sûr ainsi que tout arrivera.

VAPOLÉON.

Diplé de la guerro. (En missie ens Arch. de l'Emp.)

# 12447.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

skenstein, sa avril 1807

J'ai reçu votre lettre du 10 avril. Vous croyez que les corps ont plus d'armes que d'hommes. Il faut convenir que la guerre en fait une horible consommation. Par evemple, il y en a eu de perdues près de 10,000 à austeritz, cassées par les houlets, mises hors d'état de servir par les excidents di feu, heanceup de jettées sur le champ de bataille par les blessés. J'en ai fait ramasser sur le champ de bataille par les blessés. J'en ai fait ramasser sur le champ de bataille d'Estan plusieurs milliers. Ajontez celles que les hommes qui vont aux hôpitaux perdent, quelque chose qu'on fasse, et vons servez convaineu que réellement nous n'avons pas assez d'armes. Ce qui n'empéche pas que les précoutions que vous indistues a soient bomes à prendre.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 19448

#### AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 22 avril 1807.

Monsieur Decrès, en lisant avec attention l'état de la marine du "a wril, je vis avec satisfaction le bon état de mon escadre de Cadis. Je vois avec peine qu'à Toulon vous n'ayez pas encore fait armer le Hobutte et le Commerce-de-Paris. le voudriss avoir ces a vaisseaux en rade; ce qui me ferait à vaisseaux avec L'Anmbal, le Grissie et le Boré.

Le Grand Seigneur me demande à force d'envoyer 5 vaisseaux devant Constantinople, pour, avec son escadre, faire des incursions dans la mer Noire. Il a, lui, 15 vaisseaux armés. Faites done saus retard, je vous en prie, mettre ces a vaisseaux en rule. Faites aussi commeuere Ellus et le Danube; faites achever le Donaverth et le Superbe à Gènes, Si le Donaverth pouvait être fini, cela me donnerait 6 vaisseaux de mon rescadre de Toulon et 6 de celle de Cadix; cela me fermit 1 a vaisseaux. Faites donne finir à Rochefort le Tomanta, fain que j'aie là bientôt y vaisseaux. Faites finir à Lorient L'Alché, afin qu'ave le Véréne cela me faises 3 vaisseaux. Il faut que les y vaisseaux que j'ai à Brest soient mis en état de faire toute essevée d'interprises, même d'aller aux Indes.

le désire donc qu'au mois de septembre je puisse disposer et faire partir dans vingle-quatre leures, pour les missions les plus éloignées, 7 vaisseaux de Brest, 3 de Lorient, 7 de Bochefort : total de l'Océan, 7 vaisseaux de de Cadix, compris l'espagnal, 6 de Toulon : total de la Méditerranée, 1 s. Total général, 2 q vaisseaux. Le roi de Hollande aura également 7 vaisseaux propres à toute expédition. Mais, pour arriver à ce but, il n'y a pau un moment à perdre, puisque nous voils déjà en mai. Vous n'avez donc plus que quatre ou cinq mois. Ces 29 vaisseaux ne mesrout pas inutiles pour la guerre dans laquelle je suis engagé.

Je vous prie de faire des recherches et de me faire une note sur l'expédition en Perse. 4,000 hommes d'infanterie, 1,0,000 fusils et une cinquantaine de pièces de canon sont désirés par l'empereur de Perse. Quand pourraient-ils partier et où pourraient-ils débarquer? Ils fernient un point d'appui, donneraient de la vigueur à 80,000 hommes de cavalerie qu'il a, et obligeraient les Russes à une diversion considérable. Je vous dirai, pour vous seul, que j'envoie en ambassade extraordinaire le général Gardane, mon aide de camp, des officiers d'artillerie et du génic. Di ingénieur de la marine, qui ne serait pas très-utile en France, qui verrait les ports, serait d'une grande utilité dans cette ambassade.

J'ai vu avec plaisir le bon état de la petite division qui est à Bordeaux. Ces à frégates paraissent être bonne à toute espèce de missions. La frégate qui est au port du Passage y restera-t-elle donc perpétuellement? Quand les » frégates qui sont au Havr iront-elles à Cherboug? Nous aurions là une division qui serait prête à tout. La division qui est à Saint-Malo est-elle prête à tout? Cela nous ferait 10 frégates disponibles. Il y a deux ans nous avions fait partir plusieurs frégates une à une pour nos îles : ce serait-il le cas cette année? Yous pouvez, à ce que je vois. augumenter la division de Saint-Malo de Levranche.

Je n'ai pas vu dans tous ces états de situation la Thèis, qui revient de la Martinique. Il faudrait bien cependant, si cela était possible, envoyer quelque chose à Saint-Domingue, et à la Martinique quelques bricks et bâtiments légers.

VAPOLÉON.

Comm. par M<sup>ee</sup> la duchesse Decrés. (En minute ous Arch. de l'Emp.)

# 12449. AU VICE-AMIBAL DECRÉS.

Finkenstein, as avril 1807

Monsieur Decrès, je reçois votre lettre du 10. Je pense d'abord qu'il ne faut mettre à l'eau, à Anvers, d'autres hâtiments, qu'on n'ait l'expérience que le Charlemagne et le Commerce-de-Lyon soient arrivés en bon état à Flessingue, à moins qu'il n'y ait moyen de les mettre à l'abri des glaces, dans le cas où les vaisseaux ne pourraient descendre jusqu'à Flessingue cette année. Je ne vois aucun inconvénient que vous fassiez entrer à Flessingue autant de vaisseaux que vous voudrez. Flessingue ne peut pas être pris, parce que j'ai donné l'ordre au général Monnet, si l'île de Walcheren était envahie, d'en couper les digues, et qu'on ne manquerait pas d'y jeter un accroissement de garnison avant que la place fût cernée. Je n'ai donc aucune inquiétude sur Flessingue, et vous pouvez sans inconvénient mettre à l'eau deux autres bâtiments, si toutefois ils ne restent pas trop longtemps à faire le trajet d'Anvers à Flessingue; c'est le trajet qui est le moment critique. Donnez l'ordre qu'aussitôt que ces bâtiments seront arrivés on les mette en armement, et qu'il y ait quelques officiers et un fonds d'équipage; cela augmentera d'ailleurs les moyens de défense de la garnison.

Je désire que vous mettiez à l'eau un vaisseau à trois ponts, que vous

nommerez l'Eylav; un autre à trois ponts, que vous nommerez la Ville-de-Berlin. Meltez-les sur-le-champ sur le chautier. Si vous n'avez en ce moment aucune cade de vaissean à trois ponts vacante, meltez des vaisseaux de 80. Mettez un troisème vaisseau en construction sous le nom de la Villed-d'Faroni, Mettez en construction des frégless portant les nomes de la Saate, de l'Elle, de l'Ober, de la Viside. Mettez en construction un vaisseau de 7 da que vous appelleurez le Bellusk, un de 80 que vous appellerez le Brodan. Aussibt que Danig sera pris, ce qui, j'espère, sera dans peu le jours, il faudra meltre en construction un vaisseau de 7 da ven l'on appellera le Danig. Mettez aussi un vaisseau de 7 d's sous le nom de d'Hautpoul, une frégate sous le nom de Dahlmann, une autre sous le nom de Corbineau. Mais il serait convenable que, pour tous les vaisseau portant des noms significatifs, vous me présentiez une légende, qui serait insertie sur une relite table de marbre dans la rhambre du capitaire.

NAPOLÉON.

Archaes de l'Empire

# 12450. A. M. DE TALLEYRAND.

Fink-natrin, an arril thuy,

Monsieur le Prince de Bénévent, j'ai reçu votre lettre du 19 avril, aver la copie de la note que vous avez remise à M. de Vincent. Il reste à présent à attendre en silence et avec la plus grande circonspection ce que tout cela doit devenir. Il ue faut jamais perdre de vue la lettre que je vous ai écrite la-de-sus, 'oi di teitul question de l'armisitée.

Les Suédois ont été complétement battus par le maréchal Mortier dans la journée du 16. Il les a jetés au delà de la Peenc, et, au départ du courrier, le quart de leur armée avait déjà été fait prisonnier.

VAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En missur ses Arch. de l'Emp.)

' Voir pièce n° 12390.

#### 12451.

#### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkemiein, as avril 1807.

Envoyez tout le corps de Nassau an maréchal Mortier. Envoyez-y aussi tout le corps de Würzburg. Ce renfort de 4,000 hommes peut lui être utile. Retenez en place à Berlin un régiment provisoire, et faites-en mettre un à Stettin. Le 11' pourrait très-bien servir à cet objet. Cela aura l'avantage que ces conscrits se reposeront, se compléteront entièrement, s'instruiront au service, et feront que le maréchal Mortier aura 4.000 hommes de bonnes tronpes, qui vaudront bien les Suédois. Ainsi je suppose que le 9° et le 40° provisoires sont en ronte pour joindre l'armée, que vous mettrez le 11° à Stettin, et que vous garderez le 12°; et que, movennant ce régiment, le corps de Würzburg, fort de 2.000 hommes, pourra se rendre sous les ordres du maréchal Mortier. Stettin sera suffisamment gardé par un régiment provisoire de 2.000 hommes tant qu'il sera couvert par le général Loison du côté de Kolberg et par le maréchal Mortier du côté de Stralsund. Faites partir également pour le 8' corps le régiment du grand-duc de Berg, qui sera remplacé à Magdeburg par les 13° et 14° régiments provisoires. Ce corps, joint à cenv de Nassau et de Würzburg, renforcera le maréchal Mortier de 6,000 hommes, et mes conscrits auront le temps de se former dans les places.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12452.

# AU ROI DE HOLLANDE.

Finkenstein, 23 avril 1807

Je reçois votre lettre dn 14. Il n'est pas probable que les Anglais veuillent tenter une expédition contre la Hollande. Je ne connais point l'état de vos forces. Si vons m'envoyiez un état en règle, qui me fit connaître on est chaque corps et chaque détachement, j'en aurais une idée. Je suis fâché que votre santé soit mauvaise. Ne manquez pas de m'instruire avec la plus grande rapidité de tont ce que vons apprendrez des monvements des Anglais.

J'assiége en ce moment Danzig. La troisième parallèle est faite à 40 toises de la place. L'eunemi a été repoussé dans toutes les sorties. J'espère avoir cette ville si importante avant quinze jours.

Des écémements out en lieu dans la Poméranie suédoise, Je sais que le maréchal Mortier a repassé la Pecne et battu les Suédois. Je n'ai paseucore de débails. Vous les recevres sans doute du maréchal Braue, auquel jui recommandé de son côté d'attaquer les Suédois du côté de Bostock, Il est probable que l'expédition anglaise est destinée pour la Bultique.

Asportion.

Archives de l'Espaire.

#### 12453.

# A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, a3 asril 1807, 8 beuros do matin

Monsieur le Prince de Bénévent, je reçois votre lettre du «» avril, II me semble que vous vous étes trop avancé en disant que vous pensier qu'un armisties sur la base du atota proceau pourrait convenir. Je vous ai recommanté et je vous recommande encore la plus grande circonspection. Vous commissez d'abord qu'il faut que juie Brangig; il est possible méune qu'il faille que juie Grambenz. Vous avez donc commis une trèsgande faute. Il fallati vous en teurir à la première explication, que vous us savicir rieulié-dessus. Pourquoi donc s'amuser à 'explique's ur des questions de cette nature, lorsqu'on ne nous a point fait commitre si les puis-sances ant accepté on non la médiation? Vous devez donc ne pas traiter du tout cette question, et ui voir aucune explication, en dusant que, comme di y a his-debans des cumbinaissons militaires, vous deste tont à fait sans di-rection sur ce point; que, dépositaire de ma volonté sur la question gérale, vous savec que je ven la pair, II fant bien partir du principe que, vous savec que je ven la pair, II fant bien partir du principe que,

si les Russes croient que l'armistice leur est favorable, ils sauront bien le faire proposer; que, s'il leur est défavorable, ils n'en vondront pas. D'ailleurs, il n'est pas de circonstances où il faille marcher plus doncement que dans celle-ci; moins vous en direz, mieux cela vaudra. Vous avez remis la note le 20; songez donc qu'elle sera le 24 à Vienne, qu'elle peut être le 29 à Bartenstein, et que, le 2 on le 3 mai, ou peut avoir une répouse et une proposition d'armistice; et dans cet intervalle je ne sais pas ce qu'il ponrra me convenir de faire. D'un autre côté, il y aurait de l'inconvénient à faire des objections, parce que cela peut laisser pénétrer notre situation; il n'y en a aucun à se taire. Il faut que vous soyez parfaitement ignorant des opérations militaires; qu'elles soient pour vous la mer à boire; que vous ignoriez même les positions qu'on occupe, leurs inconvénients et leurs avantages; que ce ne soit point votre métier. Certainement vous devez voir les choses comme moi. Je regarde l'intervention de l'Autriche dans cette affaire comme un malheur; j'y ai répondu parce que je n'ai voulu offrir aucun prétexte dans les moments actuels. Il faut donc être circonspect, marcher doucement et voir venir; ne s'eugager en rich, d'aucune manière, pas d'un iota plus qu'il u'v a d'écrit dans la note; il faut que le lieu même où doit se réunir le congrès puisse. si cela convient, devenir un objet de longueurs et de discussions. Je vous recommande de bien vous pénétrer de tout cela, qui est de la plus graude importance. Il ne faut pas que M. de Vincent soit le moindrement autorisé à écrire chez lui des choses que je ne tiendrais pas, car il ne faut offrii de prétextes à personne.

VAPOLÉON.

Les Suédois ont été battus. D'Armfeld a été blessé, Nous avons fait 1,300 prisonniers et pris six pièces de canon. Le général Essen a dit que le roi de Suède voulait faire la paix.

Archives des affaires etrangères. (En maste sus Arch. de l'Emp.)

# 12454.

#### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 93 avril 1807, 8 houres du maten.

de reçois enfin des dépédes du maréchal Mortier, mais très-suceintes. Il me fait connaître qu'îl a cultul des Suédois, pris cinq pièces de canon et fait 1,100 prisonniers aux différentes affaires. Sa dépèdes est du 18. Cependant les 9', 10', 11' et 13' régiments provisoires doivent être arrivés, le désire donc que vous dirigies sur l'armée, soit par Thorn, 30 Marienwerder, les 6', 7' et 13' pour les garnisons de Stettin, Kostrin et Berlin, et que vous entoyiez au maréchal Mortier le corps de Nassu eutier. Vous unanderez à ce maréchal que, s'il le juge convenable, je verrai avec plaisir qu'il rencie le 5' proxionire à l'armée. Délachés, ces régiments ne sont bons à rien, et réunis à d'autres corps, ils y sont d'un très-grand service. Le maréchal Mortier a cultulet l'ennemi sans avoir le 3' de ligne et sans avoir les troupes de Würzharg. Il se trouvera donc avoir un renfort de plus de 4,000 hommes. Ajoutez à cela que, le so, le maréchal Brune doit être arrivés un ligne court les Suédois.

Napoléov.

trehises de l'Empire.

12455.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, a3 avril 1802, 8 heures du matin.

Mon Cousin, envoyez au-devant du 7° provisoire, qui doit être sur la ronte de Danzig à Stettin, pour lui donner l'ordre que, quels que soient les ordres qu'il ait reçus, il ait à se rendre sur Danzig.

Faites mettre à l'ordre ce qui suit : - Le 8° corps que commande le maréchal Mortier a battu l'armée suédoise dans la journée du 16, a passé la Peene, a fait à l'ennemi 1,200 prisonniers, pris six pièces de canon. Le général en chef suédois a été blessé d'une mitraille.

Vipotéox.

Depôt de la guerre. En moute ous treb, de l'Emp

#### 12456.

#### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, a3 avril 1807

Je vons envoie le plan de Danzig, sur lequel sont fracés tous les ouvrages du siége jusqu'aujourd'hui s3 que commencera le feu. Faites-le graver et répandre. Cela fera que le public pourra suivre les opérationdu siége.

Napoléon.

Archives de l'Empare

# 12457. DÉCISION.

# Finkensteau, a3 avril 1802.

Le ministre de la marine soumet à l'Empereur un projet d'établissement de cartel pour l'échange des prisonniers de guerre avec l'Angleterre. Il faut réclainer l'armée de Hanovre qui est actuellement au service de l'Angleterre sous le non de Légion du Nord. Si l'Angleterre consent à ces conditions. J'approuve l'échange ainsi que l'établissement d'un cartel; mais je ur veux pas d'agents anglais à Paris.

Aspoléos.

Archives de la marine. (En missie sus Arch de l'Enq.)

#### 12458.

# AL MARÉCHAL LEFEBURE,

A PIETZKENDOBE.

Finkenstein, u3 sved 1807, moli.

Je reçois vos lettres du 21 et du 42. l'apprends avec un vrai plaisir que vous vous trouverez en état de commencer le feu ce soir. 23. Hier, a i, soivante et dix milliers de poudre avec 4 mortiers, 6 obusiers et des obus et bombes ont passé à la hauteur de Marienwerder.

Jattends avec impatience la prise de Danzig. Vous devez sans duter ous mélier de ce que l'eunemi pourrait tenter du côté du Frische-Haff; il y est tellement en force que nous n'avons pu y armer que deux mauvaises chalonques canomières; ainsi il est maître de tout ce haff. Il est donc possible qu'il essaye de jeter quelques batilions pour vous faire du mal; mais ce ne seront que des Prussiens, qui ne tiendront pas en peluie cannougne. Avez une r'ésser parbé à vous porter partout.

Vous ne me parlez pas du beau 19" que je vous ai envoyé; en vérité, vous étes un ingrat. Si vous avez des nouvelles du 7" provisoire, ordonnez-lui de se rendre devant Danzig, saus obtempérer aux ordres du gouverneur de Stettin.

Le maréchal Mortier a battu les Suédois et les a mis dans le plus grand désordre. On peut considérer cette petite pièce comme finie.

le reste toujours dans l'opinion que sous devriez faire jeter un pont de radeaux sur la basse Vistule. C'est le moyen de contenir la garnison qui, lorsqu'elle sera réduite, essayera de se jeter dans le camp retranché, tentative qu'elle fera certainement.

Vipor ény

Archives de l'Empire

#### 12459

# 72° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, v3 mell shor.

Les opérations du maréchal Mortier ont réussi comme on pouvait le désirer. Les Nichols ont en l'impruelence de passer la Peene, de débascher sur Yuklam et Demuin, et de se porter sur Pasewalk. Le 16, avant le jour, le maréchal Mortier réunit ses troupes, débaucha de Pasewalk sur la route d'Auklam, culbuta les positions de Belling et de Ferdinandshof, fit no prisonniers, prit deux pièces de canon, entra pèlemele aver l'enneuri dans Auklam, et s'empara de son ponts ur la Peene.

La colonne du général suédois Cardell a été coupée. Elle était à Ucker-

mûnde lorsque nous étions déjà à Anklam. Le général en chef suédois d'Armfeld a été blessé d'un coup de mitraille. Tous les magasins de l'ennemi ont été pris.

La colonne coupée du général Cardell a été attaquée, le 17, à Uckermûnde, par le général de brigade Veaux. Elle a perdu trois pièces de cauon el 300 prisonniers. Le reste s'est embarqué sur des chalonpes canonnières sur le hal<sup>4</sup>. Deux autres pièces de cauon el 100 hommes ont été pris du côté de Denniui.

Le baron d'Essen, qui se trouve commander l'armée suédoise en l'absence du général d'Armfeld, a proposé une trève au maréchal Mortier, en lui faisant connaître qu'il avait l'autorisation spéciale du Roi pour sa conclusion. La paix, et même une trêve accordée à la Suède, remplirait les plus chers désirs de l'Empereur, qui a toujours éprouvé une véritable douleur de faire la guerre à une nation générense, brave, géographiquement et historiquement amie de la France. Et, dans le fait, le sang suédois doit-il être versé pour la défense de l'empire ottoman, ou pour sa ruine? doit-il être versé pour maintenir l'équilibre des mers, on pour leur asservissement? Qu'a à craindre la Suède de la France? Rien. Qu'at-elle à craindre de la Bussie? Tout. Ces raisons sont trop solides pour que, dans un cabinet aussi éclairé et chez une nation qui a des lumières et de l'opinion, la guerre actuelle n'ait promptement un terme, lumédiatement après la bataille d'Iena, l'Empereur fit connaître le désir qu'il avait de rétablir les anciennes relations de la Suède avec la France. Ces nremières ouvertures furent faites au ministre de Suède à Hamboure; mais elles furent repoussées. L'instruction de l'Empereur à ses généraux a toujours été de traiter les Suédois comme des amis avec lesquels nous sommes brouillés, et avec lesquels la nature des choses ne tardera pas à nous remettre en paix. Ce sont là les plus chers intérêts des deux peuples. «S'ils nous faisaient du mal, ils le pleureraient un jour; et nous, nous voudrions réparer le mal que nons leur aurions fait. L'in-térêt de l'état l'emporte tôt on tard sur les brouilleries et sur les petites

<sup>1</sup> Pommersche-Hoff,

- passions. - Ce soul les propres termes des ordres de l'Empereur. Cest dans ce sentiment que l'Empereur e contremandé les opérations du siège de Stralsand et en a fait revenir les moriters et les pièces, qu'on y avis envoyés de Stettin. Il écrivait dans ces termes au général Mortier : - le - regrette déjà ce qui s'est fait. Je suis fâché que le beau faubourg de - Stralsand ait été brûle. Est-ce à nous à faire du mal à la Suéde? Cest - cest qu'un rève. Cest à nous à la dédeudre, et non à lui faire du mal. - Paites-tui-en le moins que vous pourrez. Proposez au gouverneur de - Stralsand un armistère, une suspension d'armes, afin d'allègre et de - rendre moins funeste une guerre que je regarde connne criminelle. - aarce n'elle est inmolitione.

La suspension d'armes a été signée, le 18, entre le maréchal Mortier et le baron d'Essen.

Le siége de Danzig se continue.

Le 16 avril, à luit heures du soir, un détachement de 2,000 hommes et six pièces de canon de la garnison de Glatz marcha sur la droite de la position de Frankenstein. Le lendemain 17, à la pointe du jour, une nouvelle colonne de 800 hommes sortit de Silberberg. Ces troupes rénnies marchèrent sur Frankenstein et commencèrent l'attaque à cinq heures du matin pour en déloger le général Lefebvre, qui était là avec son corps d'observation. Le prince Jérôme partit de Münsterberg au premier conp de canon, et arriva à dix heures du matin à Frankenstein. L'ennemi a été complétement battu et poursuivi jusque sur les chemins couverts de Glatz. On lui a fait 600 prisonniers et pris trois pièces de canon. Parmi les prisonniers se trouvent un major et 8 officiers; 300 morts sont restés sur le champ de bataille; 400 hommes s'étant perdus dans les bois furent attaqués à onze heures du matin et pris. Le colonel Beckers, commandant le 6° régiment de ligne bavarois, et le colonel Scharffenstein, des troupes de Wurtemberg, ont fait des prodiges de valeur. Le premier. quoique blessé à l'épaule, ne voulut point quitter le champ de bataille: il se portait partout avec son bataillon, et partout faisait des prodiges, L'Empereur a accordé à chacun de ces officiers l'aigle de la Légion d'honneur. Le capitaine Brockfeld, commandant provisoirement les chasseurs à cheval de Wurtemberg, s'est fait remarquer; c'est lui qui a pris les pièces de canon.

Le siége de Neisse avance. La ville est déjà à demi brûlée, et les tranchées approchent de la place.

Monitour du 5 mai 1807. (En musée est Arch, de l'Enc.)

#### 12460.

## A M. FOUCRÉ.

Finkenstein, 24 avril 1807.

Napoléon.

Il paraîtrait, par votre lettre du 13, qu'effectivement Puisaye est à Jersey, et qu'il s'est mis à la tête de toutes ces intrigues. J'avais meilleure opinion de sa tête. Est-il sûr que cet homme se soit ainsi compromis?

Archives de l'Empire.

## 12461.

#### A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, a5 avril 1807.

Je reçois vos lettres des 13 et 14. Je ne sais pas ce que c'est que cette discussion au Conseil d'état. Si vous m'en eussiez remis une note, j'aurais compris ce que vous vouliez me dire. Vous une parlez toujours trop mystérieusement. C'est à vous à m'instruire de tout, et vous supposez toujours que je asis tout.

Napoléox.

Archives de l'Empire.

### 12462.

## AU GÉNÉRAL RAMPON.

COMMANDANT LES GARDES NATIONALES DES DÉPARTEMENTS DU NORD, DE PAS-DE-CALAIS, ETC.

Finkenstein, 14 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 11 avril. Le poste que vous occupez est très-

Omitted of Gorigie

important. Je vous recommande de bien exercer mes gardes nationales Je me fie à leur zèle et au vôtre pour défendre ce qu'il y a de plus précieux et maintenir l'honneur et l'inviolabilité du territoire sacré.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12463.

# AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 26 arrit 1807.

Monsieur Decrès, Flessingue est en sûreté toutes les fois qu'il y a des

sions un recre, riessingue est el salete outres les lois qui y à ues vivres. Vous pouvez correspondre avec le général Dejean, le roi de Hollande, le gouverneur de Flessingue, et vous-même mettre là en dépôt quelques vivres pour l'approvisionnement de vos vaisseaux.

Napoléon.

Comm, par M<sup>est</sup> la duchesse Decrès. (En usante sus Arch de l'Emp.)

## 12464. A. M. DE TALLEYRAND.

# Finkenstein, nå avril 1807.

Mousieur le Prince de Bénévent, je viens de recevoir une lettre du roi de Prusse. Pour vous mettre au fait de cette lettre, je vous envoie la

copie de celles qui ont pussé entre nons depuis deux mois.

Copenhague est un lieu qui me consient fort. C'est celui que, dans pensée; j'asis choisi noi-nieu. Deux articles de la lettre me déplaisent. Le premier, qui est relatif à Constantinople; mais il faut supposer que ce n'est pas là un ultimatum; cela est tellement injuste qui'il faut penser qui'ls ny tiendront pas. Le second est relatif à l'indiemnisation; mais je pense qu'elle regande plutid le roi de Yuples que le roi de Sardrigue. Ce qui me paraît le plus clair, c'est qu'ils espèrent avoir la réponse dans quatre ou cinq jours, et que sur-lechamp ils proposeraient un armistice; tout cela pour sauver Danzig. Le feu a commencé aujourd'hui, et il est probable que l'aurai cette place dans douze jours. Faites-moi un projet de lettre comme vous pensez que je doive répondre à la lettre du roi de Prusse.

Je pense qu'il ne faut rien dire de cela à M. de Vincent. Puisque vous avez ignoré les autres lettres, il est, à la rigueur, possible que vous ignoriez celle-ci.

Envoyez-moi, je vous prie, ce traité de Sistova que je n'ai pas présent, et une note sur les différentes relations de la Porte avec la Russie et sur le rôle qu'y a joué la France.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères. (En minute sex Arch, de l'Euro.)

## t2465. AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, a5 avril 1807.

Je reçois votre lettre du 10 avril. J'ai accordé un avancement daus la Légion d'honneur au général Lefebvre. J'ai fait ee que vous désiriez pour les officiers bavarois et wurtembergeois. Renvoyez-moi mes cuirassiers et ma cavalerie légère, j'en ai besoin; gardez les dragous. Qu'avez-vons besoin de retourner à Breslau? Restez an camp. J'aurais voulu qu'au lieu du général Lefebvre ce fût vous qui eussiez été au milien du feu. J'attends que vous m'appreniez bientôt que Neisse est pris. En me privant de 2,000 chevaux, vous me faites grand tort. Pourquoi laissez-vous Lefebvre avec 1.800 hommes? Il faut vous-même baraquer là avec tout votre monde. Le général Lesebvre s'est bien conduit, mais vous n'avez pu venir à son secours qu'à onze beures du matin. Il est de principe à la guerre que même un corps de 12,000 hommes ne peut être éloigné de plus d'une heure du gros de l'armée. Si Lefebvre ent été batta, vous l'eussiez été aussi à onze heures; ainsi vous vous seriez compromis. Faites véritablement la guerre. Portez-vous là, avez là vos 6,000 hommes réunis. Jetez à une lieue en avant, sur le chemin de Glatz, et à une demi-lieue en avant de Silberberg, deux fortes avant-gardes, qui elles-mêmes tiendront des postes à une demi-lieue en avant. Vous n'avez alors rien à

±3

craindre de la garnison de Glatz, et vous pourrez me renvoyer ma esvalerie. Vous devez être levé à une heure du main. No troupes doivent être sous les afranse à deux heures, et vous au milieu d'elles pour recevoir les reconnaissances qui auront été envoyées sur tous les points. Vous ne devez rentre à l'Ennéastein qu'à huit heures du matin, lorsqu'il est certain qu'il n'y a rieu de nouveau.

Je regarde vos opérations; le suecès ne fait rien, mais je ne vois pas neoreq que vons fassiez la guerre. Comment Hédouville et Deroy ne vous disent-ils pas cela? C'est que chaenn aime à flatter un prince, et que chaeun aime à rester tranquille dans une bonne ville. Au milieu de cela vous n'acquièrez pas d'expérience. Quelle leçon pendue pour vous que ce combat de Frankensteiu! La guerre ne s'apprend qu'en allant au feu.

Napoléon.

Le feu a commencé aujourd'hui devant Danzig. Nous y avons 60 pièces de canon de gros calibre en batterie.

Les Suédois ont été battus par le maréchal Mortier, qui leur a fait

Archives de l'Empure.

#### 19466

### AU GÉNÉBAL CLARKE.

Finkenstein, ah avril 1807.

Paites interroger les prisonniers suédois à mesure qu'ils passeront, pour tâcher de deviner quel était le nombre des Suédois dans la garnison de Stralsund, leur force, et en général l'état de l'armée suédoise. L'ai ratifié l'armistice avee la seule condition qu'on seru obligé de se prévenir un mois avant la reprise des hostilités. A défaut de réfuser cette condition, j'ai ordonné qu'on évance la Poméranie suédoise.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12467.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, a4 avril 1807.

La division Boudet arrive les s 6, a 7 et 3 à Augsbourg. Elle se mettre en marche le 3 par la route de Donauwerth, Nureubnerg, Banberg, lena et Halle. Elle est composée de trois bataillons du 56°, de deux du 93° et de deux du 3° léger, avec son artillerie et out ce qui hui est nécessière. Gette division arrivera à Italle le 1 a mai et au plus tard le 1 s. Comme elle fait beaucoup de journées de six à huit lieues, Jai ordonné à ce général de tous envoyer un aide de camp pour que, si les circonstances l'esigenient, vons les fassiez doubler de marches. Je n'ai pas besoin de vous dire que es cerait un grand malheur si cette division était obligée de forcer de marches. Au contraire, je trouve que les marches qu'elle fait sont déjà trop considérables. Ainsi unon intention est de la faire séjourner quelques jours à l'alle, si rien ne s'y oppose. Vous eu profiterez pour faire net-toyer cette ville et prendre toutes les mesures que vous jugerez convenables.

La division Molitor arrive les 19, 30 avril, 1" et 2 mai, Mon intention est de la réunir à Magdeburg, où elle sera avant le 10 mai; élle a aussi son artillerie et tout ce qui lui est uécessaire. En cas d'événements, elle sera aussi à votre disposition pour la faire doubler de marches. Voil donc de gros et puissaits renforts derrière vous. Cest une raison de plus pour diriger sans délai tous les régiments provisoires, soit de cavalerie, soit d'infanterie, sur l'armée. La division Molitor est composée des 2", 16°, 37 et 6.5" de linge: tout cela est d'evellentes troupes.

Le marichal Brune me mande qu'il a mis en mouvement 10,000 hommes.

Écrivez au maréchal Brune la nouvelle de l'arrivée de ces troupes, afin qu'il en exagère encore le nombre et les fasse mettre dans tous les journaux. Cela le rassurera aussi. Les troupes espagnoles passent les Pyrénées. Mais il ne faut pas y compter avant juin.

Mandez aussi au maréchal Mortier l'arrivée de ces tronnes.

Napoléon.

Archives de l'Empure

12468.

# NOTE POUR LE GÉNÉRAL LERY

SUR LE PROJET D'OSOPPO.

Finkenstein, at avril 1807.

Le projet qu'on propose tend à dépenser 500,000 livres assez inutilement. Lourrage à éta tellement dominé que écri 100,000 france perdus. Tous les autres ouvrages ne donnent aucune nouvelle force à la place. Le tracé est généralement mauvais, car on voit que l'ouvrage 16 niet pas flanqué; mais cela ni pa sa fincenvieinet pare que, dans le fail, ces ouvrages sont inutiles. Osoppo ressemble un peu aux fortifications acciennes; on n'y connaissair pas les leux de flunc, on triat toute la défensé du commandement; le canon jetant à terre les nurrailles hautes aussi facilement que les murailles basses, il a fallu renoucer à ce genre de fortification. Mais Osoppo est un rocher et non une nurraille. La le canon ne peut rien; 100 ou 300 pieds de commandement en rendent l'accès impossible.

Que veut-on? Un chemin couvert an pied et tout autour du rocher, qui fasse que les trompes puissent s' y réfugier appis les sorties. Comme il sera défendir par les feux d'en haut, il suffire d'y avoir des ouvrages en terre qui conteront peu d'argent. On voudrait qu'un corps de troupes pid y trouver protection; muis il est encore un autre avantage qu'Osoppo doit douner : c'est un pour le l'agliamento. Cette rivière est toujours un obstacle, et très souvert un obstacle infranchissable. Il sera d'un grand avantage d'y avoir un pont sur pilotis permanent; ce sera la plus belle propriété de cette place. Dour cela faire on propos.

1º D'occuper l'extrémité de la hauteur Saint-Roch par une simple redonte casematée et à feux de revers; 2º D'occuper, par une autre redoute revêtue, le petit mamelon du haut Tagliamento;

3° D'établir un camp retranché en terre, entre Osoppo et le Tagliamento, éloigné de 550 toises du pied du rocher. On diguera le Tagliamento de manière qu'il ne puisse inonder ce camp. Enfin on établira sisà-is un pont avec une tête de pont dont on pourra maconner le réduit et même, par la suite, tous les ouvrages. Mors le côté du rocher qui regarde le Tagliamento sera sulfisamment défendu. Le rôté qui regarde la hanteur Saint-Boch sera, aussi, bien défendu. Il ne restera plus que le grand côté qui regarde la prairie. On pense qu'il suffira d'une redonte maçonnée, placée à 50 toises en avant du chemin couvert, flauquant tout le chemin couvert et défendue par la hauteur; hien entendu que cette redoute auxa elle-même son cleunir, couvert.

Ce projet coûtera moins que l'autre. Il faut que le camp retranché soit tracé de manière que, quand la redoute casematée sera prise, elle ait le moins d'effet possible sur le camp retrauché. C'est pour cela qu'on propose d'éloigner le camp à 200 toises de la hauteur Saint-Boch.

Si par la suite ou veut maçonner quelque ouvrage, on revêtira le demi-bastion de la rivière qui est exprès traré d'une manière isolée, afin que, la hauteur Saint-Boch étant prise, l'enneui qui voudra forere le camp retranché, et qui naturellement l'attaquere par l'endroit le plus élaigné du fort paur être d'autant moins exposé à ses feux, trouve là aussi plus de résistance. Ainsi on aura deux camps retranchés.

Lorsque l'ennemi aura pris la hauteur Saint-Roch, il restera encreu un très-bon camp petranelis. L'ennemi ne pouvant insulter ce camp que devant la redonte de la hauteur Saint-Roch, ou la redonte du petit mamelon, il lui fautra du gros canon et du temps. Enfin le chemin cauvert d'Osoppo sera tonjoures à l'abri de toute insulte sous nus if ort commandement et protégé par la fléctie en avant; et, lorsqu'on aura enlevé le camp, le fort d'Osoppo restera en entier.

Si dans le camp retranché il y a une division de 5 ou 6,000 hommes, elle aura un pont pour sa retraite; et, si l'ennemi passe deux fois le Tagliamento pour la bloquer, on sent l'avantage que cela donne à cette division par la quantité de forces que ce blocus exigera de l'ennemi.

Dans le cas où il n'y aurait que 7 à 800 hommes dans Osoppo, too hommes dans la redoute de la hauteur Saint-Rech, 100 hommes dans la redoute de la hauteur Saint-Rech, 100 hommes dans la redoute des chemins couverts, 100 hommes au réduit de la tête de pont, 3 à 800 hommes sur le plateau du fort d'Osoppo, obligerout lemenui à ouvir la trauchée. Tous les magasius seront en sáreté. Enfin l'avantage d'avoir un pont bien solidement établi sur le Tagliamento mérite une grande considération et aussi le sacrifice de quelques centaines d'hommes qu'on laissera de plus en garrison dans cette place, comme de la dépense de quelque cent mille francs de plus pour s'assurer cette précieuse propriété. Il peut arriver tel évenement où cet avantage sauve toute l'armée.

NAPOLÉON.

Archives de l'Enspere.

#### 12469.

## At' ROL DE VAPLES.

Finkenstein, 25 avril 1607.

Je reçois votre lettre du 2 avril. Je vois avec plaisir que vous étes content de l'esprit de vos pemples. Le fen a commencé ce matin devant Danzig. Il y a 80 bouches à feu

Le feu a commencé ce matin devant Danzig. Il y a 80 bouches à feu et nos batteries ne sont qu'à 40 toises de la place.

L'empereur de Russie est arrivé à son armée; il paraît qu'on a tenu un grand conseil de guerre sur les moyens de tenter le déblocus de Danzig; mais le courage a manqué, et ils restent tranquilles.

Moi, je mets tous mes soins à prendre cette place, qui me donnera 18,000 prisonniers et remettra 25,000 hommes à ma disposition.

Napoléon.

Archives de l'Empire

## 12470. A. W. CAMBACÉRÉS.

Endenstein, 25 avril 1865

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 15 avril. Vons ne sauriez trap persuader à M. de Clampagn, qu'en France, dans un espace de dix ans, il y a plusieurs bounes années, plusieurs médiocres, suivies d'une trèsmauvaise, et que, dès lors, sans le double approvisionnement qui doit toujours exister, nous nous trouverions dans le plus grand danger.

Je vais monter à cheval dans une heure pour faire une vingtaine de lieues sur le bas de la Vistule jusqu'à la mer; je coucherai probablement à Marienburg.

NAPOLÉON.

(En minute aux Arch de l'Earp.)

AL PRINCE JEROME.

Finkrostein, a5 anni 1807.

Mon Frère, j'ai reçu votre lettre du 17 avril avec la lettre adressée à M. de Talleyrand. Répondez au roi de Wurtemberg que des circonstancemomentanées n'ont forcé à faire un détachement de sou armée, mais que je la réunirai le plus 60 possible.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Se prince Jérôme. (En nousse sex Arch. & l'Emp.);

Comm. par M. le dur de Cambacér

12472.

AU GÉNÉRAL CLABKE.

rinkenseen, no avin 1007.

Je reçois votre lettre du a 1 avril. Yous êtes assuré actuellement d'avoir derrière vous des forces considérables, puisque je vous ai annoncé, par ma dernière lettre, que 15 àbatillons, formant deux divisions et avant leur artillerie, seraient sur l'Elbe avant le 20 mai. Il n'y a donc point

4

d'inconvénient à diriger les régiments provisoires sur Thorn et Marienwerder. Dirigez-v donc les 5°, 6°, 7°, 8° provisoires. Vous en avez quatre antres; gardez-en seulement deux pour la garnison de Stettin et de Küstrin, et dirigez les deux autres sur l'armée. Le maréchal Kellermann me mande que les 15° et 16° provisoires sont partis; que le régiment provisoire de la garnison de Magdeburg arrivera dans cette place aux premiers jours de mai : préparez tont pour son habillement et équipement. Il m'importe beaucoup d'avoir mes seize régiments provisoires, d'abord parce que cela recrute mes cadres et parce que cela donne de l'élan à l'armée qui voit ses pertes réparées, et qu'enfin, en renvoyant les officiers et sous-officiers en France, ce sera des cadres pour la nouvelle conscriptiou. Je ne doute pas que les Suédois n'adhèrent à la modification que j'ai proposée à l'armistice. D'ailleurs, les renforts qui doivent rejoindre le maréchal Mortier sont tellement près, qu'il n'y a pas d'inconvénient à envoyer sur la Vistule tons les régiments provisoires et détachements, et tout ce qui, enfin, peut renforcer ma cavalerie et mon infanterie sur la Vistule.

On a commencé le feu depuis hier à Danzig. Le feu a déjà été dans la ville. Nous avous 60 pièces de cauon de gros calibre, et nos hatteries sont à 40, 50 et 60 toises de la place.

VAPOLÉON.

Archives de l'Equier.

### 12573

## AU ROU DE HOLLANDE.

Finkenstein, 25 avril 1807.

de recois votre bettre du 16 avril. Je suis fâché que vous ne distinguier pas entre ce que c'est que faire finie une quibé à des particulers, ce qui est pen digne d'un roi, et demander pour les besoins de l'état la sanction du creps qui représente la nation. Il n'est pas non plus cuaet de dire que vous avez répondu à tous ceux qui demandent votre Ordre de s'adresser à moi; si vous aviez fait cela, vous cussiez bien fait. Vous l'avez cerolté à Brune. À Portatis et à plusieurs autres unividus. La permission est une chose d'usage qui ne se refuse jamais; c'est la première fois que je l'ai refusée. Je n'ai jamais non plus pensé que vous deviez rien faire pour les catholiques, mais que vous ne deviez pas les décourager. surtout que vous ne deviez rétablir aucun titre dans votre cour. L'institution de votre Ordre n'a pas de sens; beaucoup de choses qui serout bonnes dans un an ne le sont pas aujourd'hui. Vons vous lamentez dans de vaines protestations. Un jour l'expérience vous prouvera combien j'avais raison. Du reste, ce n'est pas par trop exiger que de demander que vousmême ne refusiez pas à mes serviteurs une chose qui ne se refuse jamais. de n'accorder votre Ordre à personne qui soit Français. Quant aux notes que vous m'avez envoyées, je ne sais qui les a faites. Je vois dans la note 4 que les Hollandais espéraient que, dans le système de guerre, ils n'auraient qu'une armée peu nombreuse et que les légions françaises leur serviraient de boucliers. Voilà une plaisante idée : un état qui veut être indépendant et ne veut pas avoir d'armée! Si les Hollandais ont vendu leurs colonies aux Anglais, se sont laissé conquérir par tout le monde, s'ils sont saus conscription, sans énergie, de qui est-ce la faute. si ce n'est la leur?

VAPOLÉON.

trchives de l'Empire.

## 12474.

## A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 26 avril 1807, 10 lieures du soit.

Monsieur le Prince do Bénévent, je reçois vos lettres du 94. Je suis arrivé il y a deux heures de Marienburg. Je ne vous écris qu'un mot, car j'ai fait aujourd bui plus de treute lieues à cheval, et je vais une coucher. Écrivez à Sebastiani. Donnez-lui des nouvelles de Danzig; dites-lui que la mauvaise saison me retient daus unes positions, qui protégent le siège de cette place; que nous en sommes à 20 loises, et que nous y avons 60 bouches à feu en batterie. Écrivez-lui également que la Russie nia fait des propositions de paix; que l'Autriche a offert sa médiation, et que j'ai déclaré que je ne traiterat point sans mes alliés, parmi l'esquels la Porte tient le premier rang; qu'il convient que la Porte envoie des instructions à son ministre à Varsovie pour assister au congrès, si toutefois il y en a; que je ne séparerai janusts ma cause de celle de la Porte; mais que le moment oi on parte de paix est celui où il faut redoubler de préparatifs et multiplier les ressources; que j'apprendrai avec plaisir que le vizir aura passé le Danube, et qu'alors, et quand jaurai pris Danzig, je me mettra le nomement pour rhasser loi le Russes.

Vois me dites qu'on aperçoit des mouvements dans l'armée russe, muis vous ne me donnez pas de détaits. Je suppose que, si vous en avez en, vous me les aurez transmis promptement. Vois pouvez me parler sans mystère; il n'y a plus de crainte que vos dépêches soient perdues. L'amlassadeur persan est arrivé pendant mon absence et s'est couché.

Asportion.

Archives des affaires etrangéese. (En moute sex Arch. de l'Emp.)

12575.

## A M. DE TALLEYBAND.

Emkenstein, ay avril s Noy.

Monsieur le Prince de Bénévent, jai vu ce mutin l'ambassadeur presan. Jai compé rout à toutes ses phraess orientales, et je lui ai demandé net l'état de la question, en lui faisant comprendre que je comaissais bien Pétat de sun pays, et qu'il fallat teuirer les affaires comme des affaires. Euvoyez-moi, je vous prie, les instructions du général Gardane, que vous avez oublé de m'euvoyer. On sombié benuceup l'ambassadeur presan à peris; mais peut-lette faultariei à lemethe que le sexon soit airvivé. Le undécideni donc à renvoyer celui-ci chez lui; son retour ue pent qu'y faire du bien. L'attouble les instructions du genéral Gardane, que vous avez du rédiger sur les bases que je vous ai indiquées dans un dernière lettre sur ce sujet.<sup>1</sup>

Napoléon.

techinos des affaires étrangères (En minute sus Arch, de l'Essa )

<sup>1</sup> Voir pièce n° 1+354.

#### 19476

## At VICE-AMERAL DECRÉS.

Finkenstein, ar avril 1803.

Je reçois votre lettre du 15 avril, l'ai vu avec plaisir la belle conduite de M. de Liniers1, ancien officier français, à laquelle j'ai pris part. Témoignez-lui-en ma satisfaction,

NAPOLEON.

Archaves de l'Empire

## 12477. A M. CAMBACERÉS.

Finkenstein, ng svril 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 19 uvril. Je désire savoir à quelle puissance étrangère appartient le diamant dont il est question dans votre lettre.

L'ambassadeur persan est ici depnis deny jours.

L'expédition auglaise doit être sortie des ports d'Angleterre à l'heure qu'il est. Dès l'instant qu'il vons sera connu qu'elle est engagée dans les mers du Nord, vous ferez donner ordre aux deux bataillons du 5º régiment d'infanterie légère, portés au complet, de se rendre à Paris, Si jamais la Hollande était attaquée sérieusement, vous feriez marcher du camp de Boulogne et du camp de Saint-Lô des renforts pour se joindre aux troupes hollandaises et défendre ce royaume.

APPOLÉON.

Nota. Le conrrier porteur des dépèches dont les duplicata sont cijoints a été assassiné et volé près de Meseritz,

Comm. par M. le duc de Cambaciris. (En ternote sur Arch. de l'Esco. )

1 Your le Memiteur du 7 février 1802.

## 12478. A. M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, og avril 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 30. Il n'y a ici rien de nouvean. L'empereur de Russie et le roi de Prusse sont à leur armée, dans la petite ville de Barteustein. Le siège de Danzig se poursuit vigoureusement. Vous verrez par le bulletin que notre feu se soutient et que nous avançons.

VAPOLÉON.

Comm. per M. le due de Cambacérés. (En misure ess Arris, de l'Essa.)

#### 19470

#### A M. GALDIN.

Finkenstein, no svril 1807.

J'ai Thonneur de vous adresser, mon cher Collègue, des notes que Sa Majesté vient de dicter sur votre compte de l'administration des finances en l'au xu et 1866. Elle désire avoir, le plus tôt possible, les explications qu'elle vous demande.

Sa Majesté me charge aussi, mon cher Collègue, de vous inviter à demander à tous les ministres leurs comptes de i 80-6, par chapitres de hudget, avec la situation de leurs crédits et de leurs dépenses au "i janvier i 80-7. Elle voudrait prûls y jognissent fétat de situation des crédits et des dépenses de cet exercice au :" avril, et qu'ils fissent connaître non-seulement ce qui leur revient eucore sur leurs crédits, mais s'il leur faut, sur les différents articles de leur budget, plus on moins que ce qui reste disponible sur leurs crédits.

Le ministre secrétaire d'état, par ordre de l'Empereur.

Archeves de l'Empore

#### 12480.

### PREMIÈRE ANNEXE A LA PIÈCE Nº 12479.

# NOTE SUR LE COMPTE DES FINANCES

DE L'EXERCICE AN XIV ET 1806.

Finkenstein, ng avril 1807.

Le chapitre le n'est pus satisfaisant : il est trop court. La loi du budget de 1806 contient, pour la scule matière de ce chapitre, onze articles de l'exécution desquels il faut que le ministre rende compte.

L'artièle 3 de cette loi porte : « Cette somme (soivante millions) sera réalisée par des bons de la caisse d'amortissement, que le trésor public « est autorisé à donner en payement des ordonnances des ministres pour » le service desdites anuées, en conséquence des crédits qui leur seront « ouverts par des décrets spéciaux. »

Il fant faire connaître d'abord la distribution générale des soivants millions entre les différents ministères et les différents exercices, ensuite la quantité des bons qui ont été créés et leur distribution entre les différents ministères, enfin, dans une troisième colonne, le montant de ce qui reste en bons à chapum ministère pour chaune exercice.

L'état A n'explique point assez ce qu'il vent présenter; cela est si vira, que je suis uno-mème incertain sur l'application à en faire. Qu'est-ce que c'est que ces 15,549,369 frants? Sont-ce des payements faits en argent, on des régularisations, ou des poyements en bons de la caisse d'amortissement? Je l'ignore. Cependant on a dú faire des payements de ces trois espèces. Il faut donc qu'un tableau fasse consuitre combien on a payé en 1860 sur les exercises x, x, x, et au, "en régularisations, c'est-à-dire en payements déjà faits mais qu'on a régularisés, a' en argent comptant, 3° en bons de la caisse d'amortissement.

Le chapitre II n'est point saisfaisant. On y lit sque les dépenses de l'escrécie an un avaient dé évaluée à six cent quatre-vinigl-quatre-millions, mais qu'ayant excédé cette estimation, elles ont été augmentées de vingt millions per un décret impérial. - Comment un décret impérial s-t-il pu augmenter le crédit d'un exercice? Ces vingt millions

ont-ils été pris sur les soivante millions de bons de la caisse d'amortissement, que la loi a mis en bloc à la dispositiou du gouvernement?

L'état B, des Produits et Revenus de l'au 1111, s'éloigne de la forme reçue, qu'il faudrait cependant suivre constamment. Il est d'ailleurs composé de chiffres différents de ceux que je vois dans l'état E du compte de l'au vur, et qui sont purtés dans la loi.

On met dans l'état B 312,375,954 francs pour les contributions directes, tandis que dans l'état E on ne porte que 311,649,196 francs.

On porte dans l'état B, ponr la *Régie des droits réunis*, 25, 135, 165 francs, tandis qu'on ne trouve dans l'état E que vingt-cinq millions.

On porte dans l'état B, pour les Recettes diverses, et accidentelles, 10,580,549 fr. tamlis qu'on ne trouve dans l'état E que 8,488,359 fr. On ne porte dans l'état B, pour l'ente de domaines, que 7,876,574 francs.

tandis que dans l'état E on porte vingt millions.

On porte dans l'état B, pour les Moyens extraordinaires, 16,778,833 francs, tandis que dans l'état E on ne porte que 16,424,233 francs. Il faut donc commencer par établir pourquoi aux sommes portées dans l'état E ou substitue celles qui se trouvent dans l'état B. Il faut ensuite faire connaître ce qui était rentré au 1er janvier 1806 et partir des mêmes chiffres de cette colonne de l'état E. Il faut aussi faire connaître ce qui, sur le montant de cette colonne, était rentré pendant le cours de 1806 jusqu'au 1" janvier 1807, ce qui a été pavé mais qui est encore à régulariser, et ce qui reste à reutrer réellement en argent. Alors Sa Majesté lira l'état B comme on lit un livre d'histoire, sans contention d'esprit, tandis que de la manière dont il est rédigé, elle n'y peut rien compremire. Elle ne veut pas croire le ministre sur parole, cur alors il n'y aurait pas besoin de comptes. Elle désire qu'il suive pour l'état B le même principe que pour l'état E du compte de l'an xiu. Son intention bien connue est que les formes des comptes de finances soient invariables. Il n'y a pas ici de raison pour en changer, puisque l'exercice an viii est encore en compte courant, et n'a pas été, comme les exercices ans 1x, x et x1, rejeté hors de compte par la loi qui les totalise tous à quarante-quatre millions.

Quant à l'état C, Sa Majesté le compare à l'état F du compte de l'an xiii, et, comme elle il'y trouve pas les mêmes chiffres, elle n'y comprend plus rien. Elle trouve à l'état F six cent quatre-vingt-quatre millions, tandis qu'elle en trouve à l'état C, du compte de 1806, sept cent quatre. Il est nécessaire de donner une explication comme on le fait dans l'état F, où il y a une colonne d'Augmentation de divers crédits provenant des prélèvements sur d'autres crédits, et une autre colonne de Sommes prélevées sur divers crédits et appliquées à d'autres crédits. Au total, l'état du compte de 1806 n'est pas bien fait, et il n'est probablement pas exact. Le crédit de l'an xiii a été établi par la loi à six cent quatre-vingt-quatre millions; Sa Majesté l'a augmenté de seize millions; il se trouve donn être porté à sept cents millions, et l'on croit même que cette somme doit encore avoir été augmentée. Au total, le compte de 1806 n'est pas clair, puisqu'il fatigue trop la mémoire. Il n'en est pas de mêmo de celui de l'an xiii; on comprend tout en le lisant, parce qu'il part toujours du budget de l'année. Les états B et C sont entièrement à refaire, Quel motif y a-t-il pour changer de forme tous les ans?

Sa Majesté voit par l'état l' du compte de l'an un qu'elle a distributout le fonds de réserve, et, par l'fait. de la nau, au compte de 1806, on porte comme étant encore disponible une somme de 3,79,1,3 el francs. On voit par le même état l' que le crédit de la dette publique a été réduit à 93,85,9 so francs, et il n'en est tenu aucun compte dans l'état l'. Tout cela n'est pas clair. Il est donc indispensable d'arranger ces états de manière que Sa Majesté n'air qu'à lire, qu'elle retrouve les mêmes chiffres, et qu'elle puisse arriver des chiffres du compte de l'an passé, qu'elle connail, un nouveaux chiffres qui résultent du nouveau compte.

Sa Majesté, qui a la mémoire des chiffres, ne peut s'accoutumer à la création d'un chiffre nouveau sur un même objet; elle veut qu'on parte toujours des chiffres anciens et fondamentaux.

Šur le chapitre III, Sa Majesté trouve qu'il y a de la confusion dans la rédaction. On arrive trop rapidement à l'économie de vingt-deux millions. Il faut diviser ce discours en deux points, Recette et Dépense. On commencera par dire à combien s'élevait la recette, et l'on fera les obser-

45

vations qui établissent sur quels articles elle a été en diminution ou en augmentation. On dira eusuite à combien avait été établie la dépense, combien on a ordonnancé, combien il reste à ordonnancer.

Avant de redire qu'on renonce à la vente des salines de Peccais, ne serait-il pas à propos de voir si on ne parviendrait pas à se défaire utilement de cette propriété au moyen d'une loterie dans laquelle on admettrait les objets arriérés? L'état des choses est au reste très-satisfaisant, puisque, malgré la diminution de cinq millions sur les loteries, de deux millions sur les postes, de 201,001 francs sur les salines de l'Est, de trois millions sur les moyens extérieurs, de six millions, à raison de la vente non effectuée des salines de Peccais, on arrive cependant, par l'accroissement des douanes, de la régie des droits réunis, de celle des sels et tabacs au delà des Alpes, des recettes provenant de l'an au et années antérieures, à la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze millions. Sur cette somme, soixante-trois millions restaient à rentrer au 1" janvier 1807. Obtiendra-t-on bien sûrement les huit millions de décomptes d'acquéreurs de biens nationaux qui rentrent dans ce restant à reconvrer? Du reste, l'état D est dans la forme qui convient; mais l'état E n'est pas dans la forme accontumée; les sept premières colonnes sont bien, mais les antres sout mal, Il ne faut pas mettre Restant dil par les ministres, mais Restant dá aux ministres par le trésor, 19,919,658 francs pour régularisation; et il faut que la dernière colonne du total général représente la somme de huit cent quatre-vingt-quatorze millions.

Sil arrive que les ministres aient de trop, on le verra dans le courant de cette année, et il suffit de dire que les ministres pensent que leurs crédits solderout toutes leurs dépenses; que même il est possible qu'ils en excédent le montant; qu'ainsi l'on aurait proposé la réduction des crédites, s'il n'élait pas préférable de se donner un an d'intervalle et d'attendre il l'année prochaine.

Sa Majesté recommande que l'état E soit fait dans le même sens et de la même manière que l'année passée. Ainsi, par evemple, puisque le montant des ordonnances délivrées pour la dette publique jusqu'au 1" janvier 1807 est de 193,715,841 francs, et que les payements faits jinsqu'à la même époque montent à la somme de 122,715,851 franc. il fant mettre à la colonne du llestant dù par le tréno public zéro, puisqu'en effet le trésor public a payé ce que les ministres out ordonnancé. Àinsi, pour la liste civile, les ministres ont ordonnancé 32,116,665 francs; les payements faits sont de 28,550,000 francs. Il fant doumettre à la colonne du flestant dà par le tréno public 3,466,667 francs.

Sa Majesté voudrait aussi que ces trois colonnes, c'est-à-dire la 5-, la 6 et la 7, fissent sous la même acoulad. Une autre colonne proterait ce qui est dû aux ministres, et se composeruit de la différence qui se trouverait entre e que le budget leur accorde et ce que le tréso pablie a paçé. On diviseruit cela en trois colonnes, sous la même acolade: savoir: Di, quoique payé, mois nou régularisé; Di sur les ordonnances: Di non ardonnard.

Sa Majesté ne fait aucune observation sur le chapitre IV, qui concerne les administrations et régies, parce qu'elle n'a pas encore en le temps de le lire. Elle passe au chapitre VII, Budget de l'année 1807. Pourquoi ne porter, dans l'état des revenus de l'année 1807, que cinq

millions pour les sels et tabacs au delà des Alpes, qui doivent rendre au moins sept millions? A l'état des dépenses de 1807, pourquoi porte-t-on les frais de négo-

A l'état des dépenses de 1807, pourquoi porte-t-on les frais de négociation à dix millions? Cette évaluation n'est-elle pas trop forte?

Il faut dire un mot sur la force du fonds de réserve et exprimer qu'au mui d'une guerre aussi animée le fonds de réserve doit être considérable, afin de pouvoir ajonter, selon les circonstances, aux ministères qui en auraient le plus besoin.

Quant au chapitre VIII, intitulé Budget de 1808. Sa Majesté ne trouvant pas les états sur l'an xui assez clairs, elle ne peut prendre un parti; elle attendra que le ministre lui en envoie de mieux établis, afin de bieu connaître la situation des evercices antérieurs à l'exercice courant.

Elle désire aussi que le ministre lui envoie un petit état de situation des recettes et des dépenses de 1806 au 1° avril.

Napoléon.

Archives de l'Esparre

#### 12581.

#### DELXIÈNE ANNEXE A LA PIÈCE Nº 12479.

#### BUDGET DE 1806.

Finkenstein, 29 avril 1807.

#### NOTE SUR LE CHAPITRE PREMIER

Puisque, par un décret, Sa Majesté a mis vingt millions à l'an xu, il fant porter en recette vingt millions. Il doit y avoir eu quelque raison pour preudre cette disposition. Les autres exercices complètent les autres valeurs.

Il faut ajouter que désermais les crédits des quatre premiers exercires sont réglés par ceux qui leur sont ouverts suivant ce tableau; qu'ainsi l'exercice an rx sera soldé quand la somme de 1,880, 16g francs aura été consommée; qu'il en sera de même de l'an 11 quand celle de 3,951,06 francs l'aura été, et de l'an 11 quand celle de 35,168,791 francs aura été emplovée.

Il manque un troisième état : c'est celui de la distribution des vingtquatre millions de bons entre les cinq exercices.

La réponse aux observations que Sa Majesté avait faites sur l'étal 1 viest pas satisfaisante. On ne comprend pas pourquoi, en 1806, l'on a payé 56,454,555 francs sur les evercies rx, v, u et un. On ne devait dépenser que des bons; or I on n'a émis que vingt-quatre millions de bons, dont une partie a été pour l'an uri; on ne peut done pas avoir dépensé cinquante-six millions pour les quatre exercices antérieurs à l'an un. La loi du s'à avril i 806 avait dit que les sommes restant à rentier au n'e junier sur les quatre exercices antérieurs à l'an un seraieut portées en recette an compte de l'exercice courant; elle avait, en conséquence, mis à la disposition du Gouvernement un fonds de quarante-quatre millions, dont vingt-quatre millions seraient remis au tréser public en 1806 pour solder ces exercices. Cela étant, l'état, tel qu'on le présente, offre quedque chose de depoquat, prispuily montre une contra-

vention à la loi. Les dépenses pour ces quatre exercies étaient ficées à vingt-quatre millions en 18-6 et l'état les porte au delà de cinquantesix millions. Ces dépenses devaient être faites en bons, et l'état annouce 
des payements en numéraire. On ne doit pas avoir dépensé cinquantes au 
millions, à mois que cen es dipour dépenses à régulaires, natierienres 
à la loi. On ne doit pas avoir dépensé un sou en numéraire, à moine 
que ces dépenses n'aient été faites depuis le commencement de l'année 
jusqu'à la promulgation de la toi. Il faut donc dire à combien s'élèvent 
les dépenses faites avant la loi en régularisations, et les dépenses faites 
avant la loi en unméraire. Il faut, aussi, hies assurer que le trésor 
public n'a pas payé en numéraire depuis la loi; autrement il serait coupable.

Asponéos.

Archives de l'Empire

#### 12482.

#### TROISIÈME ANNEXE A LA PIÈCE Nº 12479.

#### OBSERVATIONS

SUR LE COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC POUR L'AN XIV ET 1806.

Finkenstein, 29 avril 1807.

## SUR L'ÉTAT A.

On trouve dans cet étal la recette de l'an un et années antérieures. On ne voit pas pourquoi on dédluit de l'evercice an su, pour ajouter à l'ever-cice an sur et 1805, la recette en numéraire provenant de l'an sur et aussie antérieures, montant à 10,432,866 france. Qu'est-ce que cette déduction a de commun avec le titre : Origine des recettes? Une déduction n'est plus une recette.

On n'approuve pas la manière dout on porte les 5, 156,360 francs de recette de l'an xu, faite pendant les cent premiers jours de l'an xu. Il était bien plus naturel de les porter dans une colonne verticele. On aurait vu ainsi, d'un seul coup d'œil, combien chaque branche de revenu a rendu sur l'an xu et années antérieures, en totalité dans les cent pre-endu sur l'an xu et années antérieures, en totalité dans les cent pre-

miers jours de l'an xiv et dans l'année 1806 : on anraît eu pour total 68,088,873 francs.

Après avoir lu cette colonne, tout homme qui suit le compte passe à l'état D pour voir l'emploi de cette somme. Le trésor public s'est déclaré débiteur de 68.088,873 francs. Qu'en a-t-il fait? Voilà la question qui se présente à tout homme qui met de la suite dans l'examen des affaires.

On passe à l'état D.; on n'y comprend rien; on n'y trouve useune syméric. On y voil less us vu, n. x, v. x, ux, ux et v. totalisés avec la dépense en numéraire, en fonde spéciaux et en colours diverses. Cette marche n'est pas naturelle. Il aurait misux valu faire tout simplement le pendant de l'état A, et mettre Dépense pour l'an xii et années antérieures dans les cent jours de l'an viv et 1806 : tolle somme, avec les délails, non plus de branches de revenus, mais des ordonnateurs. Il ortérait domne nondonnateurs. Il au vu, l'an xiv et 1806, en appliquant à l'an vu et 1806 les div millions qui lui sont dévolus par la loi.

On voit qu'on a dépensé en nunéraire, en 1806, sur l'an vu, 5,430,c/5 femres; sur l'an v. 6,688.84 fignares sur l'an v. 2,484,566 francs; sur l'an v. 3,484,566 francs; sur l'an xu, 17,655,348 francs. Mais, par la loi, il ne devait plus rien être dépensé en numéraire pour ces exercies et, pour se rendre compte de ces dépensés. il faut supposer qu'elles n'out pas cu lieu et qu'elles ne sont que des régularisations foites dans l'année. Cependant le titre ne le dit point, car il est ainsi conçu. Dépensés pendant l'au 806, s' dépensés numéraire; tandis qu'il aurait du dire: Dépensé fuites acout la loi, en numéraire, mois régularisées en 1806.

On ne voit pas pourquoi, dans les Dépenses en valeurs diverses, il n'y a que l'an vui qui se trouve compris pour 12,530,346 francs.

On voit bien la dépense totale montant à 923,719,890 francs (états D et E), et la recette totale montant à 986,99,539 francs; mais on voit aussi que la dépense en numéraire est de 911,198,544 francs (états D et E), et la recette en numéraire ne paraît pas (état A).

On ne voit pas si les bons de la caisse d'amortissement qu'on a donnés en payement sont considérés comme recettes et dépenses en numéraire. En général, on s'aperçoit, au premier coup d'oil, qu'il n'y a pas la symétrie convenable entre les états de recettes et les états de dépenses.

#### SUB LIFTAT B

On voit bien à l'état B n° 1 le détail de toutes les recettes faites, savoir : en bons de la enise d'ameritaiement, en réépuisé du caisier des recettes, en recerpitous du tréou public, en effet divers, en incerpitous au grand-lières, donnant ensemble une somme de 56,599,996 francs, qui rois et ni è pu fêre, ni en recettes ni en dépenses, du numéraire, dette somme est arrivée au trésor public en pièces, et a été convertie par des ordonnances de réplanfastion.

On ne suit pas ce qu'on veut dire par 7,873,90 francs d'inscriptions au grand-livre, ni pourquoi on emploic cela comme revette. La vraie recette en numéraire paraît têre les 15,636,806 francs qu'on voudrait voir dans un même état. Il semble que, pour que l'état B n° 1 fit exact dans ce qu'il annonce comme dans ce qu'il présente récliment, il faudrait le diviser en trois parties, savoir : Numéraire ou valeurs qui en out produit dans l'année; Valeurs diverses qui équienudront à du numéraire, et enfin l'étardarisations.

Après avoir lu l'état B n° 1, on cherche son pendant dans l'état l'isoit, vi trouve encore aucune symétrie. Elle y serait si l'état dissit, Ordonnance des ministres pour le servée des cercires naticieurs à l'au xiu, régularisée en 1806, et que cela formát 3-5, 99, 996 frances; ensuite, dans une autre colonne, ce qui a été pavé des vingel-quatre millions de bons de la caisse d'amortissement distribués entre les ministres; et enfin que l'on portât en dépense les 15,69,806 francs qui ont été donnés à l'an viv.

Il y a lieu ici à une observation, c'est que l'on ignore s'il est juste d'avoir porté à l'an su et aunées antérieures les vingt-quatre millions de la caisse d'amortissement, dont une portion a dû être et a été affectée à l'an sui.

On n'a rien à objecter à l'état B n° 2; on voit qu'on a fait une recette de 17,290,709 francs; on aimerait mieux seulement que les 30,134,673 francs des cent premiers jours de l'an xiv fussent portés dans une colonne verticale.

On cherche le pendant des dépenses dans l'état O, et là on voit avec plaisir les dépenses des cent premiers jours de l'an My dans une colonne verticale, comme les dépenses de 1806.

On remarque qu'on a dépensé 69,67,6,549 francs, et qu'il n'y a qu'une recette en compte de cet exercice de ½7,99,0,709 francs; et du premier coup d'oril on s'aperçoit qu'on a donné à cet exercice plus qu'il n'aurait reçu. Il y a seulenient à craitufre que des payements en bons de la caisse d'amortissement ne soient portés dans la décenses.

Dans l'état B n° 3, on désirerait ne pas faire entrer le report des recettes provenant de l'an x11 et années antérieures comme hors de compte, mais le noter comme branche de revenu, puisque cet article est porté au budget.

On voit dans cet état que dans les quinze mois on a reçu 8 19, 193. 144 francs, et dans ¿féat P qu'on n'a dépensé que 6 11,991.19 francs. Ainsi donc, sur les recettes de cet exercice, on devrait avoir en caisse deux ceut luit millions. On voit avec plaisir que, dans cet état, la dépense de l'an xu est dans une colonne verticale,

Le ministre fait, à l'état B n° 3, sur les contributions directes, une observation qui n'est point à sa place. La loi du budget doit être la règle. Il faut classer les objets comme le ministre des finances.

L'état B n° 4. Récapitulation des recettes au font les cercices, fait voir une recette de 9 x 1, 39.860 francs: on y trouve avec peine un article de 7,873,90 francs pour inscriptions an grand-livre. On ne voit pas, pour les dépenses, une récapitulation générale sur tous les exercices, qui ferrit le pendant de l'état B n° 4, de manière à montrer que le tropublic, étant comptable de la somme de 9 x 1, 39,860 francs, reçue pendant les quirne mois, et ayant dépensé celle de.... il reste, en argent on en valeurs, ou en dépenses faites, à régulariser la sonnue de ....
Il est difficile de comprendre pourquoi on n°a pas suivi une marche aussi simple.

## SUR LA SITUATION DES CRÉDITS.

La situation des crédits des années ix, x et xi ne devrait plus paraître

dans le compte du trésor, la dernière loi du budget ayant effacé tous ces crédits et les ayant remplacés par un fonds commun et extraordinaire de soisante millions. Il faut dons es borner à établir que ces crédits ne consistent plus que dans la portion, que l'ou désignera d'après les décrets, des soixante millions qui out été mis à la disposition du Gouvernement pour y bourvoir.

L'état Z des crédits de l'an xm offre un résultat très-satisfaisant; mais la colonne Augmentation de divers crédits provenant de prélèvements sur d'autres crédits n'est pas exacte; elle conduit à des résultats choquants.

Les singt millions d'augmentation donnés aux fonds de réserce nosto prédevés au acun crédit. Il doiveut avoir édé accordés par une loi, Il faut donc mettre à la 1º colonne le fonds de réserce te primitif, tel qu'il est, de 20,309,535 francs, et, après le total de six cent quatre-millions, ajouter, Fonde de réserce de telle loi, ringt millions; total sept cent quatre millions; effacer les vingt millions à la colonne d'augmentation, et, au lieu de porter au total 56,518,885 francs, n') porter que 36,518,885 francs; casuite, vis-à-vis le premier fonds de réserce, à la colonne des Sommes prédevés sur divers crédits, nettre o,30,9,535 francs, et,vis-à-vis le deuxième fonds de réserce, porter, dans la noême colonne des sommes prélevées, la somme de 16,208,743 francs; alors la somme prélevée sur les deux fonds de réserce porter, dans la noême colonne des sommes prélevées, et cela devient très-clair. Il ne resteplus qu'à citer la loi, le décret, et enfin la manière queleonque dont s'est lait cette augmentation sur les crédits de fran xus.

On trouve à l'état 1A. Crédit sur l'en art et 1806, le tola des crédits réglés par la loi, portés à 89,3-0,35 pfancs, et le crédit définitif à 891,240,355 pfancs. Ces sommes doivent être les mêmes, puisque la colonne des augmentations doit être et est en effet égale à celle des prétévements; il n'y a sans doute la qu'une faute de chiffre.

A la colonne où il est dit Payements à régulariser par des ordonnances, il faut indiquer que ces payements doivent être très-considérables, afin de ne pas faire croire que nous ayons encore 134.084,905 francs de disponibles sur cet exercice.

17.

#### OBSERVATIONS GÉVÉRALES.

La classification du compte en trois chapitres, Recettes, dépenses et crédits, paraît bonne; elle n'est peut-être pas exécutée avec assez de simplicité.

On voudrait un chapitre de plus, qui serait le chapitre de ce qui reste à recouvrer.

On prendrait pour base le budget tel qu'il a été réglé par le dernier compte. On ferait connaître ce qui devait reutrer, ce qui est rentré et ce qui reste à rentrer. Il n'est point indifférent que le trésor public se rende compte des causes qui ont pu empêcher les rentrées que le ministre des finances avait annoncées. Si cette fonction n'est pas la première parmi celles du trésor public, elle est du moins une des principales. La discussion du trésor avec les finances est utile à l'administration. Lorsqu'on s'aperceyra que certaines branches de revenu sont détournées avant d'entrer au trésor, on s'occupera des moyens de remédier aux ahus. Si le trésor déclare que cela ne le regarde pas, et qu'il n'est comptable que de ce qu'on lui verse, cet utile contrôle est perdu. On doit évaluer, au bout de dix aus, à plus de cent millions et peut-être même au double de cette somme ce que le trésor perdra, s'il ne se croit comptable que du numéraire qu'il reçoit. Il l'est, il doit l'être non-seulement du numéraire qui lui est versé, mais de tout ce qu'il devait recevoir en conséquence des états par lesquels le ministre des finances a établi ce que chaque administration, chaque régie devait rendre. Cette partie contentieuse avec les finances est très-avantageuse, et la senle déclaration mise dans le compte, qu'on n'a reen que telle somme inférieure de tant à celle qui avait été annoncée par le ministre des finances, devient pour les administrations et les régies un contrôle qui les stimule et un objet d'émulation pour le ministre. Au reste, c'est aujourd'hui un principe établi. Le dernier ministre du trésor ne s'occupait presque que de cette partie; il ne faut point que M. Mollien ne s'en occupe point du tout.

Napoléon.

Archives de l'Empire

12483.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, og evril 1807.

Je reçois votre lettre du 19 avril. Il paraît que la bande qui a déjà fait quelques dégâts sur la rive de la Loire a quelque intelligence avec l'étranger.

Pourquoi n'avez-vous pas fait arrêter le sieur Mounier d'Herbisse? Cette affaire est très-importante.

Les Russes et les Prussiens on I le plus grand besoin d'armes; il leur dandria fozo, oo fusils. Jugez cambien il est important qu'ils ne puissent en tirer ni de l'Empire, ni des états allemands. Écrivez en Hollande, et faites-vous rendre rompte à Léége et partout ailleurs si Ton en extrait des fusils. Portet la plus grande attention sur et chylet, qui est le plus important de tous. Quelque mauvais que soient les fusils, il ne faut pase na lissers sortir.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

12484. A. M. FOUCHÉ.

Finkenstein, eq avril 1807.

Je reçois votre lettre du 20 avril. Je vois avec peine qu'il y a de nouveaux actes de brigandage dans la Mayenne. Tattendrai vos prochains rapports, et, si cela continue, je me déciderai à quelques mesures pour réprimer, ces brigandages dans leur naissance.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12485.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, ag avril 1807.

Formez un bataillon provisoire du 59° et du 69°. Formez ce bataillon

de 1,300 hommes, en faisant fournir foo hommes par chacun des deux 3" hatillons, et en détachant quatre compagnies de chacun des bataillons, les compagnies complétées chacune à 160 hommes. Nommez un des deux chefs de bataillon pour le commander, et dirigez ce hataillon pair le plas court chemis us l'erlin. Si les grenadiers et voltigeurs de ces deux 3" bataillons ne sont pas à la Grande Armée, faites-les-ycommendre.

Je vois avec plaisir que le se régiment des fusiliers de la Garde est parti le 21 avril.

Le ne suis pas étonné que les 50 et 60 s' aient été oublés à Luxembourg; je rân pas d'états de situation. Mon dernier état de situation est du "r février. C'est une paresse bien condamnable. Ai-je jamais en plus besoin d'avoir sous la main les élémeuts qui peuvent me faire connaître l'état de mes forces? Les hureaux de la guerre dorment. Ils savent cependant bien l'importance que j'y attache. Que je sois sur la Vistule ou sur la Sénie, qu'est-ee que cela leur fait? Il solvent n'euvoyer ponttuellement les états de situation. Je suis fâché d'avoir à leur répéter cela si souvent.

Asporéon.

Archives de l'Empire.

## 12486. AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 29 mril 1807.

Faites à Brest tous les préparatifs qui peuvent faire croire à une expédition d'Irlande. Parlez même avec des Irlandais, et faites que cette nouvelle se propage.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 19487.

#### AU ROL DE PRUSSE.

Finkenstein, 29 avril 1807.

Monsieur mon Frère, Votre Majesté me paraissait désirer que la paix actuelle fût générale, honorable et solide. Mais serait-elle générale si plusieurs des principaux états belligérants n'y étaient pas compris et n'étaient pas appelés à défendre eux-mêmes leurs intérêts? Serait-elle honorable si, contre la teneur des engagements les plus saints, elle séparait ceux qui ont fait cause commune dans la guerre actuelle, tandis qu'elle admet tous les alliés d'une des parties belligérantes? Serait-elle solide si l'existence, l'indépendance et les rapports de plusieurs grandes puissances, à la fois continentales et maritimes, qui se trouvent engagées dans la présente guerre, n'étaient convenablement établis pour ellesmêmes et pour toute l'Europe? Les garanties, quelles qu'elles soient, ne peuvent donner à la paix qu'un appui extérieur et fragile. Sa solidité réelle repose sur la nature des stipulations, sur l'harmonie réelle des rapports qu'elle établit. La participation aux travaux de la paix, de l'Espagne, de la Porte ottomane et des autres parties belligérantes, alliées de la France, engagées dans la présente guerre, est non moins nécessaire que juste. Je ne fais aucune difficulté d'admettre, ce que la France a toujours regardé comme contraire aux premiers principes de sa politique, l'Angleterre et la Russie à faire cause commune. Pourquoi me refuserait-on la même chose avec la Turquie? Je me plais à espérer que Votre Majesté sera convaincue de la force des motifs qui me guident; et, en faisant admettre la participation de toutes les puissances belligérantes, de part et d'autre, au présent congrès, elle écartera le seul obstacle qui s'oppose actuellement à l'ouverture des négociations dont Votre Majesté espère, comme je veux aussi m'en flatter, la prompte fin de la guerre et le retour de la paix et de l'harmonie dont tous les peuples ont en réalité tant besoin.

Archives de l'Empire.

NAPOLÉON.

## 12488. A M. DE TALLEYBAND.

Finkesstein, ag avril 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, dans la situation actuelle des choses, je pense qu'il est convenable que vous veniez me joindre. Laissez votre maison à Varsovie. Emmenez seulement avec vous un secrétaire et deux valets de chambre; vous trouverez ici tout le reste. Vous préviendrez le gouvernement que je vons ai appelé près de moi pour quelques jours et que vous reviendrez après à Varsovie. Vous direz la même chose à M. de Vincent; cela aura l'avantage de ne pas paraître dissimulé. Vous pourrez dire à M. de Vincent qu'il est possible qu'il m'ait été fait quelque ouverture; que cet appel inattendu vous le ferait penser, mais que vous n'en savez rien.

Les Polonais ne veulent point de Poniatowski, Si l'on pouvait mettre Dombrowski au ministère de la guerre et appeler Poniatowski à l'armée, ce serait bien.

NAPOLÉON.

trobices des affaires étrangères. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

## 19489 AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, sq arni 1807.

Mon Cousin, faites partir sur-le-champ un officier d'étal-major, avec ordre au maréchal Mortier de faire partir les 3° et 72° régiments de ligue pour se rendre devant Danzig; si les Suédois ont ratifié l'armistice, de faire partir également le 23° de chasseurs et tous les régiments provisoires, ainsi que tous les détachements d'infanterie ou de cavalerie appartenant à la Grande Armée, pour se rendre, par le chemin le plus court, sur Thorn, Marienwerder ou Danzig.

Le général Loison doit avoir assez de monde pour investir fortement Kolberg. Si les Suédois ont ratifié l'armistice, il faut que le maréchal Mortier s'occupe sur-le-champ de la formation des équipages de siége, qu'il tienne à Anklan I ratter régiment hollandais, et ses trois autres régiments français entre Anklam et Stettin, prêts à se porter sur Danzig, si l'expédition anglaise, qu'on dit en mer, passait le Sund. Il n'y sureit plus à crainfer pour Stralsund, si les Suédois avaient ratifié and modification d'un mois. En donnant tous ces ordres, on suppose qu'on n'airrait encere aucune nouvelle de debasquement des Anglais, nis ur Ellbe, ni du côté de Rostock, cer, si dégi les Anglais avaient effectur un débarquement en force sur quelque point, il faudrait se tenir prêt à marcher sur ce point. Cependant cest n'est que pour tout prévoir, car les rapports reçus d'Angleterre ne donnent pas lieu de craindre un débarquement avant quinze jours, et alors les divisions Boudet et Molitor seront à Maglelunge et saurreront les derrières du marcéchal Brune.

Ainsi, c'est aujourd'uni le 29 : le maréchal Mortier recerar vos ordres le 2, Si alors les Suédois ont ratifié l'armistice avec la modification du mois, et que le maréchal Mortier n'ait aucune nouvelle de débasiquement effectué, qu'il fasse sur-le-champ partir les 3º et 7º régiments et tons les détachements de l'Grande Armée pour Danzie.

Aspoléov.

Déplit de la guerre. En moute ses tech, de l'Emp.

## 12490. NOTE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Finkenstein, 29 avril 1807.

Me faire conasitre le grade que le général Lavasseur a dans la Légion d'honneur, et me proposer un décret pour le nommer commandant à n'a déjà ce grade; lui ténoigner ma satisfaction de sa conduite; le placer comme commandant el inspecteur du régiment de garnison de Nagedburg. Il se rendra sur-lechamy à Mapleburg; il y trouvera ce régiment fort de 3,300 hommes, tout composé de conscrits. Il veillera à son armement, à son habillement et à son instruction. Il prendra le titre de général de brigade commandant le régiment de garnison de Mapleburg. Il

fera à la fois les fonctions de chef de corps et d'inspecteur. Je ne doute pas de son zèle et de ses talents, et qu'il me mette ce régiment, dans l'espace de six semaines, en chat de rejoindre l'aranée ou de défendre Magdelsurg, si cette place vennit à être attaquée. Je reconnaîtrai cette nouvelle preuve qu'il me donner de son zèle et de ses talents.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En moute sus âreh, de l'Emp.)

## 12491. AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, ag avril 1807.

Donner l'ordre au général Songis et au général du génie Lazowski de la mai, de la faire la première place d'armes, d'approcher avec des zigzags de manière à ôurir la tranchée a mai, de faire la première place d'armes, d'approcher avec des zigzags de manière à faire la seconde place d'armes, et de sapprocher de la forteresse à 150 toises, et d'être arrivés là avant le 10 mai; d'avoir aussi cinq ou sis pièces de 12, pour pouvoir les placer dans les positions les plus importantes pour défendre la tranchée contre les sorties de la garnison.

Donner le même ordre au général Rouyer, qui enverra tous les jours le bulletin du siége.

Deux bataillons de 1,800 Polonais arrivent exprés devant Graudenz, afin de resserrer la place et de travailler aux travaux, de sorte que, Banzig pris, l'on puisse sur-le-champ marcher sérieusement sur la troisiènne parallèle, et, en dix jours de tranchée, s'emparer de la place.

Ordonner également que la tranchée soit ouverte devant Kolberg pour achever l'investissement de la place.

Le voisinage de cette place de Stettin fournira les moyens d'en tirer réquipage de siége, Stettin venant d'être réapprovisionné par des convois de Magdeburg et l'équipage de Glogau, qui sont descendus par l'Oder.

Ordonner au général Songis de mettre l'équipage de Glogau et ce

que peut fournir Stettin à la disposition du maréchal Mortier, pour le siége de Kolberg; bien entendu que rien ne sera fourni pour Kolberg que toutes les munitions destinées pour Danzig ne soient parties.

Recommander à Stettin de faire partir pour Danzig la poudre et les boulets que cette place doit fournir.

Asporéos.

Dépôt de la guerre.

## 12492.

## DÉCISION.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Le maréchal Berthier met sous les yeux de l'Empereur le trait suivant que lui signala le général Clarke.

M. Goodeck, capitaine su régiment de Nassau-Linger, on garnison à Vivisten, s'était acquis la reconnaissance des labitation par les services qu'il leur avait rondus en plasieurs occasions, et il vennit de rélateur en seme considerables qui lui avait de différite. Mais, ayant appris que cinq officire prossione, prisonaires de georre, qui ef-tairest attire l'autime gérérale, éducien de des la compartie les considerations de la consideration de destruction de la consideration de l'activitéer à des distribuer à con cinq officires la somme qui lui avait été destituée.

Lui en témoigner ma satisfaction et me faire connaître ce que je pourrais faire pour lui.

NAPOLÉON.

Dépit de la cuerre

#### 12593.

## AU MARÈCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Mon Cousin, vous trouverez ci-joint les instructions pour le maréchal Brune et le maréchal Mortier. Il faut actuellement régler la manière dont ces instructions doivent être exécutées.

97

Les deux régiments d'infanterie hollandaise passeront sur-le-chaupsons les ordres du maréchal Brune. Un de ces régiments continuera à rester dans file de Wollin, l'autre se placera à Anklam et le long de la Pener. Le maréchal Brune complétera cette division de droite, nonunera le général de division hollandais qui aura son quartier général à Demmin; un général de brigade restera à Anklam.

Il rémire sa « division à Selwerin, et renverra à Hambourg sa 3 division. Il sera le muitre de rendre la division de Selwerin plus fort que les deux autres. Les trois divisions de Hollandais auront chaeune leur artillerie et un peu de exvalerie. Comme les Sudfois ne peuvent commencere les hostilités qu'un mois après avoir prévenu, il ue devient nécessaire d'avoir des troupes sur la Peene qu'afin d'être à même de secourir les illes, si les Anglais voulaient débarquire aux houches de l'Older.

Le marchal Mortier fera partir sans délai le 3° et le 73° de ligrapour se rendre devant Danzig. Il renforcera Kolberg d'un régiment deriacias, jusqu'à ce que le 4° régiment italien soit arrivé. Il laissera les divisions Dupas et Grandjean entre Stettin et Kolberg, jusqu'au 10 mai, temps où le marchal Brune aura fait toutes ses dispositions, et époque où les générans Molitor et Bondel seront avancés en Allemagne. Si, cependant, le marcèchal Mortier apprenait par la correspondance que la flotte angltaise est entrée dans le Sand, il fandrait supposer qu'elle vent faire lever le sérje de Danzig : alors il fandrait qu'il se portit avec toutes ses troupes sur Danzig pour secontrie le marchal Lefebre.

Si, au contraire, l'escadre anglaise déharquait avant le 10 mai sur l'Elbe, le maréchal Mortier fera des dispositions pour sontenir le maréchal Brune.

Toutes ces instructions sont faites dans la supposition que les Suédois adhérent à la proposition déjà faite de précenir un mois avant lelostilités. Comme on recevra la réponse le 1" mai, on fera les dispositions dennim, afin que l'état-major puisse expédier, le 1" mai, les instructions.

Napoléon.

An hivea de l'Empire

### 12494

### INSTRUCTIONS POUR LE MARÉCHAL BRUNE.

Finkenstein, 29 wril 1807.

Le corps que commande le maréchal Brune prendra le nom de corps d'observation de la Grande Armée.

Le corps d'observation de la Grande Armée sera composé de toutes les troupes hollandaises, montant à 14,000 hommes, des troupes espagnoles, montant au même nombre, et des divisions Molitor et Boudet.

Le corps d'observation a pour but de défendre l'embouchure de l'Ems, du Weser, de l'Elbe, et de tenir en échec la Poméranie suédoise, en gardant les bords de la Trebel et de la Peene.

Il doit se porter sans ordre partout où débarquerait une armée anghise ou suédoise, et doit avoir pour but de garantir Berlin, Mapdeburg, Hameln et Stetlin; du moment qu'un débarquement considérable d'une armée anglaise aura été effectué, de réunir ses forces pour l'obliger à se rembarquer, et remplir les objests et-dessus dénomnés.

Pour remplir ce but, il sera partagé de la manière snivante :

La division de gauche, entre le Weser et l'Elbe; le centre, entre Lubeck et Demmin; la droite, entre Demmin et l'embouchure de l'Oder, y compris l'île de Wollin et celle d'Usedom. Le quartier général sera à Schwerin; les divisions Molitor et Boudet, à Magdeburg.

Le corps espaguol se réunira dans le Hanovre. Les places de Magdeburg, Hanneln et Stettin seront garnies par leurs troupes propres, et, dans tons les cas où elles seraient abandonnées et investies, le maréchal Brune, commandant en chef le corps d'observation, aura soin de complèter leurs garnisons. Les trois commandants correspondront à cet effet fréquemment avec le maréchal, qui lui-même correspondra avec le général Clarke, gouverneur de Berlin, et avec les gouverneurs de Brunswick, llanovre, Minden et Cassel, afin de les instruire de tous les événements.

Les Anglais ne peuvent tenter qu'une de ces quatre opérations :

27

Ou débarquer en Hollande pour envahir la Hollande;

Ou débarquer à l'embouchure de l'Elbe pour prendre Hambourg, et de là se porter soit dans le Mecklenburg, soit dans le Hanovre;

Ou débarquer à Stralsund ou à Rostock pour se porter soit sur Berlin, soit sur Stettin;

Enfin se porter sur Danzig ou Kænigsberg pour y débarquer le reste des troupes.

Si l'ennemi se porte en Hollande, le maréchal Brune mettra sur-lechamp en mouvement sa gauche pour aller au secours de la Hollande.

caamp en mouvement sa gauene pour aiter au secours de la nonande. S'il débarque dans l'Elhe, il ploiera toutes ses troupes sur Hambourg pour tenir en échec l'ennemi.

S'il débarque à Stralsund ou à l'embouchnre de l'Oder, il appuiera toute son armée sur sa droite.

Dans tous les cas, les deux divisions Molitor el Boulet, qui sont à Magchelung, se trouverient à sept ou buit marches de la gauche ou de la droite, pendant que les deux divisions hollandaises se trouversient relativement au point attaqué, ou sur le terrain, ou à deux ou trois marches pour le centre, ou à cinq ou sis marches pour l'aile la plus s'ôignée.

Nous ne comptons point les Espagnols, dont on ne connaît point encore l'époque de l'arrivée.

Le maréchal Brune ne fera pus bouger les divisions Malitor et Boudet hars le cas de nécessité, ces divisions étant là pour un autre but, et étant nécessaire qu'elles soient fraîches et reposées et dans le cas de faire quelques marches forcées.

Si l'expédition anglaise se jetait sur Danzig, ou Memel, ou Kemigsberg, le maréchal Brune appuiera toutes ses troupes sur Stettin et ne réservera à llambourg que ce qui est nécessaire pour maintenir le blocus à l'abri d'une expédition de 2 ou 3,000 hommes.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 12495.

### INSTRUCTIONS POUR LE MARÉCHAL MORTIER.

Finkenstein, 19 avril 1807.

Le maréchal Mortier, commandant le 8° corps de la Grande Armée, sera chargé de faire le siége de Kolberg et de le protéger, ainsi que de la défense de la cêtte depuis les bouches de l'Oder jusqu'à celles de la Vistule. Son corps d'armée sera composé de la division Grandjean, de celles Dupas et Loison, ayant les ôr d'infanterie légère, 15° et 58° de ligue, le régiment de Warzhurg, le régiment du due de Berg, formant ensemble, avec les deux régiments hollandais à cheval et toute l'artilerie de son corps d'armée, 9,000 hommes; and de plus quatre régiments italiens, deux régiments à cheval italiens, le contingent de la Saxe-Dusale, et deux régiments de Wurtemberg, formant 9,000 hommes: en tout, 18,000 hommes.

La division Loison fera le siége de Kolberg;

La division Dupas restera cantonnée entre Stettin et Kolberg:

La division Grandjean, entre Kolberg et Danzig.

L'ennemi peut entreprendre :

Ou un débarquement dans les bouches de l'Oder : alors il doit appuyer sur sa gauche pour favoriser le maréchal Brune et défendre les îles de Wollin;

Ou il débarquera à Kolberg, ou près de là, pour faire lever le siège : il doit réunir ses forces pour protéger le siège;

Ou il se portera sur Danzig pour se réemparer de cette place : et, dans ce cas, il doit appuyer toutes ses forces à Danzig et y arriver avant lui;

Ou enfin l'expédition anglaise se portera sur Kœnigsberg : il doit alors appuyer sur Danzig pour y être à même d'exécuter les ordres qu'il recevra.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12496.

# AU MARÉCHAL SOULT,

À LIEBSTADT.

Finkenstein, 29 svril 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 27 avril. Nous avous de l'avoine à Mariensverder et à Marienburg. On me fait espérer que vous pourrez en recevoir dans la semaine 5,000 boisseaux. Le ne doute pas que vous ne preniez toutes les mesures pour rapprocher de la Vistule tous les chevaux qui ne sont pas d'une absolue nécessiée. Il faut profiter de toutes les voitures pour évacuer les malades de l'hôpital de Liebstadt, surtout ceux qui ne seraient pas dans le cas de marcher en cas d'un mouvement de l'armée, qui peut avoir lieu d'un moment à fautte.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre

# 12497.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, ag avril 1807.

Je reçois votre lettre du 25. Je vous ai mandé l'arrivée des divisious Molitor et Boudet sur Magdeburg. Ces divisions out l'eur artillerie et tout ce qui leur est nécessaire. Le vous ai mandé de diriger les régiments provisoires sur l'armée.

Je vois, par une lettre de M. Lombard à N. de Bray, que M. Lombard est je ne sais où et qu'il demande protection. Mon intention est que cette protection lui soit accordée. Faites tomber adroitement la conversation là-dessus avec M. de Bray; dites-lui qu'il peut en écrire à M. Lombard olliriellement et lui faire connaitire, même en se disant autorisé; qu'il peut compter sur ma protection; que je ne regarde pas la part qu'il a prise à la guerre; que je ne me rappelle que les services qu'il n rendus à la prasse et à la France, sans m'indrorres à depuis il a change; que, comme il serait virtime du parti russe, si le cas arrivait, il peut s'expliquer sur ce qu'il désire, soit pour sa retraite, soit pour ses moyens d'existence, soit enfin pour tont ce qui peut lai être utile. Tabese d'attirer cet individu à Berlin : sa conversation peut être utile. S'il veut se retirer en France, dans au des pays entre le libin et l'Oder, ou dans un des pays où ie commande, assurer-lui rotection et assistance.

Naponéos

Vous ne me parlez pas encore de l'arrivée du 1° régiment provisoire de cavalerie, qui, cependant, doit vous être arrivé.

Archives de l'Empire.

12498.

A M. DE LACÉPÈDE.

Finkenstein, 1" mai 1807.

Jai regu vos differentes lettres contenant des demandes de permission de porter fOrdre de Hollande, avuyelles je nå in point répondin, parce qu'il ne me parait point régulier que le roi de Hollande accorde son Ordressans mon consenteneut à un aussi grand nombre de Français. Je vous discrela pour que vous n'attendeix pass de réponse, et afin que vous puissier dire à ceux qui vous en parleront qu'il ne faut pas y penser, sans cependant rien dire de positif.

NAPOLEON.

techives de l'Empire

12499.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 1" mai 1807.

Je reçuis votre lettre du 9 1 avril. J'apprends que la ville de Paris n'est plus éclairée, et que la police s'y fait plus mal que jamais. Témoignezen mon mécontentement au préfet de police et prenez des mesures pour obliger les entrepreneurs à mieux remplir les conditions de leur marché.

#### CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON P. - 1807.

Faites-leur connaître que, s'ils continuent à faire aussi mal leur service, je leur ferai retenir une somme notable sur ce qui leur revient.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

216

#### 12500.

# AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Finkenstein, 1" mei 1807.

Le n'approuve point qu'on désarme le Vitéran. Il faut faire faire, à Concarneau même, les réparations dont il a besoin, afin que, lorsque le maurais temps éloignera les croisières anglaises, il puises se mettre en mer et rejoindre l'escadre. Les 700 hommes qu'il a doivent donc y rester pour continuer à défendre leur vaisseau; ils me seront aussi utiles là que dans la rade de Lorient. Je n'ai aucun projet sur la sortie de l'escadre de Lorient avant le mois de septembre.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 12501. A M. PORTALIS.

Finkenstein, 1" mai 1807.

Monsieur Portalis, il paraît qu'on cherche à Bome à nous jeter des brandous de discorde à propos des prêtres constitutionnels; qu'un évêque des Alpes aurait éérit lià-dessus, et que la cour de Rome voudraît interveuir, pour causer sans doute quelque désordre. Faitesi-moi connaître ce que vous save lià-dessus.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte Bouley de la Meurthe (En moute en Arch de l'Emp.)

12502.

# A M. LE SÉNATEUR BERTHOLLET,

MEMBRE DE L'INSTITUT.

Finkenstein, 1" mei 1807.

J'apprends que vous cherchez à emprunter 100 à 150,000 francs. Je

doune ordre à mon trésorier de mettre cette somme à votre disposition, bien aise de trouver cette occasion de vous donner une preuve de mon estime et de vous être utile.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12503.

AU ROI DE BAVIÈRE.

Finkenstein, 1" mai 1807.

Monsieur mon Frère, votre ministre m'a remis la lettre de Votre Majesté. J'ai été satisfiit du baron de Gravenreuth pendant le temps qu'il a été près de moi, et je désire que Votre Najesté en soit instruite, stin que, lorsqu'elle aura quelque chose d'important à me faire dire, elle en charge ce ministre. Du reste, elle peut être convaineue que je verrai toujours avec plaisir toutes les personnes qui viendront de sa part.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12504.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 1" mai 1807.

Mon Cousin, les aides de camp du maréchal Augereau, au lieu de rester à l'armée, l'ont suivi à Paris. Faites-moi connaître à quels corps ils appartiennent, mon intention étant qu'aucun d'eux ne reste à Paris.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En missie sus êrch, de l'Emp.)

12505.

A L'IMPÉRATRICE.

À PARIS.

Finkenstein, a mai 1807, à beures après midi.

Mon amie, je reçois ta lettre du 23. Je vois avec plaisir que tu te

portes bien, et que tu aimes toujours la Malmaison. On dit que l'archichancelier est amonreux : cela est-il une plaisanterie, ou cela est-il vrai? Cela m'a amusé; tu m'en aurais dit un mot.

Je me porte fort bien, et la saison devient belle. Le printemps se montre enfin, et les feuilles commencent à pousser.

Adieu, mon amie; mille choses aimables.

Tont à toi.

Napoléon.

Lettres de Napoleon à Josephine, etc.

£2506.

ORDRE.

Finkenstein, a mai 1807.

M. Duroc fera donner sur les fonds de la caisse des théâtres :

A.M. Paër, une boîte avec chiffre en or et la somme de 10,000 francs; A madame Paër, la somme de 6,000 francs;

A M. Brizzi, la somme de 4,000 francs.

Napoléon.

Bibliothèque impériale.

12507.

A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, o mai 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 29. Le poste de Saint-Cloud dui être fourni par la compagnie des vétérans de la Garde, qui sont. je resis, 200 hommes. Paítes former de rette compagnie un détachement de fon hommes, et faites-le easerner à la reaserne de la Garde è cheval. Ce détachement pourra fournir tous les jours 15 hommes pour le servire du palais. Il recevra des ordres du général d'Aleure. Jai jupí à propos de mettre tous les dépids de ma Garde sons le commandement du général Ordener. Je vous envoie ci-joint l'ordre.

Le patron de Saint-Valery-en-Caux qui conduisait les passagers à bord

de la station auglaise, et était muni d'un sauf-conduit anglais, doit étre traduit devant une commission militaire. Cette commission sera réunie à Roueu; les membres en seront nommés par le général commandant la 5° division militaire, et le prévent sera jugé dans les vingt-quatre beures. Si, comme il est présumble, le fait se vérifiant, il est condamné à mort, il faut qu'il soit exécuté sur-le-champ. Il faut avoir soin que tout cela ne fasse point de caquetages. Le prévenu sera d'abord transféré dans les prisons de Rouen. Dès son arrivée, le commandant de la 5° division militaire sera prévenu, la commission sera réunie, et le jugement rendu séance tenute.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Cambuc'rès. (En munic sex Arch. de l'Emp.)

12508.

A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, a mai 1802.

Monsieur Champagny, je reçois votre lettre du 9 a avril. En matière de gouvernement, c'est toujours le décret qu'il faut prendre pour base. Je n'ai pas pu me contredire, c'est une erreur de secrétaire qui a été faite dans ma lettre. Le n° 1" du prêt que vous avez fait contieut des renseignements précis. Cest à la caisse d'amortissement à veiller à ce que son gage ne disparaisse pas.

Je désirerais savoir s'il existe réellement à la Bibliothèque impériale une bistoire d'Alexandre en langue persane, qui diffère de celles que nous ayons.

NAPOLÉON.

Comm. par MM. de Champagny. (En mouse sax Arch. de l'Emp.)

12509.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 2 mai 1807.

Fai reçu votre lettre du 21 avril. Fai traduit le patron de Saint-Valery devant une commission militaire. Donnez ordre qu'il soit couduit dans la

38.

prison de Rouen, traduit devant la commission, et jugé séance tenante. Cet exemple ne peut être que d'un bon effet sur nos côtes.

Je suis méconient des menées de l'Opéra. Faites connaître au directeur Bonct que ses moyens d'intrigue ne réussiront pas avec moi. Je ne vois pas pourquoi M. Boutron veut empécher les autres de gagner leur pain et est si exclusif. Je vous prie de faire finir tout cela. En suscitant des querelles à M. de Luçay et devenant persécuteurs, M. Bonet et M. Boutron se ferout mettre à la porte. Vous savec que ces moyens ne réussissent pas avec moi. On n'est pas content à l'Opéra de M. de Luçay; si cela ne cesse pas, je leur dounerai un hom nilitaire qui les fera marchet tambour battant. M. Bonet, que je suppose être à la tête de ces intrigues, n'aura rien gagné à tout cela. Arranges-vous de manière que je n'entende plus parler de tout cela.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 12510. AU MARÉCHAL AUGEREAU.

Finkenstein, a mai 1807.

Mon Cousin, vous avez autour de vous beaucoup de manvais sujets qui répandent et font répandre toutes sortes de mauvaises nouvelles. Classers-les ou faites-les taire. Jai ordonné qu'on arrètât un nommé Poppon, qui est un mauvais sujet et un voleur. Je vous connaltriss mai si je pouvais vous croire rapable d'acreullé des rapports, fruits de l'extrême malveillance, et qui sernient contraires à l'honneur de nos armes. Ces mallieureux paraissent aivles de recevoir des nouvelles de nos défaites; ils seront confondus et trompés : nous n'aurons que des victoires.

Napoléov.

Comm. par M<sup>est</sup> la comtrase de Sainte-Aldegonde. (En munic aps Arch. de l'Emp.)

## 12511.

### AU PRINCE JÉRÔME.

kenstein, a mai 1807.

Je recois votre lettre du 29 avril. Je suis fort surpris d'apprendre que le premier détachement de cuirassiers ne soit pas encore arrivé; il devrait l'être depuis longtemps. Tout ce que vous me dites de vos dispositions serait bon, si elles avaient été calculées de manière à ce que vous fussiez arrivé contre l'ennemi dans la première demi-heure où il a attaqué. Votre lettre, d'ailleurs, contient trop d'esprit. Il n'en faut point à la guerre. Il faut de l'exactitude, du caractère et de la simplicité. Dans l'ordre défensif, il faut réunir ses troupes, les tenir sur pied en bataille avant le jour, jusqu'à la rentrée des reconnaissances qu'on a envoyées sur tous les points. Votre correspondance n'est jamais complète. Vous ne m'instruisez pas des raisons qui vous obligent à tenir 600 hommes à Schweidnitz et 400 hommes à Brieg. Je vous ai déjà fait connaître que 600 hommes dans Schweidnitz et 400 hommes dans Brieg seront égorgés si les habitants le veulent, et que, réunis dans un seul point, ils se défendraient mieux. Il me paraît que vous avez 1,000 hommes des dépôts français. Quels secours attendez-vous de ces 1,000 hommes, composés de soldats sans officiers, appartenant à différents régiments? Tandis que, s'ils étaient à leurs régiments, ils y servient de la plus grande utilité. Euvoyez-moi l'état, par corps, de ces 1,000 hommes.

Je vous ai mandé que je vous avais euroyé 1,400 autres hommes; ils ne doivent pas être loin de Posen. Je désire beaucoup que vous m'envoyiez ces 3,800 hommes. Il est possible que jaie une bataille, et 2,800 hommes de cavalerie ne me seraient point indifférents. Pour noi, ils valent plus que leur nouthre, parce que mes corps s'en trouvent renforcés et y gagnent plus de moral. Si vous croyez avoir besoin de garder 200 d'argons, j'y conseus, mais pas un homme de plus, et, en réslité, vous n'en avez pas besoin. Vous avez assez de forces pour coutenir l'ennemi qui est devant vous. Il résulte de votre état de situation du 23 avril que vous avez 15.300 hommes, dont 1,500 de cavalerie.

Vous ne m'avez pas fait connaître l'issue de votre sommation de Neisse. Il paraît que vous n'aurez pas cette place si facilement. Il faudro outri la tranchée et faire un siège ou règle. Le ue connais pas bien votre situation. Faites-moi connaître, par le retour de votre aide de camp, les positions que vous occupez devant l'esse, d'evant Glatz; joignez-y un croquis sur graude dimension. Entrez dans des détails pour que je connaisse bien votre situation. Ceux qui vous disent qu'il y a 12,000 hommes dans Neisse font des contest tout porte à penser qu'il n'y en a pas 3,000.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

# 12512.

## AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, a mai 1807.

de reçois votre lettre du 30 avril. Il paraît que la division Gazan, à Willenberg, souffre beaucopu; il faut y diriger des farines. Je n'écris pas à M. de Talleyrand, parce que je suppose qu'il est parti. Ne manquez done pas, en son absence, de m'écrire longuement et de m'instruire de toutse les nouvelles que vous apprendrez. Le vois avec plasisir, dans votre lettre, que vous avez actuellement de la poudre et des boulets pour la défense de Varsovie.

Vous ne m'envoyez aucune nouvelle de Gallicie. Faites-moi connaître ce qu'on apprend de ce côté.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12513.

AU ROI DE NAPLES.

Finkenstein, s mai 1807.

Je reçois votre lettre du 15 avril. Je vois que vous avez nommé chef

d'état-major le général Lamarque, et le général Berthier commandant d'une division de la côté. Japprouve res dispositions. Je vous recommande de ne rien distrire de mes troupes, officier es toldals, pour faire entrer dans les troupes de Naples. Tout ce qui revient de Naples n'est plus que squelette, parce qu'on en a ôté les anciens soldats; cela fait beaucoup de mal.

Vous m'annoncez, dans votre lettre du 9 avril, un rapport de Sicile, qu'on a oublié d'v joindre.

Puis-je appeler à la Grande Armée le 1" régiment napolitain? C'est le seul moyen de former l'armée napolitaine. Je vois avec plaisir que vous avez envoyé en Italie le 3s<sup>a</sup> léger. Je le ferai passer à Toulon, nfin de reformer ce régiment.

Napoléon.

trchives de l'Empire.

#### 125t 4.

### AU MARÉCHAL JOURDAN.

Fickenstein, a mai 1807.

Je reçois votre lettre du 15 avril. Je ne vois pas d'inconvénient que vous rendiez au roi de Naples tous les services qu'il demande de vous, et que vous acceptiez toutes les places auxquelles vous appelle sa confiance.

Viportor

Archives de l'Empire.

### 12515.

# A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 3 mai 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 33 avril. Il me semble que j'ai écrit à la princesse Pauline qu'elle pouvait aller aux eaux. Je ne m'y étais opposé que comme conseil, parce que je vois que les médecins conseillent les eaux à leurs malades quand ils veulent s'en débarrasser, et je regardais comme préférable qu'elle attendit la santé dans sa maison, sans courir la chercher sur les grands chemins.

NAPOLEON.

Course, par M. le duc de Cambacérès. (En minte sus Arch. de l'Emp.)

#### 12516.

### A M. FOLCRÉ.

Finkenstein, 3 mai 1807.

Faites-moi connaître ce qu'a fait un nommé Golberry, qui a été placé dans les haras et qui passe pour un homme malintentionné.

Je reçois votre lettre du ±3 avril. Il n'y a ici rien de nouveau.

Le maréchal Augereau à autour de lui un tas de coquins qui répandent et font circuler de mauvaises nouvelles. Ayez un peu l'œil sur eux, et parlez-en même au maréchal.

Il y a un nommé Poppon, que le ministre de la guerre a fait arrêter à Francfort, Indépendamment des mauvais propos qu'il a répandus sur mes derrières, c'est un voleur.

Faites-moi connaître qui est-ce qui a baptisé dans les journaux l' ré réginent de Prusse au service de France, réginent Napoléon Silei démentir cette dénomination dans les journaux qui l'ont dounée, et, si l'on peut trouver l'auteur de la lettre, dites-le au ministre de la guerre pour qu'on le punises.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

### 12517.

### A W. FOUCHE.

Finkemtein, 3 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 24 avril, J'espère enfin que vous n'aurez plus la faiblesse de remettre sans cesse en scène M™ de Stael. Puisque j'entends qu'elle ne doive plus sortir du Léman, c'est une affaire finie. Je la laisse d'ailleurs maîtresse d'aller à l'étranger, et elle est fort maîtresse d'y faire autant de libelles qu'il lui plaira.

Les Anglais se moquent des Russes. Pendant que ceuv-ci sont en guerre contre tout le monde pour leur plaire, les Anglais font des expéditions importantes pour leur compte particulier. Ils viennent de prendre Montevideo. Voilà done l'Angleterre engagée dans une guerre qui lui emploires beaucoup de monde. Elle na presque personne au Gap; toutes ses armées sont aux Indes. A force de s'étendre ainsi, elle devient plus valuérable. Cest dans ce sens que vous devez faire écrire dans tous les journaux.

ALPOLÉON.

Archives de l'Empere

#### 125t8.

#### A W. FOLCHÉ.

Finkenstein, 3 mai 1807.

NAPOLÉON.

trebaves de l'Empire.

#### 12519.

#### AU GÉNÉBAL DEJEAN.

Finkeastern, 3 mar 1807.

Monsieur Dejean, je vois dans tous les journaux que le 1" régiment de Prusse au service de France est appelé le régiment Napuléon. Faites-moi connaître qui est-ce qui s'est permis d'abuser ainsi de mou noun. Il vous sera facile de savoir qui est-ce qui a donné à ce régiment est de demans. Losquie vous aurea découvert qui a donné à ce régiment est de démentir; un ainsieu, vous ferre mettre un airticé dans le Nandeur pour la démentir;

19

et non-seulement vous défendrez qu'on s'en serve à l'avenir, mais vous en punirez sévèrement l'auteur.

APOLÉON.

Diott de la guerre. (En mosate pay Arch. de l'Emp.)

12520.

# AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Finkenstein, 3 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 24 avril. Il paraît que les Anglais ont pris Montevideo; ainsi les voilà engagés dans une guerre qui leur emploiera beaucoup de monde. Il paraît que cette expédition a passé à Rio-Janeiro à la fin de décembre. Il y a, je crois, une autre expédition qui est partie dans le courant de janvier, et dont on a donné dans le temps des nouvelles du cap Vert. On la supposait devoir être pour l'île de France. Dans cet état de choses, faites tout ce qui est possible pour faire supposer que l'escadre de Rochefort et le camp Napoléon doivent se rendre au Cap, la flotte de Brest en Irlande, et qu'il se prépare trois expéditions secrètes pour partir au premier beau temps.

NAPOLEON.

trebises de l'Empire.

12521. A M. DARU.

depuis Küstrin jusqu'à Bromberg? Je vois que je n'ai que 2,000 boisscany à Thorn et 1,300 à Bromberg. Comment n'ai-je pas 400,000 pintes d'eau-de-vie à Bromberg? Je vois qu'à Bromberg et à Thorn il n'y a presque rien. Enfin comment n'ai-je pas 100,000 quintaux de farine et 50,000 de blé à Bromberg? Je vois que je n'ai que 12,000 quintaux. Il ne faut pas croire que jusqu'à cette heure ce soient vos magasins qui aient

Finkenstein, 3 mm (No7. Monsieur Daru, je viens de lire les états de situation du 23 avril. Comment n'ai-je pas trois millions de boisseaux d'avoine sur le canal,

nourri l'armée, c'est la ville d'Elbing et l'île de Nogat. Vous savez fort bien qu'il faut 165,000 rations pour nourrir l'armée sur la rive droite, c'est-à-dire près de 2,000 quintaux par jour. Il faut donc par mois 60,000 quintaux.

Dans cinquante jours, depuis le 24 février au 16 avril, l'on a mangé plus de 70,000 quintaux. Je compte, dans ce nombre, le gaspillage et les pertes, le pain pillé, etc. Je n'ai done aujourd'hui à Bromherg que pour buit jours. Elbing ne fournira bientôt plus rien. Il faudra songer à approvisionner tous les magasins par Bromberg; Varsovie même devrait l'être par Bromberg, s'il y avait la moindre administration. Il faut me faire un rapport pour me faire connaître comment va vivre mon armée pendant mai, juin, juillet, août et septembre. Elle ne peut plus se nonrrir d'Elbing, il n'y a plus rien; elle ne peut pas vivre de la rive droite, elle est épuisée; il faut donc qu'elle vive des magasins de Bromberg. Il y faut 250,000 quintaux. Varsovie, Kalisz, et tout ce qui pent être fourni par les départements voisins, pourront tout au plus fournir les 50,000 restants. Ne perdez pas une heure à mettre en mouvement de Breslau, de Glogau, de Küstrin, Magdeburg, Spandau, Wittenberg, etc. des farines, du blé, conformément à la lettre que vous écrit le maréchal Duroe, pour mettre en boune situation les magasins de Bromberg et de Thorn; et faites remplacer par des réquisitions dans le pays ce que vous tirerez de ces places. Avez soin de ne rien demander aux alliés, mais de lever tout en pays ennemi.

Dans le rapport que vous me ferez, vous joindrez le tableau de ce qui estise au t'm mit dans les magasins sur la Vistale, de ce que vous ferez venir des magasins de derrière et de ce que le pays doit eurore fournir; un tableau de répartition d'une réquisition extraordinaire de grains pour reapprovisionner toutes les places, et ce à compte de la contribution, de manière que l'on puisse, dans le courant de juin et juillet, firer de mêmes magasins de Glogau, Kastrin, Stettin et Magdehurg, des blés pour remplacer la consommation, sans affaiblir la quantité qui doit tonjours rester dans ces magasins. Pour le vin, il faut me faire connaitre la quantité que fou a tirée de Stettin, celle acheté et Avasovie et celle con-

sommée. Envoyez des agents des transports pour faire venir tout ce qui est en route. Dirigez sur l'armée toutes les eaux-de-vie qui se trouvent dans les magasins de Stettin, Küstrin, Glogan et Magdeburg, et faitesles remplacer par des réquisitions dans le pays. Suivre le même procédé pour l'avoine et la remplacer par des réquisitions, et, par ce moyen, faire payer quelque chose à la Prusse, qui, jusqu'à présent, a moins payé que si elle était en paix.

Si vous ne réussissez pas dans toutes ces mesures, vous n'aurez aucune excuse, car vous avez des rivières, des canaux. L'artillerie fait venir avec la plus grande activité de ses arsenaux et même de France les fusils et tout ce dont elle a besoin, et vous, vous ne pouvez pas faire venir un tonneau de vin de Küstrin.

VAPOLÉON.

Je reçois les états au 1" mai. Ly vois que le vin qui est en route depuis le mois de mars n'est pas encore arrivé à Bromberg; que Thorn n'a que 2,200 quintaux de farine ou de blé, et point de pain; que Bromberg n'a que 15,000 quintant de farine ou de blé, et pas de réserve en pain. Je vois à Strasburg 15,000 quintanx de farine on de blé : qui a ordonné dans cette place un magasin si considérable? d'où viennent-ils? Varsovie n'a que 3,000 quintany; c'est une grande faute.

Comm. par M. le comée Dans (Be misste om Arch de l'Emp.)

# 12522. AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 3 may 1807

Mon Frère, je vous envoie l'état des détachements de cavalerie, de chasseurs et hussards à pied que je vous ai envoyés en Silésie, pour que vous les montiez. Vous verrez que, le 7 et le 8 mai, tout cela doit être arrivé à Breslau et à Glogau. Prenez donc toutes les mesures pour que CORRESPONDANCE DE NAPOLÉON 1". - 1807.

229

tout cela puisse revenir promptement monté à l'armée; j'en ai le plus sérieux besoin.

APOLÉON.

Gomm, per S. A. I. le prince Jérôme.

12523.

AU GÉNÉBAL CLABKE.

Finkenstein, 3 mar 1807.

Je reçois votre lettre du 30 avril. Iai des nouvelles de Londres du 21 avril. Il paraît qu'il n'y avait aucune expédition de partie, hormis ume de 3.000 hommes destinée pour les Grandes Indes. Il paraît que les Anglais sont encore engagés dans une guerre de l'Amérique méridionale, venant de prendre Montevideo, où ils seront probablement obligés d'envover des rendrots.

J'attends avec impatience des nouvelles du maréchal Mortier. Dans tous les cas, il est assez fort contre les Suédois. Il doit renvoyer à l'armée tous les régiments provisoires; ils se perdent et ne sont en réalité d'ancune utilité, isolés.

Quand vous lirez ceci, nous serous au 7 mai, et c'exi, je rois, le 1que la division Boudet arrive à Halle. Certain désormais de ne point manquer de renforts derrière; il n'y a done plus rien à craindre. Faites done tout partir sans délai, et deux jours de retard peuvent être d'un grand inconvénient ici. Faites done filler sur l'armée tous les régiments provisoires d'infantere et de cavaleire.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

12524.

AU GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Finkenstein, 3 mai 1807.

Faites faire une tête de pont sur la rive droite au pont de Dirschau. Yous ferez consister cette tête de pont en deux redoutes établies sur la digue, à 3 ou 400 toises du pont, en trois ou quatre ouvrages intermédiaires entre ces deux redoutes, et en un petit réduit ayant tout au plus 200 toises <sup>1</sup> de développement.

Asponéos.

Archives de l'Empire.

#### 12525.

# A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, 6 mai 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 95 avril. Vous vous trouvez investi de tous les pouvoirs nécessaires pour remettre l'ordre à l'Opéra, puisque, par un décret spécial que vous devez avoir reçu, je vous en ai chargé.

Je tronve que vos observations sur les spectacles gratis sont fondées. Mais qui donne ces antorisations? On dit que M. Bonet commet aussi beaucomp de dilapidations en accordant des billets et des loges gratis.

Aspoléos.

Comm. par M. le duc de Cambacécie. (En moutrous Arch. de l'Emp.)

#### 12526.

# AU MARÉCHAL BERNADOTTE.

Finkenstein, 6 mai 1805.

Mon Cousin, j'ai reçu votre lettre. Je vois avec pluisir la honne situation de votre copps d'armée. Die un 15 mai, voc copps recevrout un renfort de 4,000 hommes par l'arrivée et l'incorporation des douze derniers régiments provisoires. L'espère donc que vous aurez bientid de 3 à 3 0,000 hommes d'infantiere. Nous avons coudru un armistire avec les Suéclois, et les hostilités ne pourront être reprises qu'après s'être prévenunu mois d'asunce.

Jusqu'à cette heure, il parait que les Anglais pensent plus à leurs affaires contre l'Amérique espagnole qu'à venir dans la Baltique. Toute-

<sup>&#</sup>x27; 200 foiers, amai sur la minute

fois, j'ai sur mes derrières un corps de 14,000 Hollandais et les divisions Molitor et Boudet, fortes de près de 18,000 hommes, que j'ai fait venir d'Italie et qui arrivent à Magdeburg le 12 mai.

Le maréchal Mortier est en marche pour prendre une position entre Danzig et Kolherg, afin de ponvoir promptenent arriver sur l'une ou l'autre de ces places, s'il se tentait quedque chose pour en faire lever le siége. Il serait possible qu'on tentât quelque opération pour débloquer Danzig; il faut done, jusqu'à ce que cette place soit prise, se tenir prét à nanouverse.

Napoléon.

Comus. par S. M. le rei de Suide.

12527.

# AU MARÉCHAL MORTIER.

Finkenstein, 4 mai 1807.

Mon Gousin, il fant établir un eartel avec les Suédois pour l'échange des prisonniers. Vous recevrez des ordres du major général pour votre nouvelle direction. Le choix de votre quartier général est important. Placer vos troupes de manière qu'elles puissent se porter ou sur Danzig, ou sur Kolbery, ou sur Marienwerler, avec le plus grande rapidité.

VAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Trévise. (En misute sus Arch. de l'Esso.)

### 12528.

# AU MARÉCHAL LEFEBVRE.

Finkenstein, 4 mai 1807.

Ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai reçu de nouvelles de vous, de sorte que je n'ai point de nouvelles du siége du 1" mai; cependant, le 2, nous avons entendu une forte canonnade.

Les Suédois ont adopté la modification que j'avais apportée à l'armistice, c'est-à-dire qu'on serait obligé de se prévenir un mois d'avance. En conséquence, je viens de donner l'ordre au maréehal Mortier de se porter à deux journées de Danzig, pour être à portée de protéger Danzig si l'ennemi voulait y faire quelque débarquement. l'espère que vous ne tarderez pas à avoir le Hagelsberg. Les sorties de l'ennemi font penser qu'il craint que vous ne l'enleviez de vive force. Il faut concentrer touvos feux contre les balteries ennemies.

Ayez toujours l'œil sur ce qui peut se passer dans la presqu'ile, surtout du côté de Pillau.

Napoléon.

Au moment même, votre aide de camp me remet vos lettres des  ${\it 2}$  et  ${\it 3}$  mai.

Archives de l'Empere.

## t 2529.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, & mai 180

Le reçois votre lettre du 1" mai. Le major général vous envoie copie des instructions que je donne aux nardebans Mortier et Brune 1 par lesquelles vous verrez toutes les mesures que j'ai prises pour réminir une grande force sur mes derrières, et que je vous ai restitule le régiment de Nassun, Faites donne filer, sans aucune espèce de retard, tous les détachements quelconques de cavalerie, tous les régiments provisoires à pied et à cheval, aur la Grande Armée. Le siége de Danzig avance; il est possible qu'à la dermière extrémité l'ennemi veuille tenter quelque chose; il ne faut donc pas perdre un moment pour m'envoyer tous les renforts possible.

Je ne demande pas mieux que de payer les officiers, mais le peuple de Berlin ne paye rien. De tous les gouvernements, le vôtre est le seul qui n'ait rien rendu, ni en contributions extraordinaires, ni en contributions ordinaires. Si vous activiez les recettes de l'une et l'autre espèce, il serait

<sup>&#</sup>x27; Voir pièces a" (ságá, 1ság5.

possible de faire une caisse du sixième ou septième de vox custributions extraordinaires pour payer les officiers, les rentiers et pensionnaires. M. Estève ne fait que des étais et n'envoie rien. Le pense qu'il faudrait établir un gouvernement provisoire; présente-an'en le projet, car il faut que cela parte de vous. Vous y dirice que les rentiers, pensionnaires, officiers invalides, établissement du ngouvernement provisoire; que vous faut établis de telle et telle manière. On établirait autant de chambees de dépenses qu'il y a de provinces, et on arrivent al dors à quedque chose. Présente-moi vous idées là-dessus. Faites-moi comaitire combien votre gouvernement me rendrait par mois. Il faudrait que cela remontat jusqu'an mois d'extôre; bien entendu qu'on en dérait duct equi n'a été paué.

l'aites mettre dans les journaux de Berlin que tous les rapports qu'ent faits les Suédois sont exagérés et pleins de réticences; qu'ils ont pris 1,000 fusils, cela est vrai, mais cassés et provenant du désarmement du Mecklenburg; qu'ils ont pris une vingtaine de voitures, cela est vrai : mais ce sont des voitures de paysons abandonuées; qu'ils ont fait 1,000 prisonniers, cela n'est pas vrai : mais il est vrai qu'ils en ont pris 420; mais ce sont des hommes isolés; il u'y en a qu'une soixantaine de Français, le reste est en partie des recrues hollanduises qui se sont laissé surprendre; qu'ils ont pris à Rostock deux pièces de canon, cela est vrai: ce sont deux pièces appartenant à la ville de Rostock, d'une livre de balle, comme en ont ces petites villes; que, dans le fait, ils n'ont en ancun avantage. Nos troupes se retiraient et, dans le combat qui a précédé la journée du 16, les Français ont en 4 hommes tués et 6 blessés. Au contraire, dans la journée du 16, le maréchal Mortier leur a pris 1,000 à 1,200 hommes, sept ou huit pièces de canon et, sans l'armistice, la perte des Suédois aurait été plus grande. Faites aussi mettre cet article dans le journal d'Altona. Faites mettre aussi l'armistice dans les journaux, mais avec l'article additionnel qu'on se préviendra un mois d'avance. L'article que vous ferez là-dessus, envoyez-le à Bourrienne, pour qu'il le fusse mettre dans la gazette d'Altona.

Je trouve, dans un de vos rapports, un extrait d'une lettre de

3

M. Schleinitz, qui rapporte que je lui ai dit que la Prusse était sous la puissance de la Russie, et la Russie sous la puissance de l'Angleterre: que cela rend la paix difficile; que le roi de Prusse n'a que deux moyens de centrer dans ses étais : l'un, que je le manio à Berlin à la tête de ma Garde; l'autre, qu'il y soit ramené par les Russes; que, pour arriver à ce dernier moyen, if faut que j'aie perdu une bataille avant de passer la Vistule; que j'en aie perdu trois curte la Vistule et U'Oter; mais qu'alors je me rapproche de mes étais et j'augmente mes forces; que, dans ce cas, on se demande quelle sera la situation du roi de Prusse. Après avoir fait circuler cela dans le public, vous pouvez le faire mettre dans les journaux comme un hrait de Ville.

NAPOLÉON.

trebises de l'Empire.

#### 12530.

# At ROLDE NAPLES.

Finkenstein, A mas 1807.

Mun Frère, je reçois votre lettre du 15 avril. Je ne doute pas qu'à la longue M. Roderer ne devienue er que vous dites. Quand on commence à avoir l'habitude des affaires, on méprise toutes les théories, et l'on s'en sert comme les géomètres, non pour marrher en ligne droite, mais pour continuer dans la méme direction. Du reste, je crois à l'attachement de M. Roderer; je crois à sa prohité, à ses lumières; mais sa libre s'accontumera-t-elle jamais au culme des affaires? C'est ce que l'expérience seule prouvera.

Il faut vous attendre, clans la correspondance de mes ministres, à tre traité comme général en ched fe mon armée et à recevoir des marques de mon mécontentement toutes les fois que les règles de l'administration ne sont pas suivies. Jai été un peu mécontent, par exemple, que plusieurs de mes corps aient été un peu désorganisés. Ce ne sont point les hommes que je compte dans mon armée, mais les hommes qui ont de l'expérience et de la valeur. L'armée française ne peut suffire au recrutement de una Garde sans que son esprit s'affaiblisse trop; jugez du mai

qu'a fait aux armées de Hollande et de Naples l'absence des houmes qui en ont été tirés pour les deux Gardes. Il est tel régiment que m'a ruiné le roi de Hollande, qui était un excellent corps et qui n'est aujourd'hui d'aucune valeur. Mais eela est une affaire finie. Le vous enverair des conscrits français stant que vous vondrez; mais je vous priet d'avoir des régiments qui composent l'armée de Naples et de les tenir en bon état.

Il faut vous fâcher contre les teneurs de propose et contre eeus qui se permettent de se trouver mécontents. Je pense que l'Imbitude de gouverner, avec votre hon esprii et vos heureuses qualités naturrelles, renforcera votre caractère, et vous reudra plus propre à meuer cette innueuse machine, si jamais le destin vous faisait vivre plus que moi.

Le prince Jérôme se conduit bien; j'en suis fort content, et je me trompe fort s'il n'y a pas en lui de quoi faire un homme de premier ordre. Vous pouvez croire cependant qu'il ne s'en doute guêre, car toutes mes lettres sont des querelles. Il est adoré en Silésie. Le l'ai jeté exprès dans un commandement isolé el en chef; car je ne crois pas au proverbe que, pour savoir commander, il funt savoir obéir.

Je suis assez content de Louis; mais il a nu peu trop l'esprit de charité, e qui s'allie mal avec la diguité du diadème. Ce n'est pas qu'il fasse grand cas des avis que je lui donne, mais je ne cesse pas de les lui routinuer, et l'expérience ne terdera pas à lui apprendre que beaucoup de choese qu'il a faites sont mal. Jai blainé l'institution de son Ordre, non comme nanvais en lui-mène, mais comme prématuré; car comment ne pas le donner any personnes qui nous entourent? Et comment imprimer ce cachet indélébile sur des personnes qu'on ne connaît pas, et qui, au premier revers peut-être, dévoiteront qu'elles n'étaient que des misérables? Ce raisonnement est ansi pour vous; vous en sentez la force. Mtendez que vous ayez un peu connu les hommes qui vous entourent. Et puis l'envie de donner un Ordre ne peut venir comme une envie d'alter à la chasse; il doit se rattacher à un souvenir mémorable. Le moment de votre courouuement, voilà une époque unémorable; alors on sera en pais voer tout l'Etroppe. Louis vient la nais de permettre que les dames hol-

landaises reprissent leurs anciens titres; ses chambellans même les leur donnent. Je me suis fâché, Je n'ai pas été content de votre evemple qu'il ura allégué, comme s'il y avait quedque chose de commun centre un royamme et une république qui a passé par toutes les épreuves qu'a subtes la France. Cola ne fait pas homeur à sa pénération. Si vosa excession de lui écrire, dites-lui-en un mot; car, comme on croit que tout cela se fait par mes conseils, cela fait um mauvais effet en France. Comme je ne veru pas réablir en France les anciens titres, je ne veux pas réablir en France les anciens titres, je ne veux pas roule les rélablisse dans un pays dont j'ai garanti le système constitutionnel, et qui a tant d'amorjei avec la France par sex vicissitudes.

Il serait conveunble d'établir un chiffre entre vous et moi, et j'ai écrit à M. de Talleyrand de vous en envoyer un.

Je me porte fort bien. Nous commençons enfin à nous apercevoir de la bonne saison. Le siège de Danzig avance. Nous y avons quatre-vingts pièces de canon en batterie; on doit couronner le chemin couvert et faire le passage du fossé dans deux ou trois jours.

Je vous recommande la principauté de Bénévent; traitez-la bien, car je serais fâché que vous fissiez quelque chose de désagréable pour le prince, dont je suis on ne peut pas plus satisfait.

NAPOLÉON.

Dépit de la guerre.

12531.

A M. PORTALIS.

Finkenstein, 5 mm 1807.

Monsieur Portalis, nous avons appris avec une profonde douleur la mort de notre hiera-aimé évêque de Vannes, Mayneaud-Pancemont. A la lecture de votre lettre, les vertus qui distinguaient ce digne prélat, les services qu'il a rendus à notre sainte religion, à notre couronne, à nos peuples; la situation des églises et des consciences dans le Morbihan an moment où il arriva à l'épiscopat; tout ce que nous devons à son zèle, à nes lumières, à cette charifé évangélique qui dirigient loutes sea actions: tous ree souvenirs se cont présentés à la fois à notre esprit, Nous voulons que vous fassiez placer sa statue en marbre dans la cathédrale de Vannes. Elle excitera ses successeurs à suivre l'exemple qu'il leur a tracé. Elle fera connaître tout le eas que nous faisons des vertus évaugéliques d'un véritable évêque et couvrira de confusion ees faux pasteurs qui ont vendu leur foi aux ennemis éternels de la France et de la religion catholique. apostolique et romaine, dont toutes les paroles appellent l'anarchie, la guerre, le désordre et la rébellion. Enfin elle sera pour nos peuples du Morbiban une nouvelle preuve de l'intérêt que nous prenons à leur bouheur. De tontes les parties de notre Empire, c'est une de celles qui sont le plus souvent présentes à notre pensée, paree que c'est une de celles qui ont le plus souffert des malheurs des temps passés. Nous regrettous de n'avoir pu encore la visiter; mais un des premiers voyages que nous ferons, à notre retour dans nos États, sera de voir par nos propres yeny cette partie si intéressante de nos peuples.

NAPOLÉON.

Monteur da 21 mai 1807. ( En minute une Arch. de l'Ecop.)

# t 2532. A M. PORTALIS.

# Finkenstein, 5 mai 1807.

Faites-moi connaître quel est le curé qui prêche à Saint-Sulpice, son Age, ses opinions et ses talents.

Napoléov.

Archives de l'Empire.

# 12533. AT SCHAH DE PERSE.

Comp impérial de Finkrastein, 5 mai 1807.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, à Feth-Ali, empereur des Persons, salut,

J'ai reçu la lettre que tu m'as fait remettre par ton ambassadeur extraordinaire, le très-noble et très-élevé Mohammed Riza Beg. J'ai reconnu. à ce qu'elle contient, et à ce qu'il m'a dit de ta part, la sinérité de tes sentiments pour moi, ton désir de consolider notre amitié par les liens les plus étroits, et la ferne volonté d'unir constamment tes efforts aux miens contre nos ennemis communs. J'ai en conséquence ordonné à mon ministre de conclure avec lui un traité d'alliance dont les ratifications signiées de ma main et scellées de mon secau impérial seront échangées dans ta capitale. Sa fidèle exécution fera la gloire de ton empire et le déseasoir de no ennemis.

J'ai été très-satisfait de la conduite de ton ambassadeur extraordinaire pendant tont le temps qu'il est resté près de moi; et tu feras une chose qui me sera agréable, en lui tenant compte du zèle que, dans cette circonstance, il a montré pour ton service.

Je te souhaite les bénédictions du ciel, un règne long et glorieux et une fin henreuse.

Napoleon.

Comm. par M. le général Ferrier (En semute son tech. de (Emp.)

12534.

# AL GÉNÉRAL BERTRAND.

Finkenstein, 5 may 1807.

Vous partirez à midi pour vous rendre devant Danzig; vous y arriverze avant minuit. De minuit à six heures du matin, vous irez visiter toutes les tranchées; vous verrez quelle est l'opinion du génie; vous verrez le général la Riboisière et le pare; après cela vous irez trouver le maréchal Lefelvre.

Le marchal Lefebre me demande des ordres pour attaquer le 8, de vive force, le Hagelsberg, Cette demande m'est faite le 3, et j'evoue que je n'y comprends rien. Du 3 au 8, il y a cinq jours. La sope était éloiguée, il y a deux jours, de 22 toises; en cinq jours, en n'en faisant que 3 toises par jour, on ne sera éloigné que de 6 toises. Si la sope était à 6 toises, le 8 on le 10, il y aurait folie à faire attaquer de vive force sans profiter des resources de l'art. Deux objections sont contre: 1° des palssades non rompues par l'artillèrie, à moins qu'il n'y ait une posipalissades non rompues par l'artillèrie, à moins qu'il n'y ait une position d'où ou puisse les enfiler; a° les chausse-trapes et piquets au fond des fossés, mais surtout les fougasses, redoutables pour les tronpes qui ne sont pas accontumées à la guerre de siége; officiers et soldats sont fort ignorants là-dessus; aucun d'eux n'en a jamais vu ni fait. Ils se eroient minés jusque sous les parallèles. Si le 8 on se trouve sur le chemin convert, qui enmêche de le couronner? Mais d'ailleurs le couronnement du chemin convert est inutile. Un chemin eouvert ne se couronne que pour établir les batteries de brèche; je n'en ai pas besoin. Du moment que je serai à 10 toises, il faut cheminer par trois atcliers de mineurs, faire sauter le chemin couvert, les contrescarpes, arriver aux palissades, les briser à eoups de hache et faire une gabionnade au fond du fossé. Alors plus de difficulté de faire l'assaut, et d'enlever le Hagelsberg enfin. Il est reconnu que les mineurs peuvent faire 3 toises par jour; ils peuvent done faire 15 toises en cinq jours. Eneore une fois, mon opinion est que l'on n'a pas besoin de cheminer à ciel découvert aux 15 dernières toises, puisqu'il n'y a pas besoin de couronner le chemin couvert.

Si cependant, par des raisons que je ne suis pas à même d'apprécier direi, il était impossible de s'approcher assez près pour cheminer sons terre, et qu'on fift sir de briser les palissades et de leuter un assaut, il faudrait le tenter au même moment où l'on menacernit avec les échelles et autres moyens d'attaque les autres points de laptice. Si an contraire on continue à cheminer jusqu'au to, et que la position de la presqu'île soit utile au cheminement de la sape et pour appuyer son flanc gauche, il faut l'entever sans d'ais.

Vous pourrez done partir de manière à être arrivé le 7 dans la nuit, à Marienburg, où vous apprendrez si je suis eneore au quartier général ou si j'ai été du côté d'Elbing.

Applient.

Archives de l'Empire.

12535.

AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 5 mai 1807.

Mon Cousin, donnez ordre au général du génie Chambarlhiac de se

rendre devant Kolberg pour prendre le commandement du génie de ce sière.

Faites connaître au prince de Ponte-Corvo et au maréchal Soult que mon intention est qu'ils fassent camper leur armée par divisions. Ils vous enverront les plaus des camps et des positions qu'ils occuperont.

Faites connaître également au maréchal Davout que mon intention est qu'il fasse camper la division Morand sur les hauteurs d'Alleustein, la division Frant sur les hauteurs d'Osterode et la division Gudin sur les hauteurs de Hohenstein, ayant soin de choisir des lieux sains et de bonnes positions milliaires, et d'exercer les troupes aux manœurres et aux exercices.

Ces maréchaux vous feront connaître quand ces camps seront établis, parce que l'Empereur ira les voir successivement. Quant au maréchal Ney, vous lui ferez connaître que j'ai fait camper les autres corps d'armée, mais que, sur ses observations, je le laisse maître de faire ce qu'il vouder.

Faites camper les fusiliers de la Garde près de Fiukenstein; on laissera la place pour le second régiment.

Aspoléos.

Dopôt de la guerre (En moute ses Arch. de (Eng.)

# t2536. AL MARÉCHAL BERTHIER.

# Finkenstein, 5 mai 1807

ntennem, a mai 1907.

Le maréchal Launes commande un corps qui porte le nom de corps de réserve de la Grande Armée.

Ce corps sera composé de la division Oudinot, formée à quatre brigades, et de la division Verdier.

gades, et de la division Verdier.

La division Oudinot aura ses quinze pièces de canon, telles qu'elle les a dans ce moment.

La division Verdier sera composée des 3' léger, 3' de ligne, 73' de ligne et du régiment de Paris. Elle aura douze pièces de canon frança ses, actuellement attachées à la division italienne qui est devant Kolberg, et qui ont ordre de se rendre à Marienwerder. Le 3° et le 79° arriveront à Marienwerder avant le 19 mai. Le 3° léger et le régiment de Paris seront joints à la division Verdier après la prisde Danzig.

Le général de brigade Harispe et le général de brigade Vedel feront partie de la division Verdier, L'adjudant commandant Sicard sera le chef d'état-major de cette division.

Une troisième division sera réunie au corps de réserve; elle sera composée de la division italienne. Je donnerai des ordres pour le temps oi elle devra rejoindre le corps de réserve. Elle aura ses douze pièces d'artillerie, que lui fournit le 8' corps.

Vous ferez connaître au maréchal Lannes que cette division n'arrivera à Marienwerder que sur la fin de mai, et qu'elle est composée de quatre régiments d'infanterie italiens et d'un régiment de cavalerie.

Le corps de réserve sera ainsi composé de plus de 20,000 hommes. Il est nécessaire qu'il y soit attaché un ordonnateur, des employés d'administration, et un officier supérieur pour commander l'artillerie.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En maute est Arch. de l'Emp.)

t 2537.

# A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, 6 mai 1807

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 26 avril. Le temps est ici superbe. Tout commence à végéter. Nous nous apercevons enfin que nous sommes au mois de mai.

Vous trouverez ci-joint un article additionnel à l'armistice conclu aver les Suédois, que vous ferez mettre dans le Moniteur. Du reste, rien de nouveau. Le siége de Danzig se continue avec la plus grande activité.

Vous trouverez ei-joint une lettre au ministre Dejean, dont vous prendrez connaissance et que vous lui ferez passer.

NAPOLEON.

Comm. per M. le duc de Cambacéria (En susais ses Arch. de l'Emp.)

...

### 12538.

# AL GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 6 mai 1807.

Monsieur Dejean, vons donnerez Fordre que sis compagnies du 3 lutaillon du 5º d'infanterie légère, qui seront successivement complétées, à mesure de l'arrivée de la conscription, à goo hommes, se rendent au camp de Saint-Ló, et aux dens hataillors de ce régiment qui sont au camp de Saint-Ló de se rendre à Paris. Il fandra qu'ils soient complétés à «,000 hommes. Vous les passerez en revue à leur arrivée à Paris. Vous ne tarderez pas à recevoir l'ordre de les faire venir en posts à Mavence.

Énvoyez l'ordre an sénateur Canclaux de renforcer la garnison de Cherbourg de 500 hommes de gardes nationales, de manière que sur ses 3,000 hommes il en ait la moitié à Cherbourg.

Napoleon.

Depôt de la guerre. (En senste sus heb de l'Emp l

#### 12539

# AL GÉNÉRAL LACI ÉE.

Finkenstein, 6 mai 1802.

Lai recu votre lettre du s'à avil. J'ai in cette lettre aver peine. Gomnout avez-vous pu supposer que J'aie jamais en ancune espève de doute sur votre zêle et sur votre attachement à ma personne? J'ai fien de une plaindre de ce sentiment d'injustice de votre part. On ue peut être plus satisfait que je le suis de tout e que vous faites.

VAPOLÉGN.

Arrhives de l'Empire.

#### 12540.

# AU MARÉCHAL BESSIÈRES.

Finkenstem, 6 mar 1807.

Le maréchal Bessières partira dans la journée pour se rendre à Bi-

schofswerder. Demain, à neuf heures du matin, il passera la revue de la division Saint-Sulpice, en faisant border la haie par compaguie.

Il m'apportera des états bien en règle pour me faire connaître ce qu'il y a ; général de division, généraux de brigade, adjudants commandants, aides de camp et adjoints, colourels et états-majors, chaque compagnie, capitaine et officiers; enfin une faire savoir ce qu'ils peuvent mettre devant l'emeui et ce qu'ils gagneront dans qu'uize jours.

Il passera cette revue dans les mêmes détails et comme j'ai passé la Garde, et de manière à me donner les mêmes renseignements.

Il la fera manœuvrer une heure ou deux.

Après quoi il se rendra à Strasburg. Il fera la même chose à la division Grouchy, et il reviendra me faire un rapport détaillé.

Il me fera connaître où ces corps ont des détachements, en distinguant ceux qui sont en Silésie, ou à Potsdam, ou aux petits dépôts sur la Vistule.

NAPOLÉON.

Comm. par W<sup>es</sup> la duchesse d'Istrue (En masse aux Arch. de l'Emp.)

12541. Al PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 6 mai 1807.

Mon Frère, un régiment de 1,200 Savous doit être arrivé le 6 à Breslau. Le a' régiment de dragons doit y être arrivé le 5. Mon inteution est douc que, sans perdre un noument, sons dirigiez sur Thorn toute la cavalerie légère, les dragons et cuirassiers qui seront montés, au noment oit ous recevere cette lettre. Vous leur freze doumet des sabres et des carabines, si vous en avez; si vons n'en avez pas, vous les ferez passer par Poseu, et vous écrirez au général Saint-Laurent pour qu'on leur en donne. Sil n's en avait pas à Posen, on leur en donnerait à Thorn.

Vons ferez partir également sans délai les 1,000 hommes d'infanteric sortis de l'hôpital, en dirigeant ceux du 5° corps sur Varsovie et ceux des autres corps sur Thorn. Ne portez aucun retard dans l'excution de cet ordre, et envoyez-moi en grand détail l'état de ce que vons faites partir.

30.

Vous avez assez de tronpes pour contenir la Silésie, surtout avec le régiment de 1,300 Saxons qui vient d'arriver.

Le 15 mai, il vous arrivera le régiment des lanciers polonais; mon intention est que vous portiez les deux premiers escadrons de ce régiment à 500 hommes, c'est-l-dire à 150 hommes par escadron, et que vous les fassiez partir saus délai pour Varsovie. Vous garderze les carders de 3° et 4° escadrons pour recovir les recrues qui vont vous arrivers.

Par le retour du courrier, envoyez-moi, r' le détail des hommes d'inaterie que vous dirigez sur les différents crops de la Grande Armée, en une faisant connaître de quels régiments ils sont; vous leur furez fournir des gibernes et des armes prassiemes, si vous n'en avez pas d'autres, en re-ommandant à éculi qui les commanders de faire changer ces armes, à Thorn on à Varsovie, contre des armes françaises; s' l'état de tous les classeurs, husands, d'appons, crimssiers et de vous diriger sur l'armée, en une faisant connaître ceux qui ont des subres, des pistolets, des carabines, et ce qui leur manque.

Je vous ai déjà fait savoir qu'il est possible que, dans les quinze preniers jours de mai, je livre une grande bataille, et 3,000 hommes de cavalerie de plus ou de moins sont pour moi d'une grande importance, surtout l'ennemi avant beancoup de cavalerie.

NAPOLEON.

Lomm. per S. A. I. le prince Jerème (En myste sux treb. de l'Emp.)

12542.

AL GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 6 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 3 mai. Vous ne me partez pas du départ des tenis régiment provisoires de cavalerie, ni du régiment qui est à Berlin, ni de détachements quelconques de eavalerie. Mon intention est que vous n'en gardiez aureun; dragous, chasseurs, eniransiers, que tout parte. Faites aussi partir les deur régiments provisoires qui sont à Berlin. Nee le bataillon de Nassau, vous pouvez garder Berlin et Kastrin jusqu'à ee que le batillon provisoire de garnison de Kastrin et le 3º batillon de Nassau. soient arrivés, N'attendez pas pour faire partir les régiments provisoires que Nassau soit arrivé. Deux jours de différence ne sont rien pour Berlin et sont beaucoup pour moi.

Écrivez à l'intendant et au gouverneur du Mecklenburg pour que les chevaux provenant de ce pays rentrent.

Le 7° provisoire est arrivé, et je vois que les 6° et 8° sont en marche; mais les 5°, 9° et 10°, je n'en eutends pas parler. Mettez sans délai ces trois régiments en marche.

Le 4° de ligne italien doit arriver le 19 et le 13 à Potsdam; faites-le séjourner à Berlin et passez-le en revue; faites-lui renœttre tout ce dont il a besoin. Après cela vous le dirigerez par Stettin sur Kolberg, où il rejoindra la division italienne.

Le régiment des chasseurs italiens arrive le 11 mai à Potsdam; vous l'y ferez séjourner pour réparer sa sellerie, le remettre en bon état, et vous le dirigerez sur Thorn. Je destine ce régiment à faire partie de la réserve de cavalerie.

Le régiment italien des dragous de la Reine arrive à Potsdam le 14 mai. D'ici à cette époque, j'aurai le temps de vous envoyer des ordres. Je le destine à la division italienne.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empôre.

# 12543. AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 6 mm 1842

Mon Fils, vous recevrez du major général l'ordre de faire partir le derier régiment de dragons italiens qui reste en Italie avec le ; d' régiment de chasseurs, chacun complété à 60 oc chevaux, pour se rendre à Augsbourg avec neut pières de canon, dont trois servise par l'artillerie légère. Cette artillerie, personnel, matériel et tatelage, sers italienne.

Vous ferez partir également une quarantaine de sapeurs pour compléter la compagnie de sapeurs qui est à la division italienne au siége de Kolberg, et qui est réduite à 80 hommes. Je pense que le 3º mai tout cela sera rendu à Augsbourg.

Si les deux régiments de cauderie n'ont pas 600 chevaux, il n'y a pas direconénieut à n'en envoyer que 500, pourre que les 200 homes restants viennent à pied avec leurs selles et hien armés. S'ils manquaient d'armes, vous auriez soin de m'en instruire, alin qu'ils en trouvent à Magleburg. Cependant tière, qu'ils soient dans le meilleur état possible. Ces deux régiments vous seront remplarés par les deux régiments de cavalerie que le roi de Vaples vous envoie.

Je remarque dans votre état de situation an 1° avril que la division Glaucel ui aque eiun lastallion. Se peuse que vous devez y mettre le 4° bataillon du 60°, le 4° du 93°, le 4° du 79°, le 4° du 11°, le 4° du 5°; ce qui ferait dix hataillons. Vous pourriez les composer de sept compaguies chaem, et alors il resterait quatre compaguies aux dépids. Avec eu visite aux dépids avec que visite aux dépids et avec la conscription qui va vous arriver, ces dix hataillous vous formeront hientit une division de 7 de 8, 60 co houmes.

Vous pouvez et vous devez considérablement augmenter la dission Dubasme. Les 8°, 18° et 3° légers pourraient fouruir chacun un bubatillon de six compaguies, formant un effectif de 720 hommes; le 81° pourrait fournir dans la même proportion. Les déplis du royanme de Naples qui vous fournissent deux compagnies pourraient vous en fournir quatre; ceux qui vous en fournissent quatre pourraient vous en fournir six; et par ce moyen vous pourrez augmenter cette division jusqu'à 8 ou 10,000 hommes.

Le 1º léger, le 4º et le 11º formeraient le fond d'une 5º division. Tespère que, dans le courant de juin, la division Seras aura 10,000 houmes présents sous les arues; la division Broussier, 8,000 hommes, la division Clauzel, 7,000 hommes, la division Dubesme, 8 à 10,000 hommes, et la 5º division Goo houmes, et amaière que vous aurer 5.5,000 hommes d'infanterie, c'est-la-dire une atruée de 50,000 hommes, infanterie, cavalerie, artillerie, précent sous les armes, et de 60,000 hommes compris l'armée du général Marmout. En cas d'évênements, vous seriez renforré par 10,000 hommes que j'ai dans le midi de la France: ce qu'ous ferait une armée de 70,000 hommes, qu'un milleu le France: ce qu'ous ferait une armée de 70,000 hommes, qu'un milleu le France: ce qu'ous ferait une armée de 70,000 hommes, qu'un milleu

de vos places fortes, serait respectable. Mais pour cela, il fant vous occuper sans relâche à former vos troupes, à faire remplacer vos officiers qui ne sont plas dans le cas de servir, renvoçu les hommes réformés et metre enfin tout en bon état. Les 3° et 4° bataillons des sept régiments que j'ài appelés à la Grande Armée, faisant partie du corps d'observation et composuit les divisions Boudet et Molitor, vous formerezient aussi sept petits bataillons qui pourraient compléter une de vos ciuq divisions.

Quant à l'artillerie, vous avez envoyé seize pièces de canon; il faut sur-le-champ les remplacer à vos pares.

Je vois par votre état de situation du s'arril que vous avez un s' corps fono chevana ve 7 no houmes du train d'artillerie; vous avez donc là desoldats du train pour servir encore 100 chevaux; que vous avez enfin an s'e bataillon principal du train, au s'e bataillon bis, an y'principal, près de 1,000 nommes et près de 2,000 chevaux; vous avez donc près de 3,000 chevanx français du train, Gest beaucoup plus qu'il n'y en a inmais eu en llaie, et lout autant du ce cle vous est nécessire.

Je n'ai pas pu bien voir sur votre état de situation à quoi se moute le train d'artillerie italieu, en hommes et en chevaux.

Vapoléov.

Gorom, par S. A. I. Mar in duchesse de Lenchtenberg.
(En moute aux Arch. de l'Emp.)

## 12544. At ROLDE NAPLES.

Finkenstein, 6 mai 1807

Mon Frère, si vous faites frapper de la monnaie, je désire que vous adopties les mêmes disissons de valeur que dans les monnaies de France, et que vos pièces porteut d'un côté votre effigie et de l'autre les armes de votre royaume. Jai déjà fait la même chose pour mon royaume d'Italie. Les princes confédérés font la même chose. De cette mauière il y aura dans toute l'Europe uniformité de monnaie, ce qui sera d'un grand avantage pour le commerce. Il n'a varait pas d'inconvinient à faire mettetage pour le commerce. Il n'a varait pas d'inconvinient à faire met en légende la valeur de la monnaie, comme, par exemple, xapoléos de 20 passes, etc.

NAPOLEON.

Archives de l'Empare.

12545.

AU ROI DE HOLLANDE.

Finkenstein, 6 mar 1807.

Je reçois votre lettre du 26 avril avec les journaux qui y étaient joints. Je suppose que cette expédition sortie d'Angleterre n'était qu'un convoi marchand ou bien quelque expédition pour les Indes.

Le major général vous aura fait connaître que j'ai réuni vos troupes hollandaises, qui se montent à if, oco hommes, sous les ordres du maréchal Brune, qui commande un corps d'observation sous le litre de Corps d'observation de la Grande Année. Vos troupes hollandaises se trouvent partagées en trois divisions, une sur Hambourg, une sur Sehwerin et la troisème sur Anklam. Fui deux divisions françaises, formant 15,000 hommes, rémine à Magdelaurg et destinées à appuyer le corps d'observation. J'attends deux divisions espagnoles. Cette armée d'observation deux être necro renforcée de 20,000 hommes de la Confédération du Bhin. Ce qui fera que le corps d'observation sur l'Elbe sera de plus de 70,000 hommes.

Le quartier général du maréchal Brune sera à Schwerin. Il est convenable que vous l'instruisiez de tout ce qu'il y aura de nouveau. Des que la garnison de Hameln, que j'ai formée d'un bataillon provisoire, sera arrivée, j'en relirerai vos troupes, que j'enverrai au maréchal Brune.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

<sup>1</sup> Même lettre au ros de Hollande

### 12546

### A M. CAMBACÉRÉS.

Finkendens, 7 mm (807.

Mon Consin, je recois votre lettre du 27 avril. Je n'approuve pus la résolution que vous avez prise relativement aux affaires de l'Opéra, parce que, dans l'ordre général de service que j'ai arrêté pendant mon absence, je ne vous ai point donné lo droit de prendre des résolutions. Mon intention est donc qu'ancune résolution ne soit prise qu'en vertu d'un décret spécial ou d'une autorisation spéciale. Vous avez le droit de prendre des résolutions sur un mouvement de guerre, après avoir pris l'avis du conseil militaire. Vous avez le droit de prendre des résolutions sur les affaires de l'Opéra actuellement que vous avez reçu l'autorisation spéciale que je vous ai donnée, mais vous ne l'aviez pas reçue alors. Ainsi donc vous ne pouvez preudre aucune résolution pour les finances, pour. faire arrêter un citoven, etc. Le ministre doit me faire son rapport, comme si j'étais à Paris, et, s'il y a urgence des circonstances, prendre sur lui. Vous pouvez même l'y inviter dans un conseil des ministres, mais non mettre à couvert sa responsabilité par une résolution à laquelle il ne peut obtempérer.

Tout cela est pour la forme, qui seule m'importe, car, pour le foud, ous avez dé depuis investi de toute l'autorité devesaire, et je ne veuv pas entendre parler de l'Opéra. Faites les résolutions que vous jugrevz nécessaires pour cet objet. Je suis bieu aise d'avoir en lien de faire cette explication sur us sujet aussi peu considérable que les affaires de l'Opéra.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le dut de Casabaceris.

(En meeste aus kick, de l'Emp.)

12547. A. M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstem, 7 mm 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 28 avril. M. Lacuée a reçu um

.

lettre du 15 avril, dans laquelle je lui ai fait connaître que les conscrits doivent partir le 15 mai. Je lui ai répété la même chose dans ma lettre du 18.

Ingez de ma surprise en lisant votre lettre du 28 avril. Vons dites que jai signé le décret, tel qu'il a passé an Conseil d'état; cela me confond; c'et une erreur d'expédition. L'ai fait les changements de ma propre main.

Il est ridicule que, lorsque jai besoin de la conscription, N. Lacuén en cuillel fappeler que le 5 juillel vailleurs, hous escalucial de lurceau sont faux. Le 5 juillel sera justement le moment de la réculte, qui est une espece de fète champetre où les jeunes genu siment à être chez eux. Cette idée d'opérer simulitanément dans toute la France est manvaise. Il faut que chaque préfet, à mesure qu'il reçoit le décret, fasse son travail et effectue les déquarts. Dourquoi mettre toute la France en crise à la fois, et rester tout le mois de mai et de jini la houche béante dans de vaines fiernalités, et couvrir le chany aux intrigues de la mabriellance? Il estis fâché que dans le Conscii d'état aucun homme n'ait fait sentir cela. Prenex donc, je vous prie, une résolution pour que la conscription arrive le plus tôt possible. Il fant que chaque préfet, dés qu'il reçoit. le décret, selon qu'il lui parrient plus tôt o o qu'il a plus de facilités, fasse partir sec cuserits. Teuest a noin à cela.

Mes légions doivent être formées au mois de juin, pour me servir en juillet et août. Ainsi J'espère que les départs s'effectueront au "juin, au moins pour tout le centre de la France. Y a-t-il de l'avantage ou de l'incurvément à ce que les conscrits de Gênes ou des Pyrénées parent le même jour que ceux de Paris' Cette rage de régulariser peul tout. Il vant même suivre la nature des classes, surtout dans un aussi vuste empire. Cette affaire a été bien nat unecé. Le Sénat a adopté le séna-tus-consulte le 6 avril. Il était naturel que sur-le-champ le ministre de la guerre on le directeur de la conscription fit former les listes; elles pouvaient donc l'être le 1 y avril, le 5 mai les conside de recrutement être teuns, et le 10 toute la conscription partir. Tout cela, ce sont de mauvisse plaisanteries. Y avril-il besoin d'attendre que fisses promulguer suives plaisanteries. Y avril-il besoin d'attendre que fisses promulguer

le sénatus-consulte pour écrire confidentiellement aux préfets de former les listes? La véritable opération est celle du consoil de reventuel. Cette opération pouvait être faite à l'arrivée du décret. Enfin on a voulu perdre trois mois; c'est bien mal connaître le prix du temps. Quel avantage pour la France d'avoir sa conscription fiuit dans le mois équi, au lieu de la faire pendant la récolte! Faites-moi connaître ce que vous avez fait là-d-essus.

La raison que donne M. Dejean pour ne pas envoyer les selles par les caissons de Sampigny n'est pas bonne; c'est, au contraire, faire d'une pierre deux coups, car j'ai besoin de caissons.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Combacérés. (En moute ous Arch. de l'Emp.)

### 12548.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, 7 mai 1807.

Monsieur Champagny, j'ai reçu votre lettre du 26 avril. Faites payer le prix que j'ai institué à l'Institut pour l'encouragement de la scieuce galvanique; nous régulariserons cela après.

Je vois avec plaisir ce que vous avez fait pour les draps appelés Châlons. Toutes les correspondances de Constantinople demandent que les Français envoient de ces draps par courriers.

Napoléon.

Comm. par MM. de Champagny (En manair oux Arch. de l'Emp.)

### 12549.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, 7 mai 1807.

Monsieur Champagny, je reçois votre lettre du 27 avril. Le commissaire général de l'île d'Elbe a mal fait. Vous lui donnerez l'ordre sur-lechamp de contremander l'envoi qu'il avait fait aux forges de Piombino.

.

Mes décisions doivent parvenir par le canal des ministres et non par le prince de Piombino, Vous lui ferez rembourser la valeur de ce minerai pour l'avoir donné irrégulièrement.

Asponeos.

Conm. par WM. de Champagny. (En anute ous bob. de l'Ema.)

12550.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 7 mai 1807.

Le vois, dans votre bulletin du ≈ 2 avril, que M™ de Stael était partie le «1 pour Genève. Je suis fâché que vous soyez si mal informé. M™ de Stael était, les «1, «5, «6, «7, «8, «1 probablement est encore, à Paris. Elle a fait beaucoup de diners avec des gens de lettres. Je ne crois pas qu'elle soit à Paris sans votre permission (toutles), în le faultait pas me dire qu'elle est partie pour Genève. Il est hien ridicule qu'on me fasse renouveler tous les jours un acte aussi simple. Si l'on n'avait pas rempil d'Illusions la tête de M™ de Stael, tout ce tripotage n'aurait pas lien, et elle se serait tranquillisée. En ne lui ôtant pas l'espoir de revenir jamais à Paris et recommeere son clabandage, c'est accroître les malheme e cette femme et l'exposer à des scènes désagréables; car je la ferai mettre à l'ordre de la gendarmerie, et alors je serai sûr qu'elle ne reviendra pas impunément à Paris.

Napoléon.

Archises de l'Empire.

12551.

A M. FOECRÉ.

Finkenstein, 7 mas 18cc).

Je reçois votre lettre du 28 avril, Je comprends facilement la peine que vous avez avec ces faiseurs de journaux, avides d'argent, qui ne venlent point mériter par un travail proportionné.

Napoléox.

Archives de l'Empire.

### 12552.

## AL GÉNÉBAL DEJEAN.

Finkenstein, 7 mai 1807.

Monsieur Dejean, vons trouverex ci-joint un rapport que je reçois sur Cassel. Quand Joi visité cette place, je l'ai trouvée extrêmenent faible. Il me paraît de la plus grande importaure de faire établir une bonne contrescape avec chemin convert tout au pourtour de la place. Cette contrescape et ce chemin convert doivent être l'ouvrage de plusieurs années. Si, dans cette campagne, on pouvait faire les escapes et routrescapes des quatre demi-lunes, ce serait déjà une bonne et helle amélio-ration.

Je persiste toujours dans mon intention de faire de Mayence une trèsforte place; j'ai demandé des projets que je pense que le génie fait rédiger, pour savoir le rôle que peut jouer le Mein pour la défense de la place.

Aspoléov.

Dépht de la guerre. (Se reisste sus Arch, de l'Emp.)

## 12553.

AL GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 7 mes 1807.

Monsieur le Géwéral Lemarois, je reçois votre lettre du A mai. Jai va avec pluisir que toutes vos pièces de Praga sont bien approvisionnées actuellement. On an'auti promis qui au 1" mai la contrescarpe de Praga serait terminée; Fest-ellet J attache plus d'importance à la contrescarpe de Praga qu'au pout de pilotis.

Daus la situation des magasius, ĵai vu aoce peine qu'il y aoti il Arasovie moins de 2,000 quintaux de froment, seigle, grain ou furine, tandis qu'il y en a 8,000 à Klodava, 9,000 à Lowiez, 10 à 12,000 à Lencayso. Il est urpent que l'on fasse venir à Varsovie 5 à 6,000 quintaux de ces differents magasius.

NAPOLEON.

Cornes, par M. le combr Lemarois (En muste sea treb. de l'Emp.)

## 12554. AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstern, 7 mai 1807.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 34 avril. Le général Poitevin demande 4,300,000 francs; cela est tout simple, il ne voit que la Dalmatie. Mon indention est de ne rien dépenser à Scénico, Spalatro, Trau. Lesina, et je ne veux dépenser quelque chose qu'à Zara. C'est dans ce sens que vous devez écrire au général Poitevin, et vous devez diriger vos dépenses de manière à ne point excéder à Zara ce que j'ài prescrit pour l'année. Si l'on voulait évouter le génie, dix millions ne sufficient pas; mais qu'ai-je besoin de faire travailler à des places sur la frontière de la Turquie, lorsque je suis aussi bien avec les Turcs? Qu'ai-je besoin de mavir tant sur le littoral, tandis que je n'en veux conserver qu'une, qui est Zara?

Napoléon.

Comm. par S. A. I. M<sup>ee</sup> le duchesse de Leuchtenberg. (En monté ou Arch. de l'Emp.)

## 12555. A. M. CAMBACÉRÈS.

Elbeng, 8 mm 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 29. Je vois avec plaisir que le 5 juin partiront les premières levées de la conscription. Par ce moyen, tout se trouve arrangé.

Vous recevrez demain la suite du journal du siége de Danzig.

Le général Drouet a fait une expédition sur une île que forme un canal sur la rive droite de la Vistule, som Branig, Cette île était confiée à la garde de 1,000 Russes, dont 400 ont été tués et 600 pris. Nous avons pris toutes les redoutes qui la défendaient et dix-espt pièces de canon. Notre tranchée était, 1e 7, à sit toises de la placer on couronnait le chemin couvert. Tout porte à penser que cette place ne tardera pas à se rendre.

Je suis à Elbing, où je viens de passer la revue de 18,000 hommes de cavalerie en très-bon état et parfaitement disposés. C'est un des plus beaux comps d'œil qu'on puisse voir.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Cambacérès. (En missie ses Arch. de l'Emp.)

1255G

A M. FOUCHÉ.

Elbing, 8 mai 1807.

Le reçois votre lettre du s9., Il n'y a ici rien de nouveau, sinon que le siège de Danzig avance, que 600 Russes de la garnison de cette ville ont été faits prisonniers et 400 ont été égorgés, comme vous le verrez dans le journal du siège. Le viens de passer la revue de la plus grande partie de ma cavalerie, de 18,000 hommes. Le n'ai januis vu ma cavalerie en si hon état et mes ferjiements si nombreux.

Je ne vois pas pourquoi on ne traduit pas Penon Lebry, Steffe, Tournier et Malbert, devant les tribunaux. Y a-t-il plus grand erime que d'exciter à la rébellion? Si cela est du ressort d'une commission militaire. faites-le-moi connaître: saus cela, les traduire au tribunal de la Seine.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12557.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Elbing, 8 mm 1807.

Le 1º bataillon de Magdeburg arrive le 13 mai. Il est fort de 40 o hommes. Le 15 mai, arrivera le 2º bataillon de même force; ainsi voilà Magdeburg en săreté. Votre affaire est actuellement de veiller à ce qu'on les habille promptement. Pai nommé le général Levasseur, qui a été blessé, pour commander ce régiment, l'inspecter et veiller à sou instruction. Je ue saurais donc trop vous recommander de ne rien laisser à Magdeburg et de tout faire filer.

J'espère que Danzig sera pris avant le 20. L'herbe commence à pousser. Il n'est pas impossible dans la première quinzaine de juin de frapper de grands coups. Vous sentez l'importance que je sois le plus fort possible.

Je viens de passer la revue de 18,000 hommes de cavalerie dans les plaines d'Elbing, J'en ai été très-satisfait, Jamais je n'ai vu la cavalerie en si bon étal.

Je vous réflère de ne rieu retenir, de tout faire partir. Vous n'avez plus iren à renindre des partissus. sons use derrières sont aşsématisés et régularisés. Étudiez où vous avez envoyé les différents défachements de cavalerie, où il y en a , et prenez toutes les mesures pour les faire revenir. Avez les divisious Bondet et Molifor, arrive un millier d'hommes de cavalerie des régiments qui ont leurs dépòts en Italie, Ordonnez qu'ils se dirigent sur-le-champ sur Potslam.

Érrivez à l'intendant et au gouverneur du Mecklenburg, afin d'activer la levée de chevaux, et qu'il y ait le moins de monde aux dépôts; et que, dans les détachements qui arrivent de France, ou puisse chauger les chevaux fatirués et leur en donner de meilleur

Sur la rive droite, il y a un canal qui revient et qui forme une ile sous Danzig, L'ennemi avait conservé cette the, qui citatt gardée par 1,000 Russes, dont foo out éér tius et foo fuits prisoniers, parmit lesques ou grand nombre d'officiers. A cette occasion on a pris div-sept pièces de canon et louies les redoutes. Nous nous sommes logés dans le chemin comert. Le siège avance et va aussi bien que possible.

Je reçois votre lettre du \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \

Vous me dites bien que le 1<sup>er</sup> régiment provisoire de cavalerie est parti le 5, mais vous ue me dites pas si le 2<sup>e</sup> est parti. Il ne doit plus y avoir aucun retard, surtout pour la cavalerie. de vois que le 1º provisoire était encore à Berliu le 4, Pourquoi? Jespère qu'il sern parti avant la réception de cette lettre. Érrivez au gonverneur de Hameln pour qu'il prépare ses moyens d'habiltement. Trois compagnies de son bataillon provisoire de garnison doivent déjà lui être arrivés.

Vapoléos.

Archives de l'Empire

## (2558. AL MARÉCHAL KELLERMANA.

Elbine, 8 mai 1807

Mon Consin, je reçois von quatre lettres du 3 o avril. Je vois aver plaisir que les x y et al 8 régiments proxisoires sont déji formés: faithe-les partir sus délai pour Magdeburg. Vons n'avez rien à eroindre de la Hesse : d'abord, parre que vons aures troijours assez de consertis pour pourvoir y envoyer du monde, si cela elati decessière: consinte, parce que le s'-, fort de ».con hommes, va arriver à Mayene; que 16.000 Espagnols y seront hientit; que «o.000 hommes, venand fillaie, arrivent dans cinq jours à Magdeburg. Je ne les fais pas venir à l'armée, parce que ce sont des régiments fais, que je parde en réserve.

Si la llesse levait le nez, et que vos movens ne fussent pas suffisants, rien que de savoir cette force la, la contiendrait.

Von armée est superbe. Je viens de passer la revue de 18,000 hommes de cavalerie duns les plaines d'Elbing. Je nai junais vu la cavalerie plus belle. L'attends que la saison devieune meilleure, que Danaig soit pris, et que tous mes régiments provisoires soient arrivés, pour frapper un vigourenx coup de massue.

Aus nous logeous cette mit dans le chemin convert de Dazig, Nouvenous de prendre me ile qui était défendue par 1,000 Russes, cinq redoutes el div-sept pières de canon. Aou Russes ont été tués, foo out été faits prisonniers; les redoutes et les div-sept pières de canon ont été prises.

Dès le 5 juin, une bonne partie de la conscription va se mettre en

33

marche pour renforcer tous vos cadres. L'apprends avec plaisir que le 1° bataillon de garnison de Magdeburg est parti et arrivera le 13 mai, et que le 2° bataillon partira sous peu de jours. Voilà une belle et bonne besogne.

Napoléon.

Depôt de la guerre. (En noute en Arch. de l'Emp.)

### 12559.

### 73° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Elbing, 8 mor 1807.

L'anhassadeur persan a reçu son audience de congé. Il a apporté de très-heaux présents à l'Empereur de la part de son maitre, et a reçu en érhange le portrait de l'Empereur eurichi de très-belles pierrevies. Il retourne en Perse directément. C'est un personnage très-considérable dans son pays, et un homme d'esprit et de heauceup de sagacié. Son retour dans sa patrie était nécessaire. Il a été réglé qu'il y aurait désormais un légation nombreuse de Persans à Paris, et de l'arqueis à l'éthérain.

L'Empereur s'est rendu à Elbing et a passé la rivue de 18 à 20,000 hommes de cavalerie, cantounés dans les environs de cette ville et dans l'île de Nogat, pays qui ressemble heaucomp à la Hollande. Le grand-duc de Berg a commandé la manœuvre. A aucune époque l'Empereur n'avait vus a cavalerie en meilleur état et miero, disposé.

Le journal du siége de Danzig fera connaître qu'on s'est logé dans le chemin couvert, que les feux de la place sont écitust, et dounera les détails de la belle opération qu'a dirigée le gráciral Drouet, et qui a été exécutiée par le colonel 'Ayuné, le cited de bataillon Armand du « l'éger et le capitaine vay. Cetto opération a mis en notre pouvoir une ille que défendaient 1,000 Busses et cinq redoutes garnies d'artillerie, et qui est très-importante pour le siège, misqu'elle prend de revers la position que l'on attaque. Les Busses ont été surpris dans leurs corps de garde : 600 ont été égorgés à la batonnette saus avoir cu le temps de se défendre. et 600 ont été faits prisonniers. Cette expédition, qui a cu lieu dans la nuit du 6 au 7, a été faite en grande partie par les troupes de Paris, qui se sont couvertes de gloire.

Le temps devient plus doux, les chemins sont excellents, les bourgeons paraissent sur les arbres, l'herbe commence à couvrir les campagnes; mais il fant encore un mois pour que la cavalerie puisse trouver à vivre.

L'Empereur a établi à Magdeburg, sous les ordres du maréchal Brune, un corps d'observation qui sera composé de près de 80,000 hommes, motifé Français, et l'autre motifé Hollandais et confédérés du Rhin; les troupes hollandaises sont au nombre de 20,000 hommes.

Les divisions françaises Molitor el Boudet, qui font aussi partie de ce corps d'observation, arrivent le 15 mai à Magdeburg. Ainsi on est en mesure de recevoir l'expédition anglaise sur quolque point qu'elle se présente. Il est certain qu'elle débarquera: il ne l'est pas qu'elle puisse se rembarquer.

Monstreer du 20 mai 1807. (En minute en Dépêt de la guerre i

12560.

AL MARÉCHAL LEFERARE.

Elbing, 9 mai 1807.

Le général Bertrand n'a apporté votre lettre. L'aide de camp du général Brouet m'avait apporté celle où vous me rendez compte de la prise de l'île. Vous ne devez pas songer à la division Oudinot, qui est nécessaire à d'autres opérations. Le 70<sup>st</sup> arrive, le 12, devant Danzig; je le laisserai au siége.

Témoignez ma satisfaction au général Drouet, au colonel Aymé, au chef de bataillon Armund, ainsi qu'au détachement badois qui était à la prise de l'île.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

33.

## 12561. AL PRINCE JÉRÔME.

Elbing, 9 and 1807.

Mon Frère, je reçois votre dernière lettre que vous avez oublié de dater. Je vois avec plaisir que les entrassiers, la cavalerie légère et les dragons seront fous partis an 30 mai, et seront readus sur la Vistule au 1" juin. Cela est bien nécessaire, car les opérations vont commencer dans quelques jours. L'ennemi ayant beaucoup de cavalerie, j'ai besoin de renforce tous uses cultres.

Par la distribution de vos forces, je vois que vons n'avez pus besoin de garder les 1,000 hommes d'infanterie française que vons avez, et qui sont très-nécessaires à l'armée. L'en attends le détail pur corps.

Asportion.

Commit par S. A. L. le prince Jerôme.

## 12562. A L'IMPÉRATRICE, A PARIS.

I inkesistera, ao mai 1805.

de reçois la lettre, le ne sais re que la me dis des danns en correspondaure avec moi, le n'aime que un petite losephine, boune, boudeuse et capriciense, qui sail faire une querelle avec griee, comme lout re qu'elle fait, car elle est lonjours aimable, hous cependant quand elle est, jalones e dons elle devient tunte diablesse. Mais revenusa à ces dannes, Si je devais m'occuper de quelqu'une d'entre elles, je fassure que je condrais qu'elles fussent de jolis boutons de rose. Gelles dout la me parles sont-elles dans ce cas.

Je désire que tu ne dines jamais qu'avec des personnes qui ont diné avec moi; que ta liste soit la même pour les cercles; que lu n'admettes jamais à la Malmaison, dans ton intimité, des ambassadeurs et des étrangers. Si în faisais différemment, în me déplairais; enfin, ne te laisse pus trop circonvenir par des personnes que je ne connais pas, et qui ne viendraient pas chez toi si j'y étais.

Adien, mon amie; tout à toi.

Asportion.

Lettres de Napoleon à Jeorphise, etc.

12563.

## INSTRUCTIONS POUR LE GÉNÉRAL GARDANE.

Camp impérial de Finkenst-in, 10 una 1807.

M. le général Gardane arrivera le plus promptement possible en Perse, Quinze jours après son arrivée il expédiera un courrier, et un mois après il fera partir un des officiers qui l'accompagnent.

A son possage à Constantinople, il prendra tontes les mesures pour pes a correspondance avec le ministre des relations exérieures et celle du ministre avec lui se faise et acque de la Porte, il serait dans le cas d'érrier tons les buit joirs. Toutes ess dépéches de quelque importance, tant pour le ministre des relations exérieures que pour le général Sebastiani, seront écrites en chiffres.

Ses premières dépèches surtont doivent lêre telles qu'il conxient lorqu'on à à faire connaître nu pays sur lequel il n'existe aneum renseignment positif. La géographic et la topographic du puys, les côtes, la population, les finances, l'état militaire dans ses divers détaits, tels doivent être les premiers objets des recherches du général Gardane. Ils doivent remplir ses dépèches et lui fournir des volumes.

La Perse doit regarder les Russes comme ses ememis naturels ; ils hi oit enlevé la féorgie; ils meneur ses plus helles proxinces; ils riont pas emeror recomm la dynastie actuelle, et depuis son avénement ils out toujours été en guerre avec elle. M. le général Gardane rappellera tous ces griés; il entreticendra l'inimité des Persans contre la Russie; il les excitera à de nouveaux efforts, à des levées plus nondreusess. Il leur donnera, pour la suite de leurs opérations mitthires, tous les conseils que lui suggérera son expérience, el il cherchera, dans celte vue, à se lier avec le prince Abbas-Miraé, qui commande l'armée et qui parût en avoir toute la confiance. Il faut que la Perse opère sur les frontières de la Bussie une puissante diversion, et qu'elle profite du moment où les Busses out affaible leur armée du Canease et en out envoé en Europe une partie, pour rentrer dans les provinces qu'ils lui ont enlevées par leurs armes ou par leurs intrigues. La Géorgie, qu'ils se sont fait écler par le dernier prince de ce pays, leur est mel assurée; les habitants paraissent regretter encore leurs anciens maîtres. La chaine de montagnes qui couvre l'entrée de la Perse et des provinces oltomanes est d'ailleurs située an nord de la Géorgie. Il est important que la Bussie ne demeure pas maîtresse de tous les passages.

M. le giuéral Gardaue emploiera tous ses soins pour que la Perse et la Porte oltomane se concertou, autout qu'il sera possible, dans leurs opérations entre la mer Noire et la mer Caspienne. L'inérêt des deux empires est le neime : tous les pays, au midi de la llussie, sont également menaces, parec qu'elle préfère à ses déserts et à ses glaces une terre plus fertile et un ciel plus doux. Mais la Perse a encore un autre intérêt qu'il nie set propre : ével d'arrête dans Hude les progrès de l'Angleterre.

La Perse est anjourd'hni pressée entre la Russie et les possessions anglaises. Plus ces possessions s'étendent vers les frontières de Perse, plus elle doit en craindre l'agrandissement utbérieur. Elle serait esposée à devenir un jour, comme le nord de l'Inde, une province anglaise, si, dés aujourl'hni, elle ne cherchut pas à prévenir ce dangre, à nuire à l'Angleterre, à favorier contre elle toutes les opérations de la France.

La Perse est considérée par la France sous deux points de vue : comme ennemie naturelle de la Bussie, et comme moven de passage pour une expédition aux Indes.

Cest à nison de ce donthe objet que de nombreux officiers du grâne et d'artillerie ont été attachés à la légation du gráceral Gardane. Ils doivent être employés à rendre plus redoutables à la Russie les forres militaires de la Perse, et à faire des recherches, des reconnaissances et des mémoires qui puissent conduire à commaître quels serient les obstacless que

trouverait une expédition dans son passage, quelle route elle devrait suivre pour se remire dans l'Imle, soit en partant d'Alen, soit en partant d'un des ports du golfe Persique. On suppose que, dans le premier cas. l'expédition française, du consentement de la Porte, débarquerait à Alexandrette; que, dans le second, elle doublerait le cap de Bonne-Espérance et irait débarquer à l'entrée du golfe Persique. Il faut faire connaître, dans le premier et dans le second cas, quelle serait la route depuis le point de débarquement jusque dans l'Inde; quelles en seraient les difficultés; si l'expédition trouverait des moveus de transport suffisants, et de quelle nature; si les chemins lui permettraient de trainer son artillerie; et, dans le cas d'obstacles, quels moyens elle aurait de les éviter ou de les surmonter; si elle trouverait abondamment des vivres et surtout ile l'eau; dans le second cas, quels seraient les ports propres au ilébarquement; quels seraient ceux où ponrraient entrer des vaisseaux à trois ponts, des vaisseaux de 80 canons, des vaisseaux de 74; quels seraient ceux où l'on pourrait établir des batteries afin de mettre les vaisseaux à l'abri des attaques d'une escadre ennemie; quels seraient enfin ceux où l'escadre trouverait de l'eau et des vivres à prix d'argent,

Enfin, il serait également nécessaire de faire connaître si l'on trouverait une assez grande quantité de chevaux pour remonter la cavalerie et l'artillerie.

Si le général Gardane était seul, il ne pourrait répondre à acune de ces questions, puisque nous vogons dans notre Europe, au sein même de l'Allemugne, que les renseignements itomés par les propres lubitants du pays sont toujours inexacts et incomprébunsibles. Mais le général Gardane aura à ses ordres des ingénieurs de la guerre et de la marine et des officiers d'artillerie, qui parcourront les routes, examinerout les places, visiteront les ports de l'empire de Peres, non-seulement sur le golfe Persique, mais aussi sur la mer Caspieane, dresseront des cardes et lui fourniron te moyen d'envoyer, après quatre mois de séjour, des mémoires Idéaillés et dignes de confiance sur les divers objets de ces reconnaissances.

ll aura constamment soin de faire ses envois par duplicata, afin que

des renseignements aussi précieux ne soient pas perdus, s'il arrivait quelque accident à un contrier.

Ces officiers se rendront également utiles en communiquant aux Persaus les connaissances de l'art militaire d'Europe, et en les aidant à construire de nouveaux ouvrages pour la défense de leurs places.

Les deux principaux objets qu'on se propose seront ainsi remplis, puisque la Perse deviendra plus redoutable aux Busses, et que les moyens de passage, ainsi que tont ce qui regarde le pays, nous seront parfaitement connus. Voit nour la partie militaire.

Quant à la partie diplomatique, le général Gardane est autorie à conclure des conventions pour l'envoi à faire, per la France, de finis avec haionnettes, de canors et d'un nondre d'officiers et de sous-officiers suffision pour former le cadre d'un corps de 1+,000 hommes, qui serait leci par la Perse. Le priv des mens sera livi par les officiers d'artifle-ire selon leur valeur en Europe. Le payement en sera stipulé. L'intention de Sa Mejesté, en fisional poyer ess armes, not pas d'évitent dépense de 5 à 600,000 francs, units de s'assurer que le gouvernement person en fera plus de cas borapuil les aura payées que si elles lui caneut été dounées. On sera certain, d'ailleurs, que pissqu'il les achète, c'est qu'il à en effet la volonté de s'en servir. Ces armes et les officiers et sus-officiers servant transportée par une escarde de Sa Majesté.

On stipulero dans la convention le lieu du délampuement et le mode payement des armes, qui pourra être fait, pour la plas grande partie, en vives, tels que hiseuit, riz, heufs, etc, pour les escadres qui, après avoir délarquée et qu'elles arront apporté, croiseront dans ces mers. La quantité d'armes qu'on prendre leuggement de fourrir peut s'élever à 10.000 fusils et une trentaine de pièces de canons de campagne. Le sort 60 officies et sons-officiers, land de ceux qui accompagnent le général Gardane que de ceux qui seront envoyés, doit être également lixé par ces conventions. Sa Valjesté leur hissera le traitement dont is jouissent en France; mans il rouvient qu'ils reçoivent en Perse un traitement extraordinaire, qui est toujours nécessaire à des Européens qui s'expatrient.

Si la guerre avec la Bussie continue, que la Perse désire et que le général Gardane croie utile, lorsqu'il connaîtra bien le pays, l'envoi de quatre ou cinq bataillons et de deux ou trois compagnies d'artiflierie pour former une réserve à l'armée persane, cet envoi pourra être conceun par le général Gardane, et l'Empereur y donnerait son approbation.

Ce ministre connaît assez bien la situation des affaires pour savoir que ce n'est qu'an moyen d'un grand secret et de notions exactes sur les lieux de débarquement, qu'on peut envoyer une escadre pour porter des secours en Perse.

Dans le cas d'une expédition de 20,000 Français aux Indes, il conviendrait de savoir quel nombre d'auxiliaires la Perse joindra à cette armée, et surtout, tout ce qui concerne, comme il a été dit plus haut, les lieux de débarquement, les routes à tenir, les vivres et l'eau nécessaires à l'expédition. Il faut connaître aussi quelle serait la saison favorable nour le passage par terre.

Là ne se borne pas la mission du général Gardane: il doit communiquer avec les Mahruttes et s'instruire, le plus positivement possible, de l'appui que l'expédition pourrait trouver dans l'Inde. Cette presqu'île est tellement changée depuis dix ns que ce qui la concerne est à peine connu de l'Europe. Rien ne serait plus utile que tous les renseignements qu'il pourrait recueillir, toutes les lisaions qu'il pourrait former.

Enfin, le général Gardane ne doit pas perdre de vue que notre objet important est d'établir une triple alliance entre la France, la Porte et la Perse, de nous frayer un chemin aux Indes, et de nous procurer des auxiliaires contre la Russie. Si l'exécution de cette dernière vue pouvait s'étendre du côté de la Tartarie, ce serait une chose digne d'attention: la Russie se mélant de ce qui concerne nos frontières, nous recueillerons tôt out tard le fruit des moyens que nous nous serons préparés pour l'inquièter sur les siennes.

M. le général Gardane examinera quelles ressources la Perse pourrait offrir à notre commerce, quels produits de nos manufactures y réussiraient, et ce que nous pourrions en retirer en échange. Il est autoris é négocier ensuite un traité de commerce sur les bases de ceux de 1708

34

et 1715. Il correspondra avec l'île de France, et il s'attachera à en favoriser le commerce avec d'autant plus de soin que l'île de France doit devenir la première échelle du commerce de la métropole avec le golfe Persique.

VAPOLEON.

Comm. por M. le comte de Gardano (En moute aus Arch. de (Emp.)

### 12564.

### AU GÉNÉRAL JUNOT.

Finkenstein, 10 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 29 avril. Je ne puis qu'être mécontent de reque vons r'obésses pas à mes orders. Jiú ordonné qu'i y aurai parade tous les jours sur la place Vendôme, et que le gouverneur s'y trouverait, n'y aurai-li-tiqu'un piquet de 60 hommes. Vous devize la faire, le me flatte que désormais vous remplires plus exactement mes intentions et ne reparderez pas ce que je dis comme des sornettes. La parade défilte tous les jours à Paris; il n'est pas question de faire une parade dostentation, mais une parade de service. Mon intention est qu'elle continue à avoit lieu dans fous les temps.

Je reçois votre lettre du 30 avril. Je ne puis qu'être, aussi, mécontent de ce que, au lieu de partir comme je vous l'avais ordonné, vous restez dix jours à Paris. Vous vous faites une étrange idée de vos devoirs et du service militaire. Je ne vous reconnais ulus.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 12565.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 10 mai 1807.

Monsieur Dejean, je reçois votre lettre du 3o avril. Le fait est que j'ai été trois mois sans recevoir d'états de situation de l'intérieur. Le dernier qui vient enfin de m'être remis est du 1" avril; nous sommes au 15 mai. On me remettait autrefois deux états de situation par mois. Je devrais donc avoir l'état de situation au 15 avril.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En minute sex Arch. de l'Essp.)

12566

NOTE POUR LE GÉNÉRAL CHASSELOUP.

Finkenstein, 10 mei 1807.

L'enceinte de Marienburg est d'un mauvais tracé et sans flanc; il faut donc la renforcer. Un fossé rempli d'eau et de 10 toises de largeur est un bon obstade. Il faut, avant tout, terminer les batardeaux, les contresearpes et les tambours qui couvrent les portes et batardeaux. On me présentera un projet de démolition et palissadement pour fermer la place le loug de la rivièu

Üne lunette sur la basse Vistule est l'ouvrage le plus indispensable : s' il protége le côté faible de la place, le point d'attaque; s' il éloigne les hatteries ennemies qui pourraient voir le pont; 3° il couvre de l'enfilade la longue courtine du front de la place.

Une lunette sur le haut de la Vistule est aussi nécessaire pour éloigner l'ennemi du pont et retarder l'attaque de ce côté de la place.

Le point le plus faible devient alors le saillant de droite, flanqué par deux crémaillères. Une lunette sur ce saillant, sous le feu de la place, ou plutôt un fort comme ceux de Mayence, serait nécessaire pour repforcer ce point.

La lunette sur le saillant de gauche, et celle sur la porte d'Elbing me paraissent bien.

À l'ouvrage coté ... on préfère une demi-lune flanquée de la place à bonne portée, et empéchant l'approche du front de la haute Vistule.

Il faut terminer le corps de place au mois de mai et masser les trois lunettes des haute et basse Vistule et du saillant de droite; en juin on les revêtira en bois et on massera les trois autres; en juillet on revêtira res dernières, escarpes et contrescarpes.

On disposera un réduit dans l'intérieur.

36.

On pourra, par la suite, occuper par trois linettes avancées les hauteurs près du canal et le manielon de droite.

Ne ponrrait-on pas avoir deux cavaliers aux deux saillants de droite et de gauche ou dans les points correspondants de l'enceinte intérieure?

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12567.

### AI PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, so mei 1807.

Mon Fils, je reçois vos lettres du 29 avril; je n'approuve aucun moucement de l'Italie sur la Dalmatie. Il faut éviter le passage des troupes sur le territoire autrichien, afin de ne donner lieu à aucune réclamation et à aucun accident.

Par le dernier état de situation que vous m'avez envoyé, Jai vu que se dépôts de cavalerie qui sont en Italie ont beaucoup de chevaux. Je vous ai demandé d'en former un régiment provisoire. Je désire aussi que vous envojez de chaque régiment une centaine d'hommes à pied à Potsdam, où on les monters.

Mon système est de ne jamais changer les emplacements des dépôts; ja ne changerai done pas celui des dépôts des cinq régiments qui soit di Grande Armée. Il faut que les hussards et chasseurs achétent des chevaux en Groafie et en Dalmaile. D'ailleurs, en n'envoyant exactement l'était de situation de l'armée, je ferai venir à Potsdam les hommes qui ne pourraient être montés, et je des monterai là. Mais veillez à ce que tous ces houmes, à jué d'ainent avec leurs selles et leurs brides.

VAPOLEON.

Comm. par S. A. I. Ma\* la duchesse de Leuchtenberg (Ko ministe mr. treh. de l'Emp.)

> 12568. A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 11 mm 1807.

Mon Consin, je reçois votre lettre du 2 mai. J'approuve fort que vous

avez choisi la Pentecôte pour donner uue fête. Il n'y a rien ici de nouveau.

VAPOLÉON

Genne, par M. le dog de Cambacérès.

(En minute net Arch. de l'Emp.)

12569. A M. FOUCHÉ.

Finkensteen, 11 mai 1507

Je reçois votre lettre du 2 mai. Cette folle de Mer de Staël m'a écrit une lettre de six pages, qui est un baragouin où j'ai trouvé beaucoup de prétention et peu de bon sens. Elle me dit qu'elle a acheté une terre dans la vallée de Montmorency. Elle part de là pour en conclure qu'elle peut demeurer à Paris. Je vous répète que c'est tourmenter injustement cette femme que de lui laisser cet espoir. Si je vous donnais le détail de tout ce qu'elle a fait à sa campagne depuis deux mois qu'elle v demeurait, vous en seriez étonné; car, quoiqu'à 500 lienes de la France, je sais mieux ce qui s'y passe que le ministre de la police.

J'avais eu vent de ces joueurs à la baisse. Le frère Tallevrand v est pour une somme très-notable. Voilà ce que c'est que de fréquenter de mauvaises sociétés. A force de lire des faits dénaturés et d'impudents mensonges, je suis quelquefois étouné de voir ma mémoire altérée sur des faits qui me sont propres.

Aspension

Archives de l'Empire.

12570. DÉCISION.

Finkenstein, 11 mai 1502.

Par un rapport en date du 15 avril, le ministre de la marine avait proposé à l'Empereur les noms suivants pour trois vaisseaux en construction à Venise : le Prince Engène, le Vénitien, le Milanais.

Ces trois vaisseaux seront nommés le Rivoli, le Castiglione, le Mont-Saint-Bernard.

NAPOLÉON.

Archives de la marine

### 12571. DÉCISION.

Finkenstein, 11 may 1807.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre demande à l'Empereur si les militaires de l'armée d'Italie qui ont été blessés dans la campagne de l'an air ont drois à la gratification de trois mois de solde accortée par décret du 7 février 1806. M. Dejean ne doit me proposer que des choses qui sont conformes aux lois : personne n'a le droit d'être

Finkenstein, 11 mar 1807, 4 heures agree mids

NAPOLÉON.

Consu. per M. de Blaury.

### 12572.

## AU MARÉCHAL LEFEBVRE.

jaloux.

Je reçois vos trois tetres du 1 o el la dernière datée de onze beures du soit. Ecunemi vons inquière sur Kahlherg; il a débarqué des troupes du côté de Polski, et onze bătiments se sont laises voir hier au soir dans le port de Dauzg. Il est done possible que l'ennemi tente à la fois de porter des seconts dans Dauzig par ces deux voice. Jattends le ropt des marius pour connaître ee que les onze bătiments peuvent porter. Il ne parafil pas que l'attaque par la langue de torre puisse être sérieuxe. Toutefois, jai ordonne qu'il fit jeté un pout à l'attressemelre et que le général Oudinot y tendrait un bataillon. Le pont une fois établi, la cavalorie qui est dans l'île pourra deboucher sur le flanc de l'ennemi. I'ennemi veut tenter quelque chose de sérieux, il est vraisemblable que ce sera par la mer. Jusqu'à cettle heure, les secours que portent les onze bătiments ne sont pas de nature à donner de grandes inquiétudes; et si l'ennemi voulait employer 7 à 8.000 hommes pour secourir Dauzig, and doute qu'il ne les envoxàl par mer dans le camp retranché.

Le 79° doit vous arriver le 16; envoyez à sa rencontre; vous pouvez lui faire gagner une journée et le faire arriver le 15. Le maréchal Mortier ne doit pas tarder non plus à appayer sa droite à deux journées de Danzig, afin de se porter à vous si l'eunemi teutait quelque chose. Vous n'avez rien à renindre des Suédois, ni des Anglais, dont l'expédition ne sera prête qu'à la fin de mai. J'ai des nonvelles d'Angleterre du s'8 avril. Le général Oudinot est en mesure, à Marienburg, de se porter partout où il sera nécessaire; mais il ne faut pas que vous en disposiez, puisqu'il n'est pas sous votre commandement, et vous étes trop vieux soldat pour pe pas saovi qu'il faut que cheant fisse sa besogne. Jusqu'à cette heure, l'ennemi ne fait aucun mouvement sur la ligne; vous pouvez être certain que, lorsqu'il sera décidé que l'ennemi se porte par mer ou par la langue de terre sur vous, on ne vous linssera pas seul.

Faites armer les redoutes avec des pièces de campagne; faites établir le pont de radeaux dans file; envoyez de la cavalorie et un général de brigade pour éclairer la presqu'ile, et faites-moi un rapport exact sur la situation de vos troupes; donnez-moi des renseignements sur ce qui arrive de nouveau.

Ne vous alarmez pas; instruisez-moi promptement et exactement de tout. Faites avec vos forces tout ce qui est possible, et ne craiguez pas qu'on vous laisse saus seconts, quandi s'era perout'que l'enuemi s'affaiblit devant la Grande Armée. Mais mon intention n'est pas de déplacer les troupes, ni de disséminer une aussi bonne division que celle «TOudiou

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12573.

AU ROI DE NAPLES.

Finkenstein, 11 mai 1807.

Je reçois votre lettre, dans laquelle vous m'annoncez le débarquement des Anglais à Aboukir. Il fandra voir si cette nouvelle se confirme.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 12574. A L'IMPÉRATRICE,

à PARIS.

Finkenslein, 19 mai 1807.

Je reçois ta lettre du 2 mai, où je vois que tu te disposes à aller à Saint-Cloud. Jai vu avec peine la manvaise conduite de madame...... Ne pourrais-tu pas lui parler de régulariser sa vie, qui pourrait lui attirer bien des désagréments de la part de son mari?

Napoléon est guéri, à ce que l'on me mande. Je conçois toute la peine que cela a dú faire à sa mère; mais la rougeole est une maladie à laquelle tont le monde est sujet. l'espère qu'il a été vacciné, et qu'il sera quitte au moins de la petite vérole.

Adieu, mon amie, le temps est très-chaud et la végétation commence; mais il fant encore quelques jours pour qu'il y ait de l'herbe.

NAPOLKON.

Lettres de Aspoleou à Joséphine, etc

12575.

### AL MARÉCHAL LEFEBURE.

Finkenstein, 15 mai 1807, a beures du matin

Il est deux heures du matin et je n'ai point de nouvelles de vous depuis te 1 a sept heures du soir, c'est-à-dire plus de 30 heures! J'aurais bien désiré que vous m'eussiez écrit à six heures du matin pour me faire connaître ce qui avait paru de nouveau. Le vous recommande de m'écrire deux fois par jour et avec quelques détais.

Le maréchal Lannes a dú arriver le 13 de bonne heure. Le 73° ne doit pas être loin. Je sais que Mortier a passé l'Oder et est en grande marche. Écrivez-lui que le cas prévu par ses instructions a lieu, qu'il ait à diriger toutes ses forces sur Danzig, Soyez instruit de la route qu'il prendra et où il se trouve, afin que vous le puissiez prévenir à tout événement.

VAROLÉON

Archives de l'Empire

## 12576.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkeostein, 16 mai 1807, 4 houres du matin

Je ne reçois qu'an moment, à deux heures après minuit, deux couriers de Paris, qui m'apportent vos lettres des 10 et 11, auvquelles je répondrai demain. Le ministre de la guerre expédie des ordres au maréchal Brune de se rendre à Stettin et de réunir sur la Peeue 6,000 Hollandis, et à la division du cérénal Bondet de se porter à Stettin.

Visis le maréchal Brune aura deux divisions hollandaises et lu division Boudet sur sa droite, la division Molitor, une division espaguolo et la division hollandaise de Hambourg sur su ganetie. Fai reçu des nonvelles que les troupes espagnoles sont arrivées sur les Pyrénées. Elleseront sur le lhin dans les permiers jours de juin.

En convoi de soivante voiles a paru devant Danzig et a commencé à débarquer, sons la protection du petit fort de Weichselmünde, les troupes qu'il a à bord. Je m'attendais à cette expédition et j'y ai envoyé la dixision Oudinot.

Vons aurez vu dans le journal du siége que nous avions couronné le chemin convert et que nous nous préparions à passer le fossé.

Je ne pense pas que l'armée russe bouge, et l'herbe n'est pas assez avancée pour qu'on puisse rien entreprendre : chevaux de cavalerie, d'artillerie et de charrois monrraient de faim. Il faut encore huit à dix jours pour que l'herbe soit assex haute pour qu'on puisse fourrager.

Je crois que le ministre vous adresse les trois ordres qu'il expédie; faites partir celui pour le maréchal Mortier en toute hâte. Je suppose qu'il sera sous Kolberg.

Napoléos.

Arrhoes de l'Empore.

35

## 12577.

A L'IMPÉRATRICE,

Finkenstein, 15 pari 1802.

Je conçois tont le chaggin que doit te canser la mort de ce paurve Appeléon !; in peur comprendre la prine que j'éprouse, Je voudrais être près de toi, pour que tu fusses modérée et sage dans ta douleur. Tu as en le bonheur de me jamais perdre d'enfant; unia c'est une des conditions et des poines attachées à notre misère humâne. Que j'appreune que lu as 60 r'aisonnable et que tu te portes bien! Vondrais-in accroître una peine?

Adien, mon amie.

Asponios.

12578.

## A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 15 min 1807.

Non Cousin, je reçois vos lettres des 4 et à mai, Ce que vous dites relativement an Corps législatif me paraît sensé. Il me semble que, de ma propre autorité, je ne puis nommer M. Fontanes, et qu'il fant que des cambidats me soient présentés. Entres-moi connaître si, dans le cas où il le serait, je pourrais le nommer.

APOLÉON.

Committee M. le duc de Cambrideres

(En moute out firth de l'Emp.)

<sup>\*</sup> Charles-Napoléon, prince royal de Hollande, mort à la Haye le 5 mai 1807.

### 12579. A. M. MOLLIEN.

Finkenstein, 14 mm 1807.

Monsieur Mollien, je reçois votre rapport du 3 mai. Je désire bien savoir si vous aviez des piastres à Montevideo et si le trésor est dans le cas de perdre quelque chose à cette conquête des Anglais.

AUTOLÉON.

Comm- par Me\* la comicsse Mollien (En minute ses Arch de (Emp.)

### 12580.

## AT MARÉCHAL LANNES,

## A PIETZKENDORF.

Fiskenstein, 15 mai 1807, 8 beures specs meli-

Mon Cousin, le 3' de ligne va arriver à Marienburg et le 7 s' va arriver devant Danzig; ainsi, demain ou après, votre seconde division sera formée et sera forte de près de 5,000 hommes. Profiter de l'occasion de l'officier que le maréchal Lefebvre expédie, pour avoir des nouvelles des douze pièces d'artillerie qui étaient attachées à la division italienne qui et devant Kolberg, et qui doivent faire partie de votre seconde division.

Mon intention est que vous placier votre corps de manière à teuir en échee la division ennuei equi a débarqué, mais que vous se fatiguier pount vos hommes dans des travaux de trauchée, et que vous ne les exposiez pas ainsi à des pertes journalières pour lesquelles je n'ai point destiné ce corps. Dans la journée du 18 au 19, le maréebal Mortier va arriver desant Danzig avec 9,000 hommes; et alors, si aucune circonstance extraordinaire ne survient au siége, je vous enverrai l'ordre de reprendre votre position à Marienburg. Le bataillon qui était resté à l'Enstenwerler doit être rentré; je l'ai renuplacé par la 4º brigade du général Oudinot.

Faites la reconnaissance du camp retranché, et faites-moi connaître

ce que vous pensez de la force et de la nature des troupes que l'ennemi a débarquées, ainsi que ce qu'il paraît devoir faire.

Vous sentez hieu que vos deux divisions, toutes composées de corps qui n'ont pas donné dans la campagne et vos vingt-sept pièces d'artiltiere, me sout nécessaires en batagile rangée, daiss, je vous le répête, n'employex vos troupes que contre le corps qui a débarqué, à moins de circonstances extraordinaires et inattendues. J'ai envoyé ce matin le général Reammont, aide de camp du grand-due de lberg, à Fărsteuwerder, pour passer demain, avec un millier de dragons et la brigade du général Whert, et culbute tout ce que l'ennemi aurait dans la presqu'ilé.

Comme les détails du siège ne vous occupent pas, vons êtes à même de bien observer ce que pent faire l'ennemi dans la rade, et je désire que vons m'écriviez denv fois par jour. Envoyez vos lettres à Dirschau, où j'ai fait établir une ligne de postes jusqu'ici,

le n'entends pas parler du général Verdier, qui doit commander votre seconde division.

A LPOLÉON.

Comm. per M. le duc de Montebello (En courte ent tech de l'En.p.)

12581.

# AU MARÉCHAL LEFEBYRE,

Finkenstein, 15 mo 1807, a heures après mich

Je reçois, à deux heures après midi, votre lettre du ±3 à huit heures du soir.

Le vieus d'ordonner au général Beaumont, aide de camp du granddu el Berg, de se rendre à l'Eusteuverler, de preuire une brigade de dragous, de se faire sontenir par les Polonais et toutes les troupes que vons avez envoyées, es tene les troupes de la 4º brigade d'Oudinot, et de balayer la presqu'ile en envoyant des patronilles jusqu'à Pillan. Fespère que cette opération sera faite demain matin. Comme vous étes à même d'avoir des renségirements sur les troupes que l'ennemi peut avoir là, faites le soutenir par quelques tronpes d'infanterie, si vous le jugez nécessaire.

Une brigade du maréchal Mortier, composée de 4,000 hommes, se trouvera, le 5,5 hastrow; le 4,6 à Friedland; le 7,4 à Nonitz. Elle a siv pièces de canon; elle peut, de Konitz, se rendre, en deux jours, devant Danzig, La Ǡ hrigade, composée de 5,000 hommes, sera, le 1,6, à Neu-Stettin. Ainsi, vaidi an seccurs de 9,000 hommes et de douze pièce e anon, tout près de vous. J'ai ordonné au maréchal Mortier d'appuyer ces deux corns zu Danzig.

Le 75s' doit arriver demain devant Danzig; instruisse-noi si vous sen avez des nouvelles. Comme er égiment fait partie du corps du maréchal Launes, il devra reuter sous les ordres de ce maréchal. Eafin, le 3' de ligne va arriver à Marienburg, également appartenant au corps du maréchal Launes.

Ainsi, vons voyes qu'en quelque force que l'enneni débarque. (i) y a là du monde pour lui être opposé. Du noment que le maréchal Daries y pour puis l'entre production de la marchal Marieshurg. Vons aver plus l'habitude de servir ave le maréchal Marieshurg. Aus aver plus l'habitude de servir ave le maréchal James restera à Marieshurg. In le la division Oudinot pour livre maréchal Lames estera à Marieshurg. James l'acquire la division Oudinot pour livre l'attaille. Cependant le corps du maréchal Lames estera à Marieshurg, jusqu'à ce qu'il y ait des mouvements ennemis sur la ligne, prêt à retunrer à Damig s'i lennemi tentait un nouveau débarquement. Le 18 en le 20. je suppose que tont le corps du maréchal Mortier sera réuni sous Dausig.

Je vois avec plaisir qu'on ait couronné le chemin couvert du bastion. Ou doit, du moment que les palissades seront détruites dans le fond du fossé, monter à l'assaut et enlever le Hagelsberg.

Ne mélez point le corps du maréchal Lannes dans les affaires du siège; qu'il sois senlement tojouisre en opposition au corps qui a débarqué, afin que, lorsque le corps du maréchal Mortier sera arrivé, il puisse ue répindre intact, aoûns les pertes qu'il pourrait avoir faites en culbutant ce qui a débarqué. Je vous envoie le rapport que me fait le général Songis sur les boulets et approvisionnements, el sur ce qui est arrivé et en route. Il paraîtrait d'après cet état, que votre situation est satisfaisante. Faites-moi connaître ce qu'il en est.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 12582. AU GÉNÉBAL CLARKE.

Finkenstein, 18 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 10 mai à dis heures du soir. Vous dites que ne sont point les cheavax qu'un manquent au d'épôt de Potsdam, mais bien les hommes. Vous n'avez donc pas l'état de situation du dépôt, d'où il résulte qu'il y a 773 hommes disponibles et seulement 38 cheavax. Il set vai qu'il y a 630 cheavax blessés ou malades et 87 à l'infirmerie, comme galeux ou farcineux; mais il n' a pas besoin d'employer des soldst de cavaleire pour soigner es 630 cheavax, on peut les faire soigner par des paysans. Un homme peut soigner trois cheavax. Il y aurait, sur les 600 hommes, 500 au moins qui pourraient partir s'ils avaient des cheavax; il vous manque donc 500 cheavax. Taletez donc de procuere des cheavax au dépôt de Potsdam. Il y a des hommes: Il doit y avoir des selles.

Je suppose que les deux régiments provisoires sont partis à l'henre qu'il est. Je suppose que le général Bondet est en marche. Fournissezlui, à son passage à Berlin, tout ce dont il a besoin.

Je vous ai mandé, cette muit, que 6n bătiments avaient débarqué, sous le fort de Weichselmûnde, un nombre de troupes prussiennes et russes que fon ne peut pas ávaluer, mais que l'on suppose être de 8 à 10,000 hommes. Ils ont été cernés par la division Oudinot, qui est arrivée sur le rivage en même tempa qu'eux; jusqu'à présent ils n'ont pas osé sortir de leurs retranchements.

Ou a couronné le chemin couvert et fait le passage du fossé. Il ne faut

pas s'étonuer que ce siége soit ainsi, puisqu'il y a plus de 20,000 hommes dans la place.

Aspoléon.

Archives de l'Empire.

## 12583. A. M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, 15 mai 1802.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 6 mai. Je vois avec plaisir que le code de commerce sera présenté au Corps législatif. Pent-on, sans inconvénient, présenter les deux premiers livres sans le troisième?

J'ai témoigné mon mécontentement au général Junot de ce qu'il a été si longtemps à partir; mais on quitte Paris bien peu volontiers.

Vous trouverez ci-joint un ordre pour le ministre Dejeau; vous veilerez à ce qu'il soit exécuté. Les p bataillons qui composent le camp de Saint-Lo aurout gagné dans les mois d'avril et de mai plus que l'affaiblissement produit par l'absence du 5º d'infanterie légère. Dites donc à N. Dejean qu'il n'evoire l'étal de situation de l'intérieur au "m mi. Je n'ai encere que celui du 1" avril, et nous sommes au 15 inai; je devrais avoir celui du 1" mai depuis plusieurs jours; cela est fort important pour moi.

Si le général Sauson n'a pas envoyé le travail qu'il a annoncé, faites toujours publier les planches faites, car cet ouvrage n'a que le mérite de la circonstance; faites-les donc paraître sur-le-champ.

NAPOLÉON.

Cours, par M. le duc de Cambacerés. (En minute our treb. de (Emp.)

12584.

## A M. DE LACÉPÈDE.

Finkenstein, 15 mar 1807

Mousieur de Lacépède, je reçois votre lettre du 4. Je signe les décrets que vous m'avez présentés. Les publicistes pourront discuter le droit de donner des forèls du Domaine sans l'intervention d'une loi. L'ai signé provisoirement, mais il est nécessaire de mettre la chose en règle. Il faut que la Légion d'honneur achèle be bois d'Éconer. Elle le peut par compensation des nombreuses créances qu'elle est dans le cas de faire valoir sur l'Elat. Conférez à ce sujet avec M. Tarchichancelire et avec le ministre des finances. Le ne suis pas bien sair des usages établis à cet égard. Il se pourrait que, le bois d'Éconen étant parvenn un Domaine par la voie de l'énigration, j'eusse plus de latitude que pour d'autres propriétés de re goure.

Fai fort approuvé les précautions que vons avez prises sous les rapports de santé. Il est trè-important qu'il ne s'établisse pas, dès les conmencements, un prépagé contre la salabrité de l'établissement. On a été au moment de me faire détraire le pystanée de Saint-Gyr, parce qu'il y avait en quelques madalés la première aunée.

Je vous envoie une note que j'ai dictée sur l'établissement d'Éconen.

Asponéos.

Comm. per M. Honore Boulemme (En numbe sen kirk de l'Emp.)

### 12585.

## NOTE SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ÉCOUEN.

Finkenstein, 15 mm 1807

Il faut que l'établissement d'Écouer soit bean dans tout ce qui est monument, et qu'il soit simple dans tout ce qui est éducation. Gardezvons de suivre l'evemple de l'ancien établissement de Saint-Cyr, où l'on dépensait des sommes considérables, et où l'on élevait mal les demoiselles.

L'emploi et la distribation du tempa sont des objets qui exigent prinripalment vivar altentian. Où priprendra-ton aux demoiselles qui seront élevées à Éconen? Il faut commencer par la religion dans toute as sévérité. Vadmettes, à cet égard, aucune modification. La religion est une importante affaire dans une institution publique de demoiselles. Elle est, quoi quo ne puisse dire, le plus sûr garant pour les mires et pour les maris. Élevez-nous des cravantes et non pas des raisonneuses. La faiblesse du cerveau des femmes, la mobilité de leurs idées, leur destination dans l'ordre social, la nécessité d'une constante et perpétuelle résiguation et d'une sorte de charité indulgente et facile, tout cela ue pent s'obtenir que par la religion, par une religion charitable et douce. Je n'ai attaché qu'une importance usédiorer aux institutions religieuses de Fontainebleau, et je n'ai preserit que tout juste ce qu'il fallait pour les péces. Cest tout le contraire peur l'institution d'Écouen. Presque toute la science qu'i yern enseignée doit être celle de l'Évangile. Le désire qu'il en sorte, non des feumes très-apréables, nais des femmes vertueuses; que leurs agréments soient de mouirs et de ceur, non d'esprit et d'auusement. Il faut donc qu'il y ait à Écouen un directeur, homme d'esprit, d'âge et de bonnes meurs; que les élèves fasses l'chaque jour des prières régulières, entendent la messe et reçoivent des leçons sur le catéchisse. Cette partie de l'éducation est celle uni doit être plus soignée.

Il faut ensuite apprendre aux élèves à chiffer, à écrire, et les priucipes de leur langue, afin qu'elles sachent l'orthographe. Il faut leur apprendre un peu de géographie et d'histoire, mais bien se gardre de leur montrer ni le latin ni aucune langue étrangère. On peut enseigner aux plus âgées un peu de botanique, et leur faire un léger cours de physique ou d'histoire naturelle, et encore tout cela peut-il avoir des inconvenients. Il faut se borner, en physique, à ce qui est nécessaire pour prévenir une crasse ignorauce et une stupide superstition, et s'en tenir aux faits, sans raisonnements qui tiennent directement on indirectement aux causes premières.

On examinera s'il conviendrait de donner à celles qui seront parvenues à une certaine classe une masse pour leur habillement. Elles pourraient s'accoutumer à l'économie, à calculer la valeur des choses et à compter avec elles-mêmes.

Mais, en général, il faut les occuper toutes, pendant les trois quarts de la journée, à des ouvrages manuels; elles doivent savoir faire des bas, des chemises, des broderies, enfin toute espèce d'ouvrages de femme.

On doit considérer ces jeunes filles comme si elles appartenaient à des familles qui ont, dans nos provinces, de 15 à 18,000 livres de rente, et ne devant apporter de dot à leurs maris pas plus de 1 s ou ±5,000 francs. et les traiter en conséquence. On conçoit, dès lors, que le truvail manuel dans le ménage ne doit pas être indifférent.

Je ne sais pas s'il y a possibilité de leur montrer un peu de médecine et de pharmacie, du moins de cette espèce de médecine qui est du ressort d'une garde-malade. Il serait bon aussi qu'elles sussent un peu de cette partie de la cuisine qu'on appelle l'office. Le voudrais qu'une jeune fille sontant d'Écome pour se trouver à la tête d'un petit ménage sût travailler ses robes, raccommoder les vêtements de son mari, faire la layette de ses enfants, procurer des douteurs à sa petite famille au moyen de la partie d'office d'un ménage de province, soigner son mari et ses enfants lorsqu'ils sont malades, et savoir, à cet égard, parce qu'on le lui aurait inculqué de bonne heure, ce que les gardes-malades ont appris par l'hahitude. Tout cela est si simple et si trivial, que cela ne demande pas beaucoul de réflexions.

Quant à l'habillement, il doit être uniforme. Il faut choisir des matières très-communes et leur donner des formes agréables. Je crois que, sous ce rapport, la forme de l'habillement actuel des femmes ne laisse rien à désirer. Bien entendu cependant que l'on couvrira les bras, et que l'on adoptera les modifications qui conviennent à la pudeur et à la santé.

Quant à la nourriture, elle ne saurait être trop simple : de la soupe, du bonilli et une petite entrée. Il ne faut rien de plus.

Le noserais pas, comme à Fontainelheuu, prescrire de faire faire la cuisine aux diéves ; j'armis trop de monde contre moi; mais on peut leur faire préparer leur dessert et ce qu'on voudrait leur donner, soit pour leur goûter, soit pour leurs jours de récréation. Je les dispense de la cuisine, mais nom pas de faire elles-mêmes leur pain. L'avantage de tout cela est qu'on les exerce à tout ce qu'elles peuvent être appelées à faire, et qu'on trouve l'emploi naturel de leur temps en choses soities et utiles.

Il faut que leurs appartements soient meublés du travail de leurs nains; qu'elles fassent elles-mêmes leurs chemises, leurs bas, leurs robes, leurs coiffures. Tout cela est une grande affaire, dans nion opinion. Je veux faire de ces jeunes filles des femmes utiles, certain que j'en ferai par là des femmes agréables. Je ne veux pas chercher à en faire des femmes agréables, parce que j'en ferais des petites-maîtresses. On sait se mettre, quand on fait soi-même ses robes; dès lors on se met avec grêter.

La danse est nécessaire à la santé des élèves, mais il faut un genre de danse gaie et qui ne soit pas danse d'opéra.

l'accorde aussi la musique, mais la musique vocale seulement.

Il faut avoir en vue, jusqu'à un certain point, l'école de Compiègne. Il faut qu'il y ait à Écouen, comme à Compiègne, des maîtresses qui montrent à coudre, à comper les vêtements, à broder, etr. la portion de pharmacie et celle de l'office dont j'ai parlé plus haut.

Si Ton me dit que l'établissement ne jouira pas d'une grande vogneje réponds que c'est ce que je désire, parce que mon opinion est que, de toutes les éducations, la meilleure est celle des mères, parce que mon intention est principalement de venir a secours de celles des jennes fillequi ont perdu leurs mères ou dont les parents sont pauvres; qu'enfin, si les membres de la Légion d'honneur qui sont riches dédaignent de mettrteurs filles à Écouen, si cent qui sont pauvres dédaignent de mettrteurs filles à Écouen, si cent qui sont pauvres dévient qu'elles y soient reçues, et si ces jeunes personnes, retournant dans leurs provinces, y goissent de la réputation de honnes femmes, jai complétement atteint mon but, et je suis assurfe que l'établissement arrivera à la plus solide, à la plus solte réputation.

Il faut, dans cette matière, aller jusqu'amprès du ridicule. Je n'élève ni des marchandes de modes, ni des femmes de chambre, ni des femmes de charge, mais des femmes pour les ménages modestes et pauvres. La mère, dans un ménage pauvre, est la femme de charge de la maison.

Les hommes, à la seule exception du directeur, doivent être exclus de cet établissement. Il ne doit janusis en eutrer dans son enceinte, sous quelque prétexte que ce puisse être. Les travaux mêmes du jardinage doivent être faits par des femmes. Mon intention est que, sous ce rapport, la maison d'Écouen soit sous une règle aussi exacte que les conveats de religieuses. La directrice même ne pourra recevoir d'hommesqu'au parloir, é., il con pe puts édispenser de lisser entire les parents en cas de maladies graves, ils ne doivent être admis qu'avec une permission du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Je n'ai pas le temps d'en écrire davantage sur cet établissement. Tel que je le conçois, il est plus original que celui de Compiègne, qui, je crois, ne ressemble à rien de ce qui a existé dans ce genre.

Je n'ai pas besoin de dire qu'on ne doit employer dans cette maison que des filles âgées ou des veuves n'ayant pas d'enfants; que leur subordination envers la directrice doit être absolue, et qu'elles ne pourront ni recevoir des hommes, ni sortir de l'établissement.

Il serait sans doute également superflu de remarquer qu'in n'y a rine de plus mal conçu, de plus condamnable que de faire monter les jeunes filles sur un théâtre, et d'exciter leur émulation par des distinctions de classes. Cela est bon pour les hommes, qui peuvent être dans le cas de parler en public et qui, étant obligés d'apprendre beaucoup de choses, out besoin d'être soutenns et stimulés par l'émulation. Mais, pour des jeunes filles, il ne faut point d'émulation entre elles; il ne faut pas éveniler leurs passions et mettre en jeu la vanité, qui est la plus active des passions du sexe. De légères punitions, et les éloges de la directrice pour celles qui se comporteut bien, cela me semble suffisant. Mais la classification au moyeu des rubans ne me parnit pas d'un bon effet, si elle a d'autre objet que de distinguer les âges et si elle établit une sorte de nrinanté.

NAPOLÉON.

Archines de l'Empire

# 12586. A. M. PORTALIS.

Finkendein, 15 mit 1807.

Jai regu votre lettre du 5 mai. Je suis bien aise que vons causiez ave le ministre de la police sur la recherche du brigand Saint-Hlaira, qu'il serait très-important d'avoir. Faites-moi un rapport sur les curés de Morra, Sommariva del Bosco et de Corteniglia. Si ce sont des hommes distingués par leur bonne conduite et leurs meurs, je pourrai bien les faire légionnaires, ainsi que, dans l'Aveyron, M. de Trémoulet, curé de Mondalazac. Faites-moi un rapport là-dessus.

Napoleon.

Archives de l'Empire.

#### 12587.

AU PRINCE JÉRÔME.

Finkanstein, 15 mai 1807.

Mon Frère, Napoléon est mort en trois jours, à la Have; je ne sais pas si le Roi vous en a instruit. Cet événement m'a fait d'autant plus de peine que son père et sa mère ne sont pas raisonnables et se livrent à tout l'emportement de leur douleur.

Napoléon,

Comm. par S. 4. I, le prince Jérôme,

#### 12588.

#### NOTE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Finkenstein, 15 mai 1807.

Écrire au général Beaumont que sa dépéche na pas de sens; qu'il minstrit pas de eque sont divenus les Polonais qu'idéfondairent Kahlberg et qui, le soir du 13, s'étaient réfugiés à Preiemhuben, à me lieue de Finistenwerder, ni quelle était la position de l'ennemi qui a passé la muit du 13 au 14 à Vogelsang; qu'il est facheux pu'il ait ainsi perdu une journée, et qu'il n'ait rien fait pour se mettre en communication avec les Donais et attaquer les flauxe de l'ennemi, s'il avait passé; que, si l'ennemi a plus de 5 ou 600 hommes de cavalerie, il se fiase soulenir par la cavalerie légère ou les dragons qui sont le plus près de lui; qu'il enfait l'entre l'entre le de l'entre de l'entre l'en

par le mouvement de l'ennemi dans les journées des 13 et 14; et que tout cela valait bien la peine d'être mis dans son rapport.

NAPOLÉON.

Depit de la guerre. (En minute pas Arch, de l'Erra

#### 12589.

#### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 15 mai 1807.

Le régiment des finiliers de la Garde part le 19 de Magdeburg et sen le 23 à Berlin. Envoyez des ontres pour qu'il arrive à Berlin le 29, en lui faisant prendre la poste à Brandenburg, Faites-le partir de Berlin le 23, après en avoir passé la revue. Faites-le marcher en poste sur des chariots, de manière qu'il arrive en huit jours à Bromherg, d'où il se dirigera en droite ligne sur l'inkenstein, en passant la Vistte à Bromberg, sans aller à Thorn, de manière qu'il soit el 30 mai à Bromherg.

Le bataillon des matelots de la Garde sera le 2 g à Magdeburg, Faitebui, là, prendre la poste en le dirigeant sur Danig par Stetlin, de manière qu'il soit le 10 juin à Domig, Écrivez mètue pour qu'il prenne, si cela est possible, la poste à Gassel, où il sera le 20. Par ce moyen, il pourrait se trouver à Danig dans les premiers jours de juin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12590.

# AL GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 15 mai 1807.

l'imagine que vous aurez dirigé les chasseurs royaux italiens sur Marienwerder.

Le débarquement n'a pas eu de suite. Il ne consistait qu'en 7 à 8,000 hommes, qu'ils ont débarqués sous le fort de Weichselmünde, près du camp retranché. Ils sont cernés et n'ont pas encore pu communiquer avec la place. Nous exécutons le passage du fossé devant le Hagelsberg.

Faites filer le plus de cavalerie que vous pourrez sur l'armée, surtout les cuirassiers, les chasseurs et les hussards. Vous n'en avez pas mal au dépôt de Potsdam. Qu'ils partent bien montés et bien équipés.

Énvoyez savoir ce qui se fait à Kolberg, et tenez-moi au courant des travaux du siége. Si le général Thouvenot ne vous est pas utile, envoyezle à Kolberg; il y a besoin de beaucoup de généraux pour le service de la tranchée.

Vous accusez à tort M. Daru. Il faut que je traite Maglebarg conune jui traite Enden et les autres pays. Quant aux contributions extraordinaires, je ne sais comment vous en parler. La Prusse est la seule province où l'on ne paye que la contribution ordinaire: encore déduit-on les fournitures, de sorte que le pays est mieux traité que du temps du roi de Prusse. Croyez-vous que je puisse vivra avec des noisé.

NAPOLÉON.

Archives de l'Euspire.

12591.

## A L'IMPÉRATRICE.

SAINT-GLOUB.

Finkenstein, 16 mai 1807

Je reçois ta lettre du 6 mai. J'y vois déjà le mal que tu éprouves; je crains que tu ne sois pas raisonnable et que tu ne l'affliges trop du malheur qui nous est arrivé.

Adieu, mon amie. Tout à toi.

Letters de Napolion à Josephene, etc

Napoléos.

remend to Calley le

#### 12592.

# AU MARÉCHAL MASSÉNA,

Finlanders, 16 mai 1807, a mi

L'ai reçu votre lettre, Vons verrez par l'ordre du jour le petit succès que nous avons eu sous Danzig, et qui me fait espérer la prompte reddition de cette place.

Le major général vous a écrit pour vous faire conaultre mon désir que sons campiez autour d'Ostroleuks, en faisant occuper les hauteurs de la ville par de bonnes redoutes et faisant construire un bon pont. J'ai donné de l'argent et des ordres pour que les transports par ceu, d'Ostroleuks à l'arsonie, soient organisés. Le pont rédabli, faites faire une bonne tête de pont, et donnez des ordres pour perfectionner et rendre inatlaquables les ouvrages qui érablis le général Lemarois.

Vutre camp, ce me semble, sera très-bien sur la rive droite de la Arrew vis-àxis (Stridenka, Vons pouvez, par des abatis et des refoutes, le bien lier avec l'Omdrev et avoir des avant-postes sur la Rooga, Mèter des volligeurs avec les piquets de cavalerie. Il ne faut pas, du reste, érapgger dans une guerre de postes. Il n'y a pas d'inconvénient à camper anne hirgade bavaroise à Roran. Si vons prence ce parti, il faut qu'elle ait aussi son pont et sa lété de pont sur l'Omules ui aussi son pont et sa lété de pont sur l'Omules.

Vous comprenez facilement les avantages qui résulteront de la position d'Ostrolenka. Les difficultés pour vivre sont levées par la circonstance de la Narew devenue navigable.

Il faut que vous teniet Jennemi en haleine, Lorsque vous seree bien établi à Ustrolenka, si vous voyer jour à vous emparer des magasins de Novgrod, rieu n'empethe de le faire. Une fois votre communication établie avec la Gallicie par Wysaogrod et Brok, où l'ennemi ne maintiendru pas de truupes tant que vous serez de Ostrolenka, vous serez plus à portée d'être instruit de ses mouvements et de lui donner de l'inquiétude sur l'une et l'autre rive.

Asponéos.

Archives de l'Empire

#### 10202

#### 74° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, c6 may 1807.

Le prince léchue a pant reconnu que trois ouvragea avancés de Neisse, qui étaient le lorge de la Biela, génaient les opérations du siége, a ordonné au général Vandamme de les enlever. Ce général, à la tête des troupes wurtenhergeoises, a emporté ces ouvrages dans la unit du 30 au 1° mai, a passé au fil de l'épéc les troupes acmenies qui les défendaient, a fait 1 so prisonuiers et pris q pières de canon. Les capitaines du génie. Deponthon et Prost, le premier, officier d'ordonnance de Etampereuri, ont marché à la tête des colonnes et out fait preuve de grande bravoure. Les lieuteants Hobenhorff. Bauer et Mühler se sont particulièrement désingués.

Le 9 mai, le lieutenant général Camrer a pris le commandement de la division wurtembergeoise.

Depuis l'arrivée de l'empereur Alexandre à l'armée, il paraît qu'int grand conseil de guerre a été teun à Bartenstéin, auquel ont assisté le roi de Prusse et le grand-duc Constautin; que les dangers que courait Danzig ont été ploigé des délibérations de ce conseil; que l'on a reconnt que Danzig ne pouvait être samé que de deux manières : la première en attopunt l'armée l'anueix, en passant la Passarge, en courant le chance d'une bataille générale, dont l'issue, si fon avait du suecès, serait do-bliger l'armée françoise à découvrir Dauzig: l'autre, en secourant la place par uner. La première opération paraît n'avoir pas été jugée praticable saus s'exposer à une r'aine et à une défaite totale, et on s'est arrêté au plan de secourir Dauzig par mier.

En conséquence, le licutenant géoéral kautenski, fils du feld-maréchal, avec deux divisions russes, formant douze régiments, et plusieurs régiments prussieurs, ont été embarqués à Pillau, Le 19, soixantse-aix hétiments de transport, escortés par trois frégales, ont débarqué ces troupes à l'embouchure de la Vistule, au port de Danzig, sous la protection du fort de Weichselmülot.

L'Empereur donna sur-le-champ l'ordre au maréchal Lannes, commandant le corps de réserve de la Grande Armée, de se porter de Marienburg, où était son quartier général, avec la division du général Oudinot, pour renforcer l'armée du maréchal Lefebyre. Il arriva en une marche dans le même temps que l'armée ennemie déharquait. Le 13 et le 14, l'ennemi fit des préparatifs d'attaque. Il était séparé de la ville par un espace de moins d'une lieue, mais occupé par les troppes françaises, Le 15, il déboucha du fort sur trois colonnes; il projetait de pénétrer par la droite de la Vistule. Le général de brigade Schraum, qui était aux avantpostes avec le « régiment d'infanterie légère et un hataillon de Saxons et de Polonais, recut les premiers feux de l'ennemi, et le contint à portée de canon de Weichselmünde. Le maréchal Lefehvre s'était porté au pont situé au lias de la Vistule, et avait fait passer le 18° d'infanterie légère et des Saxons pour sontenir le général Schramm. Le général Gardanne. chargé de la défeuse de la droite de la Vistule, y avait également appuyé le reste de ses forces. L'ennemi se tronvait supérienr, et le combat se sontenait avec une égale opiniâtreté.

Le maréchal Lannes, avec la réserve d'Ondinot, était placé sur la gauche de la Vistule, par où il paraissait la veille que l'ennemi devait déboucher : mais, voyant les monyements de l'ennemi démasqués, le maréchal Lannes passa la Vistule avec quatre bataillons de la réserve d'Oudinot. Tonte la ligue et la réserve de l'ennemi furent mises en déronte et poursuivies jusqu'aux palissades, et, à neuf heures du matin, l'ennemi était bloqué dans le fort de Weichselmünde. Le champ de bataille était couvert de morts. Notre perte se monte à 25 hommes tués et 100 blessés; celle de l'ennemi est de quo hannies tués, 1,500 blessés et 200 prisonniers. Le soir on distinguait un grand nombre de blessés qu'on embarquait sur les bâtiments, qui successivement out pris le large pour retourner à Konigsberg. Pendant cette action, la place n'a fait aucune sortie, et s'est contentée de sontenir les Russes par une vive canonnade. Du haut de ses remparts délabrés et à demi démolis, l'ennemi a été témoin de tonte l'affaire, Il a été consterné de voir s'évanonir l'espérance qu'il avait d'être seconru. Le général Oudinot a tué de sa propre muin trois Russes. Plusieurs de ses ufficiers d'état-major ont été lilessés. Le 13' et le 3' régiment d'infanterie légère se sont distingués. Les détails de ce combat n'étaient pas encore arrivés à l'état-major.

Le journal du siége de Danzig fera connaître que les travaux se poursuivent avec une égale activité, que le chemin couvert est couronné, et que l'on s'occupe des préparatifs du passage du fossé.

Dès que l'eunemi sut que son expédition maritime était arrivée devant Danig, ses troupes légères observèrent et inquiétèrent toute la ligne, depuis la position qu'occupe le maréchal Soult le loug de la Passarge, devant la division du général Morand sur l'Alle. Elles furent reçues à bout portant par les voltigeurs, perdirent no hon nombre d'hommes, et se retirèrent plus vite quelles n'étaient venues.

Les Russes se présentèrent aussi à Malga, devant le général Zajonchek, commandant le corps d'observation polonais, et eulevèrent un poste de Polonais. Le général de brigade l'ischer marcha à eux, les culbuta, leur tua une soixantaine d'hommes, un colonel et deux capitaines. Ils se présentèrent également devant le 5° corps, insultèrent les avant-postes du général Gazan à Willenberg; ce général les poursuivit pendant plusieurs lieues. Ils attaquèrent plus sérieusement la tête de pont de l'Oniulew, de Drenzewo; le général de brigade Girard marcha à eux avec le 88°, et les culbuta dans la Narew. Le général de division Suchet arriva. poussa les Russes l'épée dans les reins, les cultuta dans Ostrolenka, leur tua une soixantaine d'hommes, et leur prit 50 chevanx. Le capitaine du 64°. Laurin, qui commandait une grand'garde, cerné de tous côtés par les Cosagnes, fit la meilleure contemnce et mérita d'être distingué. Le maréchal Masséna, qui était monté à cheval avec une brigade de troupes bayaroises, eut lieu d'être satisfait du zèle et de la bonne contenance de ces troupes.

Le même jour<sup>1</sup>, 13, l'ennemi attaqua le général Lemarois à l'embouchure du Bug. Ce général avait passé cette rivière le 10 avec une brigade bavaroise et un régiment polonais, avait fait construire en trois jours des

L'affaire dont il est question dans le paragraphe précédent out lieu le 19 mai.

ouvrages de tête de pont, et s'était porté sur Wyskow, dans l'intention de brûler les radeaux auvquels l'ennemi faisait travailler depuis six semaines. Son expédition a parfaitement réussi; tout a été brûlé, et dans un moment ce ridicule ouvrage de six semaines fut anéanti.

Le 13, à neuf heures du matin', 6,000 Busses, arrivés de Nur, attaquèrent le général Lemarois dans son camp retranché. Ils furent reçus par la finillade et la mitraille: 300 flusses restérent sur le champ de batalle; et quand le général Lemarois vi l'ennemi, qui était arrivé sur les bords du fosés, repunsés: dit une sortie, et le poursuivit l'épée dans les reins. Le colonel du l' de ligne bavarois, brave militaire, a été tué: il est généralement regretté. Les Bavarois ont perdu 20 hommes et ont en une soivantaine de blessés.

Toute l'armée est campée par divisions en bataillons carrés, dans des positions saines.

Ges événements d'avant-postes riont occasionné anem mouvement dans Farnés. Fout est tranquille an quartier gérâul. Cette attaque générale de nos avant-postes dans la journée du 13 paraît avoir eu pour but d'occuper Farnée française, pour Fempéher de renforcer Farnée qui assiège Danag, Cette espérance de secourr Daurig par une expédition maritime paraîtra fort extraordinaire à tout militaire sensé et qui connaîtra le terrain et la position qui occupe farmée française.

Les feuilles commencent à pousser. La saison est comme au mois d'avril en France.

Venetrer du 16 mai 1807. (En mante au Dépit de la guerre )

#### 12595

AT ROLDE PRESSE.

Finkenstein, 17 mai 1807.

Monsieur mon Frère, Votre Majesté m'ayant annoncé, par sa lettre du 10 mai, que l'admission des diverses parties belligérantes au futur con-

<sup>1</sup> A trois heures du matin, d'après les rapports du général Lessarois et du maréchal Masseina.

grès ne souffrait plus de difficultés, il ne me reste dès lors aucune objection à faire. Mes plénipotentiaires et ceux des puissances qui font cause commune avec moi dans cette guerre seront arrivés à Copenhague le jour que Votre Majesté voudra désigner. Quant aux bases qui me paraissent devoir être adoptées pour la conduite dudit congrès, je pense que tout est contenu dans ces deux mots : égalité et réciprocité entre les deux masses belligérantes.

L'Angleterre et la Russie fcront pour mes alliés ce que je ferai pour les leurs.

Je ferai pour les alliés de l'Angleterre et de la Russie ce qu'elles feront pour les miens.

Je me flatte que Votre Majesté verra dans la promptitude de cette explication mon désir de faire tout ce qu'il sera possible ponr arriver à l'objet tant désiré du rétablissement de la paix et de la tranquillité en Europe.

NAPOLÉON.

Archines de l'Empire

### 12595. AU MARÉCHAL MASSÉNA, è PRZISTISZ.

Finkenstein, 17 mer 1807. Mon Cousin, je vous envoie des notes sur la position de votre corps d'armée. Je vous prie de les lire avec attention et de les méditer. Il me

tarde d'apprendre que vous sovez maître d'Ostrolenka et que vos dena redoutes en avant de cette ville soient commencées et votre camp tracé et bien assis dans la position de la rive droite, en avant de Dreuzewo. Mais, comme vous ne pouvez vivre que par la Narew, il est nécessaire que vous fassiez établir de suite une redoute à la position d'Ostrykol, afin d'en protéger la navigation. Je n'ai pas besoin de vous recommander de marcher à l'ennemi, la division Suchet et les Bavarois réunis. Je pense aussi que vous ferez bien de faire venir un bataillon polonais à Ostrolenka, parce qu'étant du pays ils auront plus de facilités pour la langue

et pour l'espionnage. Si vous avez une affaire avantageuse à Ostrolenka et que vous melliez un peu l'ennemi en déroute, rien ue s'oppose à ce que vous poussez jusqui à Novogrod, car il entre dans mon système de donner de l'inquiétude à l'ennemi sur toute sa gauche, que je suis instruit mu'il a dévarnie.

Si l'ennemi résiste, vons l'attaquerez avec vos deux divisions réunies et vons m'enverrez quelques milliers de prisonniers. N'oubliez pas que c'est votre usage.

VIPOLEON.

Six mille hommes qui avaient voulu pénétrer par la langue de terre de Pillau à Danzig ont été défaits hier 16; nous leur avons pris 900 hommes et 4 pièces de canon.

Depôt de la guerro. (En munte sua tech, de l'Emp.)

#### 19596.

# NOTE SUR LA POSITION DU 5° CORPS.

Finkenstein, 17 mm 1807.

Le 5' corps a trois buts à remplir : 1° convir Varsovie: 2° former la droite de l'armée; 3° se tronver dans une position offensive qui donne de l'inquiétude à l'ennemi sur sa gauche et l'empèche de se dégaruir. Quelle est la position qu'il floit occuper pour remplir ces trois buts?

L'enneui peut se porter sur Varsovie le long du Big, ou bien le long de la Narew, La réminoi de es deux rivières, Sierock, serait donc le meilleur point pour camper le 5' corps d'armée, s'il n'avait pour but que de convirt' Navoisie. Cest dans cette intention qu'un a ordonné me par forte et des magasins dans la position de Sierock. Après le point de Sierock, la position la plus avantageuse pour couvrir Varsovie serait de se tenir à cheval sur la Narew, entre Boan et Pallusk, à l'extrémité du coude que fait la Narew, près Ostrykol, parce que, de cette position à Benascayl, sur le Big, il n'y a que quatre lieues, et qu'il serait impossible à l'ennemi de déboucher, ni le long du Bug, ni le long de la Narew, sans avoir attaqué ce camp.

Après cette position, celle de Pultusk serait la plus convenable pour remplir le but de couvrir Varsovie, mais elle ne serait que la troisiene, parce que de Pultusk à Wyskow il y a presque antant que de Wyskow à Sierock; ensuite, que l'ennemi qui attaque Sierock a le temps de rétraerader avant qu'on soit sur ses derrières.

La position d'Ostrolenka n'est que la quatriènie; elle est moins bonne que les antres, parce qu'il y a d'Ostrolenka à Brok dix lienes, autant que de Brok à Sierock.

Aimá donc, si le 5' corps n'avait qu'un but, celui de couvrir Varovie, le lieu où il fludrait camper ses principales forces serait à Sierock, ensuite à Ostrykol, puis à Polltusk, enfin à Ostrolenka, qui, sans comparaison, est le plas mauvais des quatre points, car de Pultusk à Sierock il n', a que peu d'heures de marche; si on prend le patri de renforcer le poste de Sierock, il n'y a qu'une bonne journée de marche, et d'Ostrolenka à Sierock, il n'y a qu'une bonne journée de marche, et d'Ostrolenka à Sierock il en faut facéssaireument deux.

Mais couvrir Varsovie n'est pas le seul but du 5' corps : il doit appuyer la droite de la Grande Armée; il doit être à même de soutenir le corps qui est à Willenberg; et dès lors, pour conserver la ligne de l'Omulew et remplir ce but, le meilleur point est Ostrolenka.

On pense donc que, pour remplir le second but qu'ou se propose, le 5º corpa devrait être partagé de la manière suivante : la division Gazan campée à Villenberg, ayant un poste de quatre compagnies de volligeurs et de 300 chevaux à Zawady; la division Suchet campée sur la rive draite de la Narew, visè-si-si Ostrolenka, occupant Ostrolenka par des grand-garles placées daus deux bonnes redoutes établies sur les deux nameclos d'Ostrolenka e couvrant la gauche par des abaits qui la fient à l'Omulew, ayant une grand'garle de 100 chevaux et 4 00 300 hommes d'infanteire à Lelisa et une autre grand garde à Ksienzylas sur la petite risère de Rosoga, grand'garde qui doit coucher tottes les anist daus des positions différentes pour n'être point surprise à la pointe du jour, et qui peut être aisément secourse par le canu;

On peut attacher à la division Suchet un bataillon d'infanterie légère bavaroise, pour lui faire occuper les points les plus importants depuis Zawady jusqu'à Bialobrzeg.

Dans cette position, les cinq régiments du général Sochet sont toujours campés et sous les armes; ils ne craignent point la petite guerre, parce que leurs communications sont derrière D'mulew, que le poste de Lelisa les protége suffisamment, que ce poste situé à deux lieues est inforçable et peut, selon les événements, être securur.

La division havaroise doit avoir une brigade campée à Ostrykol, où il faut établir un pont, du rason et une redoute servant de tête de pont. Ce point est, comme nous l'avons dit plus haut, le plus important de tous, et cette position a eurore cet avantage qu'elle protège la navigation de la Naree dans le point oè le forme le plus grand coude. Trois batuillous doivent être placés à Krasnosiele, tant pour couvrir Prassuys; que pour défendre l'Orrea coutre les partis de Cosaques qui auraient passé entre Zawdy et la Naree.

Ainsi, la division bavaroise, composée de 15 bataillons, aurait 7 bataillons à Ostrykol, 3 à Krasnosielc, 2 à Pultusk et 2 à Sierock comme garnison, 1 bataillon d'infanterie légère détaché à Ostrolenka.

La garnison de Sierock, renforcée de Polonais, enverrait en avant de Sierock, sur la route de Wyskow, et même jusqu'à Wyskow, 2 on 300 chesuux polonais et quelques centaines d'hommes d'infanterie pour observer le Bug; bien entendu que ce poste avancé se placerait de manière à ne pas se laisser surprendre et à se replier devant des forces supérieures.

Si l'ennemi se présente en force sur la rive gauche de la Narew devant Ostrolenka, pendant que le général français fait venir les diverses brigades bavaroises, il peut refuser le combat en se tenant sur la rive droite de la Narew.

Si l'ennemi attaque par la rive droite de la Narew, il attaque donc un camp qui peut s'être couvert de quelques redoutes, appuyé de deux rivières, dans une bonne position, qui, à chaque instant, reçoit les troupes bavaroises et même celles de Willenberg qui viennent le rejoindre, ayaut dans l'Omulew un petit ruisseau bon pour appuyer une retraite; il se trouve donc avoir tous les avantages.

Si l'ennemi attaque Willenberg, le général français peut, dans une grande marche, y envoyer du secours.

Si l'ennemi se porte sur Varsovie, le général français peut se porter sur Brok, en débouchant par le pont d'Ostrolenka, et tomber sur les flancs et les derrières de l'ennemi.

Une fois le camp d'Ostrolenka établi, que fera l'ennemi? Se diviserat-il en deux corps, l'un à Zambrow, l'autre à Nowogrod? ou formerat-il un seul camp dans une position opposée?

Eu occupant la position d'Ostrolenka, l'art consiste à ne point s'éparpiller, à ne faire aucun établissement dans la ville, à ny avoir que des avant-postes, à ne placer aucun poste fixe de cavalerie au delà des deux redoutes, afin d'eviter une guerre de Cosaques, qui nous est désavantageuse.

Quel intérêt, en effet, quand les troupes sont ainsi réunies, à savoir ce que fait la cavalerie ennemie? Alors on s'éclaire par de bonnes reconnaissances faites le matin par des détachements d'infanterie et même du canon.

Si on demande pourquoi il faut occuper la ville d'Ostrolenka, la réponse sera simple : c'est d'abord pour que l'ennemi ne l'occupe pas, ensuite pour occuper les deux rives de la Narew, sans la navigation de laquelle il est impossible de vivre; enfin, c'est menacer l'ennemi que d'occuper les deux rives; mais il ne faut pas pour cela s'établir à plunieurs lieues des deux rives; il suflit que l'ennemi ne puisse s'y établir. Il peut avoir chaque matin à à 6,000 hommes d'infanterie et de cavalerie qui peuvent lui colmbre dessus,

Il faut faire faire une reconnaissance de la position que doivent occuper les Bavarois à Ostrykol. On peut les placer à Rozan en attendant que cette position soit bien reconnue.

Une fois ainsi placé, on pourra attaquer l'ennemi à Nowogrod, par la rive gauche et la rive droite. L'ennemi alors ne peut plus faire aucun mouvement. Ou il est obligé d'évacuer Nowogrod et de s'établir plus loin, ou il sera facile d'attaquer avec avantage la division qui sera là et de lui enlever ses postes.

Mais si Ostrolenka qui, sous le point de vue de couvrir Varsavie, est le moins important des quatre points indiqués, doit être occupé parce qu'il est le plus avantageux pour appuver la droite de la Grande Armée, deuxième but que doit avoir le 5° corps, il n'y a pas de doute qu'Ostrolenka est la position la plus importante pour rempir le troisième but, c'est-à-dire pour placer le 5° corps dans une position offensive qui menace la guuche de l'eumeni el l'empéhe de se dégarair. Ainsi Ostrolenka doit être occupé, le camp. forfifé par des redoutes et des aludis; deux fortes redoutes doivent être construites sur les deux namelons d'Ostrolenka, et une honne redoute, ac amp havarois d'Ostrolenka, et une honne redoute, ac amp havarois d'Ostrolenka.

Apoléon.

Depôt de la guerre. (En moute en tech de l'Emp.)

12597.

AU MARÉCHAL LEFEBYRE.

Fink-vatein, 17 mai 1807, huit heures du soir.

Il est probable que vous surves appris l'issue du combat du général Beammont. Dites au général Chasselom qu'il faut fabilir une petite tête de pont au pont de Pürstenwerder. Cette tête de pont empéchera toujours l'ennemi de passer outre. d'autant plus qu'on peut y attacher quelques flèches qui iront jissqu'à la mer. Je pense que vous devez faire debilir de bonnes redoutes, la gauche appuyée à la Vistule et la droite à la mer, vis-à-vis let oft de Wichselmûnde, à peu près à 30 o toises du fort, pour fermer l'espace de 600 toises. Il faut faire également bloquer le caup retranché par deux ou trois redoutes, entre la mer et l'inondation, et altre l'inondation et la Vistule, de sorte que l'emneni qui voudrait déboucher par là devra eulever, pour y arriver, des redoutes hieu palissadées. Ce travail une paraît fort important; les troupes mêmes peuvent le faire; d'ailleurs cela servira au cheminement qu'il faudra bien faire sur le camp retranché: car nous n'aurions pas Danzig, si, ayant la ville, le fort de Wichselmûnde vouliet tein?

Il est bien nécessaire que vons culbutiez tous les postes que l'ennemi pourrait encore avoir sur la rive droite le long de l'inondation. J'attends avec impuilence que vous m'appreniez enfin la prise du Hagelsberg; il me semble que cela est mir. J'ai accordé les récompenses que vous m'avez demandées pour ceru qui se sont distingués.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12598. DÉCISION.

Finkenstein, 17 mm 1807.

Le major général reud compte à l'Empereur que le roi de Wurtemberg augmente sou infanterie de 1,800 combattants et sa cavalerie de 300 chevaux, et que ces troupes ont un besoin pressant de souliera. de bottes et de capotes, il demande les doutes et de capotes. Il demande les

ordres de l'Empereur à ce sujet.

Accorder une paire de souliers par homme et 12,000 francs par régiment pour la musse.

NAPOLÉON.

Déplt de la guerre.

12599. At GÉNÉBAL LEMABOIS.

Finkenst-in, 18 mai 1807.

Monsieur le Général Lemarois, je suppose que vous ètes à Varowie, oij pédistre que vous continuiez à faire ce que vous avez fait jusqu'ici, à voir le gouvernement, l'ordonnateur, et que vous veilliez à ce qu'on travaille à Praga, à Sierock, à Modlin, qu'on active les transports, quion approvisionne les magasins, et qu'on fasse fârer, par la Vistule tout ce qui est nécessaire aux différents corps, et par terre ce qui est nécessaire pour approvisionne Osterode et le corps du marchall Masséna. Enfin

envoyez des espions en Gallicie, et envoyez-moi des courriers pour me tenir instruit de tout ce qui se passe là et an corps du maréchal Masséna.

Napoléon.

Comm. per M. le combe Lessarcis (En miente sus Arch. de (Mars.))

38.

#### 12600.

#### AU MARÉCHAL LEFEBVRE.

Finkenstein, 18 mai 1807, 11 beures du matie.

l'ai vu avec la plus grande surprise votre lettre; je vous crovais plus de caractère et d'opinion; est-ce à la fin d'un siège qu'il faut se laisser persuader par des intrigants qu'il faut changer le système d'attaque, ainsi décourager l'armée et faire tort à son propre jugement? Rien ne vous autorise à dire que mon opinion était qu'on attaquât le Bischofsberg : mon opinion était qu'on attaquât d'abord le camp retranché, qu'on investit hermétiquement la place, et qu'alors on attaquât le point que le corps du génie et de l'artillerie aurait jugé le plus faible. Après un conseil que vous avez tenu, vous avez décidé de ne pas attaquer le camp retranché, mais le Hagelsberg; vous avez depuis remédié à l'inconvénient de n'avoir pas attaqué l'île, en la prenant, et cela est très-important. Vous êtes sur le point de prendre le Hagelsberg. Chassez de chez vous à coups de pied au cul tous ces petits critiqueurs. Attaquez le Hagelsberg : maître du Hagelsberg, vons l'êtes de la place, d'abord parce que vous le serez du Bischofsberg, et enfin quand vous ne seriez pas maître du Bischofsberg, cela est très-indifférent; vous cheminerez sur le bas front de la place sous la protection du Hagelsberg. Que veut dire que vous ne pourrez pas mettre sur le Hagelsberg assez de canon? Vous avez un espace de plus de 400 toises jusqu'à la rivière. Prenez le Hagelsberg, et vous verrez avec quelle rapidité la place tombera. Mais, encore une fois, accordez votre confiance à un ingénieur; accordez-la à Chasseloup, qui est le meilleur et a le plus d'expérience de ces affaires; ne souffrez pas qu'on critique; car enfin, serait-il vrai qu'il ent fallu attaquer le Bischofsberg. qui est-ce, si ce n'est des malveillants, qui pourrait se permettre aujourd'hui de le conseiller? Danzig a toujours été pris par le Hagelsberg. D'ailleurs, les officiers du génie et d'artillerie ont décidé que ce serait le point qu'il fallait attaquer; ils en savent plus que des subalternes et des bavards qui, au lieu de faire le passage du fossé, s'amuseront à critiquer. Je reconnais bien là la légèreté du caractère français. Paites jeter des asca à terre et des tonneaux pleins de terre dans le fossé, et sous la protection de cette levée, faites briser les palissades et donnez l'assaut. Ne prenez conseil que de Chasseloup et de la Riboisière, et moquez-vous du reste.

NAPOLÉON.

Ne doutez jamais de l'estime que je vous porte.

Archives de l'Empire.

12601.

AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 18 mai 1807.

Mon Fils, je reçois vos lettres du 5 et du 6 mai. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que le général Ottavi passe au service de Naples. Vous pourrez faire ce que vous jugerez le plus convenable pour le baptéme de la princesse Joséphine. Jai lu votre lettre au Pape, elle m'a paru fort bien; mais je doute qu'elle produise quelque chose, car ces gens-là sont ineptes au delà de ce qu'on peut imaginer.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. I.  $M^{\rm no}$  to duchouse de Louchtenberg.

12602.

A M. ROEDERER.

Finkenstein, 18 mai 1807.

Monsieur Ræderer, j'ai reçu votre lettre du 26 avril. Je vous remercie de tout ce qu'elle contient.

L'organisation d'un bon système de finances dans le royaume de Naples, adapté aux mœurs et aux usages du pays, vous fera honneur et vous donnera de nouveaux titres à mon estime.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le baron Barderer. (En minute son Arch. de l'Essp.)

#### 12603.

### NOTES SUR UN PROJET D'EXPOSÉ DE LA SITUATION DE L'EMPIRE.

Finkenstein, 18 mai 1807 1.

Siluntini à l'extérieux. Mais le traité de Presbourg, qui avait rendu la paix au continent, ne l'avait par rendue aux mers, et l'Angledre, constante à chercher sa propre séreit dans les malbeurs de l'Europe, s'efforçait de faire continuer la guerre par la Russie et de délerminer la Prusse à des démarches hostiles. Ces trames forrent déjonées : le traité de Vienne et la convention de Paris dissipérent tons les nuages. Il sembléi que désormais la paix du continent ne devait plus être troubléi. La Russie elle-même en avait senti le besoin, et son ministre, revêtu de sespleins pouviors, venait d'arriver à Paris.

L'Angleterre, entrainée par la force de ces circonstances, se montra disposée à la paix, ou plutôt, ainsi que l'ont révélé depuis ses discussions publiques, à une trève qui aurait un moment suspendu les effets de la haine et de la jolousie qui l'animent contre nous. En même temps qu'elle ouvruit des négociations, elle préparait de nouvelles intrigues, bien résolue à tout rompre, si elle parvenait à rallumer le flambean de la guerre continentale. Elle vit triompher ses coupables espérances, et le plénipotentiaire russe, après avoir signé un traité de paix, l'avoir communiqué à son souverain, en avoir oblenu l'approbation, fut désavoné dans un roussil que dominèrent les clamers des partissas de l'Angleterre.

La Pruse fut de nouveau agitée; des femmes et de jeunes officier Fimportèern la reuss déchandinon insensées sur les conseits du roi et sur les combinaisons du cubinet. Des cris hostiles se fireut entendre, et la guerre fut déclarée, contre l'opinion des ministres et peu-têtre contre la volonté du roi liu-même. Falai evemple de la faiblesse des princes! Influence plus fatale encore d'un ministère qui soudoie les intrigants et les libelistes, qui seme les terreures et la calonnier, qui soulère toutes les

<sup>1</sup> Date présumée

passions dont l'evaltation lui peut être utile, et qui, au milieu de toutes ces menées, calcule froidement les avantages qui peuvent résulter, pour ses intérêts, des dangers, de la ruine même de ceux qu'il appelle ses amis!

Il ne faut pas μarler de l'Autriche ni de sa renonciation à l'Empire d'Allemagne.

Il faudrait mettre un article plus positif sur Naples, eu rappelant que le même jour où l'ancien souverain de ce pays faisait la paix, il recevait les Anglais et les Russes.

Embellissements de Paris. Il ne faut pas parler du numérotage de Paris. C'est un objet de trop peu d'importance.

Instruction publique. Il faut parler du projet de loi sur l'Université, et dire que l'institution de cet établissement a été différée, à cause des occupations de Sa Majesté, qui ne lui ont pas permis de porter sur cet objet toute l'attention qu'elle voulait y donner.

Finances. Supprimer dans cet article ce que l'ou dit sur la Bauque. On la représente comme surchargée de ses propres richesses, et cela a sou mauvais côté.

Apercu de la dernière campagne. Ne pas parler de l'iudépendauce de la Pologne et supprimer tout ce qui tend à en montrer l'Empereur comme le libérateur, attendu qu'il ne s'est jamais expliqué à ce sujet.

Supprimer ce qui regarde la marine. Ce qu'on eo dit u'est point assez convenable.

Cest en parlaut de la perspective offerte à la France, qu'il faut faire le tableau de su politique actuelle, qui avait été mis au commencement. C'est le lieu où se place naturellement ce qui concerne Naples, la Hollande, les alliés et la Confédération du Rhin. On évitera ainsi des répétitions.

M. de Champaguy a le temps de faire ces corrections et de renvoyer son travail, avant la convocation du Corps législatif. Sa Majesté y ajoutera alors ce qui peut être relatif à la politique.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12604.

# 75° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE. .

Finkenstein, 18 mai 1807.

Voici de nouveaux détails sur la journée du 15. Le maréchal Lefebyre fait une mention particulière du général Schramm, auquel il attribue en grande partie le succès du combat de Weichselmünde.

Le 15, depuis deux beures du matin, le général Schramn était et batälle, couvert par deux redoutes construiés vis-à-vis le fort de Weichschminde. Il avait les Polonais à sa gauche, les Saxons au centre, le 3' régiment d'infanterie légère à su droite, et le régiment de Paris en réserve. Le licutemant général russe Kamenski, débouche du fort à la pointe du jour; et, après deux heures de combat, l'arrivée du 1s' d'infanterie légère, que le maréchal Lefebre expélia de la rive gauche, et un bataillon suvon, décidèrent l'affaire. De la brigade Oudinot, un seul bataillon put donner. Notre perte a été peu considérable. Lu colonel polonais, M. Paris, a été tué, la perte de l'ennemi est plus forte qu'on ne peusait. On a enterré plus de 900 cadavres russes. On ne peut pas évaluer la perte de l'ennemi à moins de 2,500 honnnes. Aussi ne bouge-t-il plus, et parail-il très-circonspect derrière l'enceinte de ses fortifications. Le nombre de bateaux chargés de blessés qui out mis à la voile est de quatorze.

Dans la journée du 1/1, une division de 5,000 hommes, Prussiens et Russes, mais en majorité Prussiens, partie de Kænigsberg, débarqua à

Pillau, longea la langue de terre dite le Nebrung, et arriva à Kahlberg. devant nos premiers postes de grand'garde de cavalerie légère, qui se replièrent jusqu'à l'arstenwerder. L'ennemi s'avanca jusqu'à l'extrémité du Frische-Haff. On s'attendait à le voir pénétrer par là sur Danzig. Un pont jeté sur la Vistule à Fürstenwerder facilitait le passage à la cavalerie, cantonnée dans l'île de Nogat, pour filer sur les derrières de l'ennemi. Mais les Prassieus furent mienx avisés et n'osèrent pas s'aventurer. Alors l'Empereur donna ordre an général Beaumont, aide de camp du grand-duc de Berg, de les attaquer. Le 16, à deux henres du matin, ce général déboucha avec le général de brigade Albert, à la tête de deux bataillons de grenadiers de la réserve, le 3° et le 11° régiment de chasseurs et une brigade de dragous. Il rencontra l'ennemi entre Passenwerder' et Stegen, à la petite pointe du jonr, l'attagna, le culbuta, et le poursnivit l'épée dans les reins pendant onze lieues, lui prit 1,100 bommes, lui en tua un grand nombre, et lui enleva quatre pièces de canon. Le général Albert s'est parfaitement comporté. Les majors Chemineau et Salmon se sont distingnés. Le 3° et le 11° régiment de chasseurs out donné avec la plus grande intrépidité. Nous avons eu un capitaine du 3º régiment de chasseurs et 5 on 6 hommes tués, et 8 ou 10 blessés. Deux hricks ennemis, qui naviguaient sur le Frische-Haff, sont venus nons harceler. Un obus, qui a éclaté sur le pont de l'un d'eux, les a fait virer de hord

Ainsi, depuis le 12, sur les différents points l'ennemi a fait des pertes notables.

L'Empereur a fait manonvrer, dans la journée du 17, les fusiliers de la Garde qui sont campés, près du château de Finkenstein, dans d'aussi belles baraques qu'à Boulogne.

Dans la journée des 18 et 19, toute la Garde va également camper au même endroit.

En Silésie, le prince Jérôme est campé avec son corps d'observation

à Frankenstein, protégeant le siège de Neisse.

Le 12, ce prince apprit qu'une colonne de 3,000 hommes était sortie

...

de Giats pour surprendre Brealau. Il 61 partir le général Lefebava avec le 1" régiment de ligne bavarois, evcellent régiment, 100 cheana et un détachement de 300 Savons. Le général Lefebave atteignit la queue de l'ennemi le 15, à quatre heures du matin, au village de Camth; il Itation au assisti, enleva le village à la balonnette, et fit 150 prisonites, 100 cheana-légres du roi de Basière taillèrent en pièces la cavalerie ennemie, forte de 500 hommes, et la dispersèrent. Gependant l'ennemies eplace a los fatos prisonites extraordinaire, qui doit être le résultat de quelque malveillance, car les troupes savonnes, depuis qu'elles sont vémies aux troupes françaises, se sont toujours bravement comportées. Cette défection inatteur entre l'efficient de ligne bavarois dans une situation critique du mit le 1" régiment de ligne bavarois dans une situation critique. Il perdit 150 hommes, qui furent faits prisonniers, et du battre en retraite, ce qu'il fit requedunt en ordre. L'ennemi reprit le village de Camth.

À once heures du matin, le général Domoy, qui était sorti de Breslau à la tête d'un millier de Français, dragous, chasseurs et hussards à pied, qui avaient été envoyée en Silése pour être montés, et dont une partie l'était déjà, attaqua l'ennemi en queue; i 50 hussards à pied enlevèrent le village de Canth à la baiounette, firent 1 oo prisonniers et reprirent tous les Bavarois qui avaient été faits prisonniers.

L'ennemi, pour reutre avec plus de facilité dans Glatz, s'était séparé en deux volonnes. Le général Léfebrer, qui était parti Schwedulit le 13, touba sur me de ces colonnes, lui tra 100 hommes, et lui fit fou prisonniers, parmi lesquels 30 officiers. En régiment de lanciers polonais, arrivé lu veille à Frankenstein et dont le prince Jérôme avait envoie un détachement au général Lefebrer, s'est sistingué.

La seconde colonne de l'ennemi avait cherché à gagner Glate par Silberberg : le lieuteanat-colone l'Decontra», aide de comp du prince, la rencoutra et la mit en déroute. Ainsi cette colonne de 3 à 4,000 hommes, qui était sortie de Glatz, ne put y rentrer. Elle a été tout entière prise, tuée ou épapille.

Monteur du 19 mai 1807. (En romate en Dépôt de la gausse,)

#### 12605.

#### AL PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 18 mai 1807.

Votre aide de camp m'a apporté votre lettre, où j'ai vu le petit échec qu'a essuyé le général Lefebvre. J'ai appris avec plaisir que les lanciers polonais vous étaient arrivés. Je viens de donner ordre aux deux régiments wurtembergeois qui sont devant Kolberg d'en partir sans délai, pour se rendre à Breslau. Vous avez mul dirigé le général Lefebyre et avez commis une grande faute militaire. Vous craignez que l'ennemi ne se porte sur Breslau : vous savez que vous avez à Breslau des forces assez considérables pour, réunies au général Lefebvre, vous assurer la victoire, il fallait diriger le général Lefebvre sur Breslau en manœuvrant sur le flanc de l'ennemi, se réunir à toutes les troupes de Breslau, avant de l'attaquer; ainsi réunies, elles enssent obteuu une complète victoire. Ou bien il fallait rendre le général Lefebvre beaucoup plus fort. Il ne fallait pas diviser les Saxons; ensemble, ils ensent en leurs officiers supérieurs qui les auraient contenus. Je vois que vous êtes dans une fausse route militaire; je vois que vous pensez que deux colonnes, qui en mettent une et demie au milieu, ont l'avantage : mais cela ne réussit pas à la guerre, parce que les deux colonnes n'agissent pas ensemble et que l'ennemi les bat l'une après l'autre. Il faut sans doute tourner l'eunemi, mais d'abord se réunir. Au reste, les 500 chevaux polonais et les 2,600 hommes à pied que vous avez, et qui seront bieutôt montés, vous donneront des forces considérables de cavalerie, avec lesquelles vous pourrez protéger le pays. Renvoyez-moi les cuirassiers le plus tôt que vons pourrez. Je vons envoie 400 dragons à Breslau. Vous les monterez quand vous pourrez.

envoie 400 dragons à Breslau. Vous les monterez quand vous pourrez. Écrivez à mon ministre à Dresde pour qu'on complète le régiment savon et qu'on répare ce qu'il a perdu.

VAPOLEON

mer 1807.

Je reçois au même moment votre lettre du 16 à cinq heures du matin.

9.

Je vois avec plaisir les surcès que vois avez obtenus, l'emiemi s'étant séparde et s'étant laissé battre en délail. Ces véviennents, joints an serion de deux régiments wurtembergeois que je vois envoie, et à la cavalerie polonisée, ainsi que la reddition de Veisse, qui ne tardera pas à tomber, car la répouse du gouverneur uest pas d'un homme bien ferme, me font espérer que je n'aurai plus à recevoir que de bonnes nonvelles de vos côtés.

An hores de l'Empare

#### 12696.

#### AL MARECHAL BERTHER.

Finkerotem, 19 mm 1807.

Mon Consin, faites committre an marc'edal Lannes que mon intention or que le corps de réserve soit cumpé dans les positions les plus saines, à la distance an plus de deux lienes de Marienlang; que la division. Ontione, qui forme la r' division, campera en latalito carreir, que la or division, qui nera compassée du 3° et du 7 o° de ligne, du « l'égre et du régiment de Paris, campera également en batalilon carré, et que ces deux camps sevent places à la distance d'une fone l'une de l'autre sur la route de Marienburg à Christlang. Le marc'elad Lannes socrupera sans délai de choisir ces emplacements, mon intention étant que le 3° de ligne, qui est arrivé, se baraque sans délai dans la position qu'il doit occuper dans le camp de sa division.

Aurotion.

Bepét de la guerre. La morte ess bets de l'Em.

12607.

#### AU ROUDE VAPLES.

Finkenstein, 19 mm 1807.

Mon Frère, j'ai vu le général Mathieu; je lui ni fait connaître que je voyais avec peine que les Anglais enssent le pied sur le continent. Si l'on peut prendre Scilla, il faut le prendre et le fortifier, en v placant une bonne garnison et v mettant des vivres pour trois mois. Il faut tenir peu de troupes dans le bas de la butte. Tout ce qui serait nécessaire pour la défense de cette partie doit se retirer, en cas de descente, dans Scilla. 900 hommes, soit infanterie, soit gendarmerie, soit artillerie, vous tiendront maître du bas de la botte et formeront la garnison de Scilla, qui pourrait tenir plus d'un mois, pendant lequel temps l'armée irait la dégager. Je n'ai point vn, dans les projets que vous m'avez envoyés, un projet sur Castellamare; c'est celui auquel je tiens davantage. Cette position ne pent être plus difficile que celle de Gênes, et Gênes passe pour être une bonne place. Dans les positions de montagne, les positions se réduisent ordinairement à deux on trois points, senIs susceptibles de défense. Mon intention est que la place soit un port de mer. Vons en avez trois, Naples. Castellamare et Tarente. Je préfère Castellamare à tous, parce que je veux établir des lignes qui fermeraient l'isthme jusqu'à Amadfi, et construire dans l'île de Capri un fort qui rendrait maître de la pêche et du littoral de Naples et qui serait à portée d'être secouru de Toulon. Je mets en fait qu'on peut facilement, en deux ou trois ans de temps, et avec 7 on 8 millions, remplir le but à Castellamare, sanf ensuite à travailler pendant une vingtaine d'aimées à lui donner de nonveaux degrés de force. Quel est l'ennemi qui vondra s'emparer de Naples, s'il n'a pas des forces telles qu'il puisse s'emparer de Castellamare? et quelles seront les forces qui prendront Castellamare, si l'isthme et la place sont défendus par 18 ou 20,000 hommes? Il en fandra an moins 50,000. Vous me demanderez comment le royanne de Naples aura ces 20,000 honones? Mais puisqu'il aura les équipages de ses vaisseaux de guerre, les équipages français qui auront pu être envoyés pour ravitailler la place, la garde du roi, le fond de l'armée napolitaine, la gendarmerie et le fond de l'armée auxiliaire française, cela fera plutôt 30,000 hommes que 20,000. Un an de guerre dians cette presqu'ile, et le royaume de Naples sera sauvé. On dit Castellamare montagneux; il ne pent l'être plus que Gènes. Il faut donc faire faire dens projets : des lignes et de la place : le premier, des lignes qui fermeront l'isthme. L'isthme, je le sais, a

deux lieuws; mais la défense de cet espace doit se réduire probablement as ept on huit forts qui, soutenus par une armée de no, on sommes, ne pervent pas être pris facilement. Mais enfin, ces forts pris, il doit y avoir à Gastellamare une ensceite dans le gener de celle de Gries, Joignez à cela un bou fest dans l'île de Capri. Cest à ce projet qu'il faut s'arrêter. Donnet ordre positivement qu'on le fasse; et, pour que je con-prenne bieu la situation des choses, chargre un ariste de faire le relief de toute la presqu'île, afin que je voie bieu conument les montagnes se dominent les unes les autres.

VAPOLEON.

Depôt de la guerre. (En minute sus ârrh de l'Émp :

# 12608

#### A L'IMPÉRATRICE,

A LATELY.

Finkenstein, so mar 1807.

Je reçois ta lettré du 10 mai. Je vois que tu es allée à Laeken. Je pense que tu pourrais rester là une quinzaine de jours; cela ferait plaisir aux Belges, et te servirait de distraction.

l'ai vu avec peine que tu n'étais point sage; la douleur a des bornes qu'il ne faut pas passer. Conserve-toi pour ton anni, et crois à tous mes sentiments.

NAPOLÉON.

Lettres de Napoleon à Joséphiae, etc.

#### 12609.

#### A LA REINE DE HOLLANDE.

Finkenstein, 20 mai 1807.

Ma Fille, tout ce qui me revient de la Haye m'apprend que vous n'ètes pas raisonnable; quelque légitime que soit votre douleur, elle doit avoir des bornes. N'altérez point votre santé, prenez des distractions, et sachez que la vie est semée de tant d'écueils et peut être la source de tant de maux, que la mort n'est pas le plus grand de tous.

Votre affectionné père.

Napoléon.

Lettres de Napoleon à Joséphine, etc

12610.

M. CAMBACÉBÈS.

Finkenstein, so mai 1807.

Mon Gousin, j'ai reçu vos lettres du 10 et du 11. Les bulletins vous instruiront des petits événements qui ont eu lieu.

Les sénateurs commandant les légions, qui iront au chef-lieu de leur légion, doivent y jouir des honneurs qui leur sont attribués, mais seulement dans la ville qui est le chef-lieu de leur légion.

VIPULÉON.

Course, por M. le duc de Cambacérès (En moste on Arch, de l'Emp.)

12611.

A M. MONGE.

le reçois votre lettre du 9 mai. Le vous remercie de tout ce que vous me dites de la mort du pauvre petit Napoléon : c'était son destin!

Vaporéon

Finkenstein, 20 mai 1807

Archives de l'Enspire, .

12612.

V M. FOLCHÉ.

Finkenstein, 20 mai 1807.

Je reçois votre lettre du 10 et celle du 11. Îl n'y a ici rien de nouveau que les petits événements que vous verrez dans le bulletin.

La perte du petit Napoléon m'a été très-sensible. l'aurais désiré que

ses père et mère eussent reçu de la nature autant de courage que moi pour savoir supporter tous les maux de la vie. Mais ils sont plus jeunes et out moius réfléchi sur la fragilité des choses d'iei-bas.

Je vous recommande qu'il n'y ait point de réaction dans l'opinion. Parlix de Miruboan avec éloge. Il va des clauses dans cette séance de l'Académie qui ne me plaisent pas : elle a été trop politique; il n'était pas du ressort du président d'une compagnie savante de parler de Mirabean. S'il devait en parler, il ne devait parler que de son style; cela seul pouvait le regarder. Quand serons-nous donc sages? Quand serons-nous aminés de la vérilable clarifé chrétienne, et quand donc nos actions avont-elles pour but de ne faire de la peine et de il unmitier personne, de ne point réveiller des faits qui vont an cour de heuncoup de gens? Et quand, surtout, chacun aura-t-il le bon seus de se restreindre dans ses fonctions? Qu'a de commun l'Académie française avec la politique? Paplus que les régles de la grammaire un ont avec l'art de la guerre?

APOLEON.

Archives de l'Empire

12613. DÉCISION.

Finkenstein, so mai 1807.

Lest realines de Parme demandent, 1º la restitution des biens-fonds dont elles jouissaient et dont le revenu montait par an à 25,000 francs; 2º la permission de reprendre leur habit. Renvoyé à M. Portalis. Mon intention est que la seconde demande soit accordée sans délai. Me faire un rapport sur les conséquences qu'entraînerait la première si elle était accordée.

NAPOLÉON.

Archiven de l'Empare.

12614.

A LA PRINCESSE ANTOINETTE DE PARME.

Finkenstein, so mai 1807.

l'ai recu votre lettre du 2 mai. l'ai donné les ordres les plus précis

pour que le collége des Ursulines, qui vous sert de retraite, soit spécialement protégé, et j'ai accordé les deux demandes que vous m'avez faites pour cette maison. Le ministre des cuttles prendra les mesures nécessaires pour faire connaître ma volonté aux administrations du pays. Je suis bien aise que vous soyex contente, et d'avoir trouvé cette occasion de vous être agréfable.

Apoléos.

Archives de l'Ensper-

12615.

AL PRINCE ELGÈNE.

Finkemten, so mai 1807

Mon Fils, plus de 100 hommes. Bresciaus, ont déserté des régiments italiens à leur passage dans le Tyrol. Il faut les faire arrêter et les renvoyer aux corps.

Asportion

Comm. per S. A. I. Most is dordered de Leuchtenber

12616.

# 76° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, so mei 1807.

Une belle corvette anglaise doublée en cuivre, de vingt-quatre canons, montée par 1 ao Anglais, et chargée de poudre et de boulets, éest présentée pour entrer dans la ville de Danzig, Arrivée à la hauteur de nos ouvrages, elle a été assaillie par une vice finillade des deux rives et obligée d'amener. Un pique du régiment de Paris a sauté le premier à bord. Un nite de camp du général Nalkreuth, qui revenait du quartier général risse, plusieurs officiers anglais ont été pris à bord. Cette corvette s'appelle le Saus-Pave. Indépendamment de 130 Anglais, il y avait fo flusses sur ce béliment.

La perte de l'ennemi au combat de Weichselmünde, du 15, a été plus forte qu'on ne l'avait d'abord pensé, une colonne russe, qui avait longé la mer, ayant été passée au fil de la haïonnette. Compte fait, on a enterré

Le 16, une division de 7,000 llusses, commandée par le général Tuteshfol, ése portée, de Brok sur le Bug, une Pulluxk, pour éoposer à de nouveaux travaux qui avaient été ordonnés pour rendre plus respectable la fête de pont. Ces ouvrages étaient défendus par six bataillois bavaros, commandés par le primere ryad de Bavière. L'ennemi à tentif quatre attaques; dans tontes, il a été culbuté par les Bavarois et mitraillé par les batteries des différents ouvrages. Le marécial Massén évalue la prete de l'entemi à 300 morts et au double de blessés. Ce qui rend l'affaire plus belle, c'est que les Bavarois édinent moins de 4,000 nommes. Le prince royal se loue particulièrement du haron de Vrode, officier général au service de Bavière, d'un mérite distingué. La perte des Bavarois a été de 15 hommes tués et de 150 blessés.

Il y a antant de déraison dans l'attaque faite coutre les ouvrages du genéral Lemraci dans la journée du 13, et dans l'attaque du 16 sur Pultusk, qu'il y en avait, il y a six sensaines, dans la construction de re grand nombre de radeaux auxquels l'ememi faisait travailler sur le Bag. Le résultat a été que ces radeaux, qui avaient coûté six sensaines de travail, ont été brilés en deux heures, quand on l'a voulu, et que ces altaques successive coutre des ouvrages hien retanchés et soutenns de honnes batteries leur ont valu des pertes considérables sans espoir de profit.

Il parait que ces opérations ont pour but d'attirer l'attention de l'armée française sur sa droite; mais les positions de l'armée française sont raisonnées sur toutes les bases et dans toutes les hypothèses, défensives comme offensives.

Pendant co temps, l'intéressant siège de Danzig continue à marcher. L'ennemi éprouvera un notable dommage en perdant cette place importante et les aco,ono hommes qui y sont renfermés. Une mine a joné sur le blockhaus et l'a fait sauter. On a débouché sur le chemin couvert par quatre amores, et on evéetue la descente du fosse.

L'Empereur a passé aujourd'hui l'inspection du 5° régiment provisoire.

Les huit premiers ont subi leur incorporation. On se loue beaucoup dans ces régiments des nouveaux conscrits génois, qui montrent de la bonne volonté et de l'ardeur.

Mostrer du 30 mai 1807. (En missir su Dépêt de la govere.)

12617.

A M. FOUCHÉ.

Finkenstein, 21 mai 1507

Le non-éclairage de Paris devient une dilapidation. Il faut porter enfin un terme à un abus dont le public commence à se plaindre.

VAPOLEON

Archives de l'Empire.

19618

AU GÉNÉBAL LACUÉE.

Enkrasten, 21 may 18

J'ai reçu votre lettre da 6 de ce mois. Ce qui me parait plus couvenable, c'est de ne plus nommer aux emplois d'officiers daus la légion du licit, et, d'ici à quelque temps, de la resserrer en un seul bataillon. Continuez néannoins son recrutement. Je l'ai toujours destinée à être embarquée et à être envôje en ux colonies. C'est pour cela que je la fissias recruter d'anciens soldats du roi de Sardaigne, afin de ne pas laisser en Piémout des hommes qui oui fait la guerre contre nous.

VAPOLEON

Archives de l'Empare.

12619.

AL GÉNÉRAL LACUÉE.

inkenden, 21 mai 1807.

Je reçois et lis avec un grand intérêt votre état A présentant la situation, après la réception des conscrits de 1808, 1° des dépôts de l'infan-

40.

terie de l'armée de Naples et de la Grande Armée, 3º des régiments du Friont, de la Dohnatie, etc. Cet état est si bien fait, qu'il se lit comme une belle pièce de poésie.

I'y ai remarqué quedques erreurs. Dans les dépits de la Grande Armée, le long du Bhia, vous devies porter le 2º batalilo du 7º; je ne l'y trouve pas. Au camp de Saint-Là, je vois le 15º de ligne, qui n'y est pas, et le 3º l'éger, qui n'y est pas davantage; il fallati mettre en place le 5º tégers, mais porter en place le 3º et le 4º batalilon du 15º de ligne et le 3º saisi porter en place le 3º et le 4º batalilon du 15º de ligne et le 3º et taillon du 3º l'éger. Dans le Frioni, il ne fallati pas mettre le 11º, qui n'y est pas. Dans les divisions Boudet et Molitor, il ne fallati pas mettre le 7º de ligne, dont le 3º batalilon est en Piémont, et les dens premiers hatalilons à Bramma. Le 4ºº ni le 1ºº d'infanterie légère ne sont plus à l'armée de Naples, non plus que le 3ºº d'infanterie légère ne sont plus à l'armée de Naples, non plus que le 3ºº d'infanterie légère ne sont plus à

Par la lettre que je vous ai écrite ce matin, vous verrez les dispositions que ja faitet de la réserve. Ly ai laissé 3,0,00 hommes pour la cavalerie et l'artillerie. Les carathiniers me paraissent complets; rependant on ne saurait trop donner à res deux beaux régiments. Vous pouves donne donner sur la réserve et à fommes à claeme, pour réparer ce qu'its perfront ou ce qu'ils out pent-être déjà perdu par les hôpitaux et par les événements de la guerre.

Le 9° de cuirassiers a besoin de 60 hommes; le 3°, de 95; le 6°, de 100; le 9°, de 50; le 19°, de 100; les deux régiments de carahiniers en ont besoin de 50. Total. 435.

Le as de dragans a besoin de 50 hommes; le 8s, de 50; le 11s, de 50; le 14s, de 50; le 16s, de 50; le 19s, de 45; le 20s, de 45; le 26s, de 50. Total, 35a.

Le 1<sup>ee</sup> de chasseurs a besoin de 100 hommes; le 2<sup>e</sup>, de 100; le 3<sup>e</sup>, de 60; le 5<sup>e</sup>, de 60; le 7<sup>e</sup>, de 70; le 12<sup>e</sup>, de 100; le 13<sup>e</sup>, de 20; le 15<sup>e</sup>, de 50; le 3<sup>f</sup>, de 150. Total, 710.

Le 2º de hussards a besoin de 50 hommes; le  $4^\circ$ , de 100; le  $7^\circ$ , de 20; le  $9^\circ$ , de 50. Total, 220.

L'artillerie à cheval a besoin de 400 hommes.

Il vons restera donc près de 1,000 hommes pour l'artillerie et les sapeurs.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12620.

#### AU VICE-AMIRAL DECRÈS,

Finkenstein, as mas 1807.

Je recois votre lettre du 11. Je roi de Naples pense que, si une division de quatre vaisseaux de ligne et de quelques fréglates venuit à Naples, elle pourrait s'emparer de la Sicile, où il ny a que quelques fréglate. Jui riqu vaisseaux actuellement à Toulon II une tarché hiero de savior ces ciu vaisseaux en rade. Yous ne me réponder pas là-dessus. Je dois avoir à Toulon de meilleures fréglates que la Marion. Je désire que cette fréglate, sur laquelle je suis revenu d'Egypte, soit gardée comme un mountent et placée de manière à ce qu'elle se conserve, s'il est possible, plusieurs centaines d'ames. D'ailleurs son équipage servirait à monter un vaisseau. J'épronverais une peine superstitiense s'il arrivait un malbur à cette-frégle. Places-quelque part dans l'anseau fer fondion.

Faites donc finir à Gênes le Superbe.

La Sieile est d'une grande importance, et, si j'ai cinq vaisseaux à Toulon dans le courant de l'été, cela peut nous redonner cette île. Informezmoi si nu vaisseau à trois ponts peut entrer dans le port de Castellamare et dans le port de Naples.

Napoléon.

Archives de l'Empire

12621. ORDRES.

OnDag

Finkenstein, as mas 1807.

Envoyer un conrrier extraordinaire à Hambourg pour qu'on vende les hois. Éziric confidentiellement à M. Bourrienne et au commandant de Hambourg qu'il faut prévoir le cas où les Anglais pourraient y arriver, et que, dès ce moment, il est nécessaire de faire filter sur Magdeburg tous les effets d'abbillement à mesure qu'ils sont confectionnés, ainsi que l'argent.

Vendre les marchandises anglaises.

Asponéos.

Comm. per M. le romte Daru

19699

### AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 21 mai 1807.

lattra du co mai V

Monsieur le Général Lemarois, je reçois votre lettre du 19 mai. Vons voyez les choses d'une manière trop absolue. Voyez fréquemment les membres du gouvernement, et n'employez pas trop de mécontents.

Duroc a dû vous écrire hier pour vous demander beauçoup de reneignements dont j'ai besoin. Je désire que vous me les envojiez le plus tôt que vous pourrez. Voyez souvent les membres du gouvernement, et surtout le comte Stanislas Potocki. Tâchez de m'envoyer toutes les nouvelles que vous aurez de la Gallicie.

APOLÉON,

Genen, par M. le comte Lemazon. (En muste aux Arch de l'Emp.)

12623.

AL GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, pr mai 1807.

Je reçois votre lettre du 17. J'imagine que la division Boudet est en nurche sur Stellin. J'ai maudé également au maréchal Brune de se porter à Stellin; je le trouve mieus placé là. Je n'ai encore pris aucun parti pour la division Molitor, qui je cros, n'est arrivée que le 17 à Magdeburg, oi elle aura besoin de reposer quelque temps. Je suppose qu'à l'heure qu'il est la division Boudet a passé Berlín. Il ne faut pas manquer de faire esagérer sa force dans tous les journaux, ainsis que celle destroupes espagnoles qui doivent, à l'henre qu'il est, avoir de beaucoup dépassé Augsburg.

Je vois par votre lettre du 18 que le roi de Suède est arrivé à Stralsund. S'il rompt l'armistice, il tronvera à qui parler.

Vous verrez que j'ai frappé une réquisition de 2,000 chevaux; mais je n'en approuve pas moins l'actial de 500 que vous avez ordonné. Il est arrivé de Paris un millier de selles à Magdeburg. Faites-les mettre à la disposition du général Bourcier, à Potsdam. Quand vous aurez plus de chevaux que d'hommes, il serait assez avantageux d'euvoyer, avec les différents délachements, quelques chevaux en sus, qu'on distribuerail aux régiments. Donnez: par exemple, trois chevaux par deux hommes. Mais il faudriat qu'ils fussent tons sellés et bridés.

V (POLÉON.

Archives de l'Empire

### 12624.

### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 22 mai 1807.

Mon Cousin, j'attenda à demain pour vous envoyer le bulletin qui probablement vous annoncera la reddition de Danzig. Hier, à neuf heursda soir, comme on alfait monter à l'assaut, le gouverneur a demandé à entrer en pourparler. Il est cependant inutile de rien faire mettre dans les journaux; mais vous pouvez le faire dire en société. Cette prise sera très-importainte, parce que, outre les grandes ressources que je trouverai dans cette place. J'aurai l'avantage d'avoir un grand nombre de troupes disponibles.

Napoleon.

Cousts, par M. le duc de Cambaccels

#### 12625.

### AU ROU DE HOLLANDE.

matem, so mas skoy.

Je m'empresse de vous prévenir qu'au moment même où l'on montait

à l'assaut, le gouverueur a demandé à entrer en pourparler. Il n'y a du reste, rien de nouveau. Il ne faut cependant pas mettre encore cette nouvelle daus les journaux (mais vous pouvez le dire), parce qu'il serait possible qu'on ne s'arrangeêt pas dans les articles de la capitulation.

Faites connaître cette nouvelle à l'Impératrice, à l'endroit où elle se trouve.

VAPOLEON.

technes de l'Empire.

#### 12626.

# AU GÉNÉRAL CLARKE.

Forkenstein, an may 1807.

Je reçois votre lettre du 19. Les bullelius de l'armée vous auront fait commitre l'heureux résultat du combat du 15 contre le général Kameuski, et la prise d'une belle corvette auglaise. J'ai à vous instruire aujourd'hni qu'au moment où l'on allait donner l'assaut au Hagelsberg cette place a demandé à capituler. Il est done probable qu'au moment où vous lirez cette lettre mes troupes seront entrées dans Danzie.

Je suppose que la division Boudet est arrivée, à l'heure qu'il est, à Berlin. Vous ne m'en parlez pas dans votre lettre. Vous ne manquerez pas d'en passer la revue et de m'en rendre un compte détaillé.

Asportion.

Archines de l'Empire

#### 12627.

# AU WARÉCHAL BERTHER.

Fankronlein, an may 1807

Il est nécessaire cependant de jeter un coup d'œil sur la situation de l'armée, pour tirer au clair beaucoup de choses qui paraissent très-obscures.

Les états du 10 mai porteraient plus de 45,000 hommes aux hôpitaux, et les états de l'intendant général, à la même époque, ne portent que 19,500 malades français. Les états portent également que les cinq corps d'infanterie ont 10,000 hommes aux petits dépôts; par exemple, le 1" corps, 3,100 hommes: cependant l'état du dépôt de Schwetz, an 1" mai, ne porte que 1,500 hommes. Le 3" corps porte plus de 3,000, et le dépôt de Wlocławek, an 12 mai, ne porte que 2,100 hommes.

Il faudrait donc voir d'où vienneut ces différences, et charger un inspecteur aux revues intelligent de faire un mémoire sur cela.

D'abord il faudrait distinguer les hôpitaux en trois colonnes ;

1" Hôpitaux en France:

2° ----- en Bavière ou Autriche;

3° ----- en Prusse, depuis l'entrée en Save.

Et pour éclaireir la question, il faudrait une quatrième colonne qui fit connaître le nombre d'hommes qui sont encore aux hôpitaux et qui y sont entrés depuis le 1" novembre, les autres pouvant être à pen près supposés comme morts.

Je crois très-important de fixer nos idées sur cet objet, car voilà 25,000 hommes qu'on ne trouve pas. Je suis certain que, dans les situations des corps, il est des hommes que l'on porte aux hôpitaux depuis le départ de Boulogue.

Il faut d'abord que l'état-major demande un état conforme aux présentes observations, et faire passer dans chaque corps d'armée la revue de rigueur par un inspecteur aux revues, qui rapportera un état exact des hommes.

On pourrait prendre dans les corps d'armée ceux qui portent le plus de monde aux hôpitanx; par ce moyen, nous éclaircirons cette question.

NAPOLÉON.

Depit de la guerre

12628.

AU MARÉCHAL LEFEBVRE,

A PIRTENENDORP.

Finkenstein, 22 mai 1807, 3 beures après midi.

En chargeant le général Drouet d'entrer en négociation avec l'officier

41

qu'a enoyé le général Kalkreuth, vous ne manquerez pas de lui recommander de faire connaître que je l'ai autorisé à sortir, pour le général Aklkreuth, des règles ordinaires, voulant donner à cet officier général une preuve particulière d'estime, due à son caractère et à la conduite qu'il a toujours tenne euvers les Français; que expendant la capitalation de Mayence ne peut être prise pour base; qu'on doit se souvenir que, lorqque cette place est rendue, l'arméé française en étuit encore loin, et que cette place est rendue, l'arméé française en étuit encore loin, et le siége était moins avancé que celni de Danzig l'est aujourd'hui; que j'ai fait dans le temps une capitulation honorable au général Wirmserrenfermé dans Mantoue, et que je veux en accorder une plus avantagresse au général Kalkreuth, qui tienne le milieu entre celle de Mayence et celle de Mantone.

Napoléon.

trebises de l'Empire.

### 12629. AU MARÉCHAL LEFEBYRE.

Finkenstein, sa mai 1807.

Mon Cousin, il est bien dur de laisser échapper 10 à 13,000 hommes, quand on pourrait les avoir prisonniers dans quinze jours; cependant, par la considération qu'un grand nombre désertera avant d'avoir rejoint les avant-postes, je consens aux conditions suivantes:

- 1° La place sera remise à l'armée française.
- 2º La garnison défilera avec les honneurs de la guerre, mais elle remettra ses armes.
- 3° Les chevaux seront également remis; on déterminera le nombre que les officiers pourront emmener.
- 4" Les magasins, nunitions, artillerie, etc. tout ce qui appartient au Roi et aux régiments sera remis à l'armée française.
- 5° Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront leurs bagages, les officiers et sous-officiers, leurs épées et leurs sabres.
  - 6º La garnison ne pourra servir pendant un an contre les armées

françaises ni ses alliés, sous la parole du général Kalkreuth, du prince russe et des officiers.

7° Les prisonniers français seront rendus.

8° La garnison sera échangée jusqu'à concurrence des prisonniers qui peuvent exister dans les armées russes ou prussiennes. Cet article est très-important; les Russes peuvent avoir 2,000 prison-

Cet article est très-important; les Russes peuvent avoir 2,000 prisonniers à nous, les Prussiens 1,000; il serait fort avantageux d'avoir ces 3,000 hommes.

Quant au fort de Weichselmünde, je laisse toute latitude. Les troupes déharquées peuvent se retirer, même sans aucune condition; mais on pourrait obtenir que la garnison du fort sortit avec les mêmes conditions que celle de la place.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

### 12630. A. M. CAMBACÉBÉS.

Finkenstein, 23 mai 1803.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 14. Vous pouvez faire mettre

dans les journaux que les Anglais ont reçu des échecs considérables en Égypte, et que de nombreux renforts ont dû partir de Sicile pour venir au seconrs des troupes de l'expédition.

NAPOLÉON.

Comm. per M. le duc de Cambacérès... ( En minute sus Arch. de l'Emp..)

t2631.

### A M. FOUCHÉ.

Finkeastein, 23 mei 1807.

Je vois avec plaisir que la conscription commence à marcher.

Les entrepreneurs des lumières de Paris sont des fripons, qui s'imaginent bien éclairer les rues de Paris lorsqu'ils ont payé les bureaux

un int, Grayle

du préfet de police. Je vous prie de porter un grand soin pour que cette partie importante du service de la capitale soit bien administrée.

Napoléon.

techises de l'Empire.

#### 12632.

#### NOTE POUR LE MARÉCHAL BERTHIER.

Finkrustrie, #3 mai 1807.

Le major général donners l'ordre au général Victor de se rendre sunbe-chunp à Grandeux pour y preude le commandement du siège. Mon intention est de lui confier cette opération. Il y a dans ce moment-ci peu de troupes, mais il va en arriver de Danzig. Il fant, en attendant, qu'il se rende à Grandeux dans la journé de demain, qu'il se concerte avec le général Lazowski, tant pour bloquer la place et empécher les bateaux vie entre que pour arrêter le plan d'attaque et l'équipage de siège.

Demander au général Songis quel est l'officier auquel il vent confier le commandement de l'artillerie du siége de Grandenz.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre.

### 12633.

# NOTES POUR M. MATHIEU FAVIERS,

opposition be despite despite.

Finkrestein, 23 mai 1807. Envoyer de Neuenburg 1,000 quintaux de grains à Dirschau; de Ma-

rienwerder, 1,000 à Marienburg; de Thorn, 4,000 à Elbing; de Thorn, 4,000 à Neuenburg.

Notre situation devenant alarmante sous le rapport des subsistances, envoyer un courrier à Bromberg et à Thorn pour faire arriver et savoir ce qui s'y tronve.

Écrire au général Belair, qui est chargé de la navigation du canal, ponr qu'il presse l'arrivée de tout ce qui s'y trouve. Écrire à Küstrin pour presser le départ de ce qui doit en partir.

Il devrait y avoir 100,000 quintaux à Bromberg; il doit y avoir 10,000 quintaux à Wloclawek; ce point étant sur la rivière, il est plus facile d'en

Enfin, proposer les mesures pour hâter l'arrivée des approvisionnements et leur bonne direction. Il faut éviter qu'Elbing arrête ou suspende un seul jour ses envois sur les différents corps d'armée.

Varsovie doit fournir aussi; il doit y être rentré ce que le gouvernement polonais devait en vertu de son marché, et il a recu son payement.

M. Wybicki, à Plock, doit avoir reçu de l'argent et continner ses fournitures.

S'occuper des hôpitany et des ambulances. Il faut que le 10° corps fasse ses évacuations sur Bromberg et Posen, et qu'il ne revienne pas sur nous. Quand Danzig sera pris, il sera facile d'y établir un grand hôpital.

Asponéos.

Comm. per M. le comte Daru.

### 12634. AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

A VARSOVIE.

Finkenstein, 23 mai 1807.

Monsieur le Général Lemarois, je ne reçois pas assez souvent de vos nouvelles. Il doit y avoir à Varsovie 7 à 800,000 rations de biscuit; faitesen partir les deux tiers par can pour Marienwerder, et envoyez au maréchal Masséna, par la Narew, ce qui peut lui être nécessaire.

Je désire savoir, par le retour du courrier, où se trouve, depuis votre affaire et celle de Pultusk, le général russe. Occupe-t-il toujours Wyskow et Brok?

Duroc a dû vous faire de ma part un grand nombre de demandes; je suppose que vous y aurez déjà répondu.

Faites mettre dans les journaux de Varsovie que les Anglais ont

éprouvé des pertes considérables en Égypte. Faites-y mettre aussi que Danzig a demandé à capituler, et capitule dans ce moment.

NAPOLÉON.

Cours. per M. le courte Lema

(En monte ens Arch, de l'Emp.)

### 19635

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Frohesstein, 23 mai 1802.

NAPOLÉON.

Je reçois votre lettre du 20. Le débarquement des Russes et des Prussiens à Stralsund est un conte. Ils ont bien autre chose à faire que d'envoyer des troupes à Stralsund. Du débarquement des Anglais, il n'y a encore aucune nouvelle.

Je suis étonné qu'au 20 vous ne me parliez pas encore de la division Bondet.

Archives de l'Empere.

### 12636.

A L'IMPÉRATRICE. A LARKEN.

Finkenstein, 25 mai 1807.

Je recois ta lettre de Lacken. Je vois avec peine que ta douleur est encore entière et qu'Hortense n'est pas encore arrivée; elle n'est pas raisonnable, et ne mérite pas qu'on l'aime, puisqu'elle n'aimait que ses enfants.

Tâche de te calmer et ne me fais point de peine. A tout mal sans remède il faut trouver des consolations.

Adien, mon amie. Tout à toi.

ALPOLEON.

Lettres de Nagodena à Longhiso, etc.

### 12637.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, ah mui 1807.

Monsieur Champagny, on se plaint à Marseille qu'il y a beaucoup de dilapidations dans l'administration des ortrois. Il parait que les soupçons n'épargnent pas même le préfét. Il fiaudrait à adresser au corps municipal pour lui demander secrètement et confidentiellement des renseignements sur cet objet; car enfin il n'est pas dans mon intention de livrer une ville comme Marseille à la cupidité de qui que re soit.

VAPOLÉON.

Comm. per MM. de Champagny (En miner sus treb. de l'Rop.)

#### 12638.

### A M. PORTALIS.

Finkenstein, a5 mai 1807

Je reçois votre lettre. Le curé de Saint-Sulpice est-il un sujet distingué? Je suis fort embarrassé pour le choix de l'évêque de Vannes.

Napor fox.

trebives de l'Empire.

### 12639.

### A M. FOUCHÉ.

Pinkenstein, 24 mai 1807.

Les dernières nouvelles de la Méditerranée sont que les Anglais n'ont pas pris Alexandrie et qu'ils y ont essuyé un échec assex considérable. S'Ils prennent cette ville, ils ne la prendront qu'avec beaucoup de sang. Faites faire, dans les journaux, des articles qui présentent le roi de Prusse comme ayant chassé d'auprès de lui MM. Zastrow, Stein, Schuenburg, Mellendorf et les vrais Prussiens; comme étant anjourd'hui tout à fait mené par M. de Hardenberg, entièrement à la dispositiou de la Russie. Faites sentir que ce monarque, dans son abaissement, est encore plus petip ar la conduite qu'il tient que pur ses malheurs; qu'à la suite de l'empereur de Russie, dont il est moins que l'aide de camp, il suite de l'empereur de Russie, dont il est moins que l'aide de camp, qu'en réalité on ne fait aucun cas de ses intérêts et de ceux de ses peuples, dont détresse ne parait point le toucher; qu'il en fait autre chose que de chasser les ministres qui avaient l'opinion d'être pacfiques, pour s'entourer de ceux comus par une haine furifionde contre la France; que, du reste, son armée se monte à peu prés à 1-3,000 hommes; qu'il n'à presque plus rien de sa province de Silésie, et que le peu qu'il ui en reste est brilét, ruisé, seccagé par les Cosaques.

NAPOLÉON.

Arclases de l'Empire.

12640. ORDRE.

Finkenstein, 34 mai 1807.

M. de Caulaincourt répondra à cette lettre ' que ces offres sont acceptées, tant pour la province de Volluyie que pour l'autre; qu'il faut se tenir prêt et alerte, que le moment ne tardera pas à venir; mais qu'il faut, en attendant, ne faire ancune imprudence et se contenter d'envoyer des renseignements, en acquérant des chevaux et des armes et se mettant en état d'être le plus nombreux possible quand le moment arrivera.

Namoréox

Archives de l'Empire.

Lettre du colonel Krasinski, qui annonce
 Tarrivée du comte de Tarnowski, député par la
 TEmpereur.

TEmpereur.

# 12641.

### NOTE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Finkenstein, 14 mar 1207.

Le major général écrira au général Bitay que je ne puis que lui témoigner mon extrême mécointentement de son extrême et compable négligence; qu'un bateau changé d'ean-de-vie s'est échappé du pert de Marienwerder et s'est rendu à Graudeuz. S'il avait visité tous les jours les magasius, monté à cheval pour aller au port, veijé que les commissaires des guerres fissent leur devoir, cela ne serait pas arrivé. Il ne manque pas de troupes pour placer des garders.

L'ordre exprès de l'Empereur est que, tous les jours, il passe une heure au port et dans les magasins. C'est lorsque les générany montrent l'exemple que les subalternes font leur devoir.

Chaque bateau qui arrive doit être consigné an port, déchargé dans les vingt-quatre heures, et on doit y mettre une garde.

Le commissaire des guerres Roch, de Marienwerder, sera arrêté et mis à l'ordre de l'armée.

NAPOLÉON.

Dépêt de la guerre.

### 12642.

### AL GÉNÉRAL CLABKE.

kensess, 23 mai 180

Vous pouvez faire mettre dans les journaux que les Anglais ont débarqué en Égypte qu'ils ont attaqué Alexandrie, dont ils n'ont pu s'emparer, et qu'ils ont essuyé des échecs considérables qui les ont obligés à réclaimer des renforts; qu'ainsi, s'ils s'emparent de cette place, ce ne sera pass saux y pertrie beaucoup de monde.

Je vous ai déjà mandé que, si le général Bourcier a des chevaux, il serait convenable qu'il envoyât trois chevaux par deux hommes, parce

.

que, arrivés à l'armée, ces chevanx seront donnés aux hommes qui en auraient le plus besoin.

Le régiment qui porte à Malte le nont de Royal s'est insurgé, s'est emparé d'un fort et s'y est battu plusieurs jours. Les Anglais ont fait venir des troupes pour le réduire, mais y ont eu heaucoup de peine. Faites mettre cela dans les journaux.

Je vous ai mandé que Dauzig demaudait à capituler. J'ai envoyé des ordres pour la capitulation et n'en ai point encore de nouvelles.

Il fant faire parfer dans les journaux contre M. de Hardenberg, et faire sentir combien il est imprudent un roi de Prusse d'avoir nommé un ministre avec lequel la France n'avait pas voulu négocier; que eytle conduite du Boi Javilit; qu'il enteud chaque jour des propas contre le courage des nanton. Il ant beneuoup érre dans ce sous.

Asponios.

Archives de l'Empire.

#### 12643.

### AU PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 44 may 1807.

Mon Frère, je charge Duroc de vons écrire pour accélérer les envois de subsistances sur l'armée, par cau et par terre. Ce pays est épuisé et nous avons plus de bonches.

Depuis quarante-huit heures je n'ai pas de nouvelles de Danzig, ce qui me fait penser qu'on rédige la capitulation.

Je vous expédie votre courrier; je garde l'officier qui m'a apporté vos lettres du 20.

Aspoléov.

(Jonna, par S. A. I. le prince Jérônie. (En remete son trob de l'Emp.)

#### 19644

### AU BOI DE HOLLANDE.

Finkenstein, 15 mas 1807.

Monsieur unou Frère, j'ai reçu vos lettres que m'ont remises les députés que vous m'avez envoyés; je leur ai donné une longue audience. Fai été satisfait de leurs connaissances, el surtout des seniments qu'ilm'ont exprimés. Ils diront à Votre Majesté tout l'intérêt que je porte à elle et à la nation hollandaise.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

12645. ORDRE.

Finkenstein, 15 mai 1807.

Il faut que tous les bateaux qui sont à Marienwerder remonteut à Horrn par convoi. S'il y a des malades à évacuer, on peut s'en servir. Arrivés à Graudenz, il y a des marius de la Garde qui les feront passer. En prévenir le général Bouyer, afin de veiller à ce qu'ils n'aillent passe ieter dans Graudenz.

Asponéos.

Depit de la guerre.

12646.

### A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, a5 mai 1805.

Non Gousin, je reçois votre lettre du 16 mai. Vous verrez par le bulletin que Danzig nous a ouvert ses portes. Aous trouvons dans cette importante place une immense artillerie, des nagasius considérables de marchandises anglaises et du blé pour nourrir l'armée pendant deux ans.

Les Anglais prennent toutes sortes de moyens pour tirer des armes de France et de Hollande. Écrivez au roi de Hollande et voyez les ministres de la police et des finances, pour que toutes les mesures soient prises afin qu'il ne sorte aucune arme ni de France, ni de Hollande, pas même pour aller en Amérique, ce qui, vous le concevez bien, n'est qu'un prétexte.

Asportion.

Ci-joint la continuation du journal du siége de Dauzig pour le Moniteur.

Corons par M. Je due de Cambacerés. (Es minote aux Arch. de l'Emp.)

12647.

### A L'IMPÉRATRICE.

à LAEREN.

Finkenstein, 16 mm 1807.

Le reçois ta lettre du 16. Fai vu avec plaisir qu'llorteuse est arrivée à Lacken. Le suis fâché de ce que tu me mandes de l'espèce de stupeur où elle est encore. Il faut qu'elle ait plus de courage et qu'elle prenue sur elle. Je ne conçois pas pourquoi on vent qu'elle aille aux eaux; elle serait bien plus dissipée à Paris, et trouverait plus de consolations. Prends sur toi, sois giar el porte-toi livie.

Ma santé est fort bonne.

Adieu, mon amie; je souffre bien de toutes tes peines, je suis contrarié de ne pas être près de toi.

Napoléon.

Lettres de Napoleon à Inséphene, etc.

## 12648. A. M. CAMBAGÉRÈS.

Finkenstein, 46 mai 1802.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 17 mai. Les troupes françaises sont entrées ce matin à Danzig. Vons recevrez demain le bulletin. Il 3 a duns cette place une quantité considérable de canons et des magasins de toute espèce, de blé, etc. pour nourrir l'armée plusieurs années. Si vous croyez utile de faire tirer le canon, vous pouvez le faire. Ne considérez que le bien que cela pent faire sur la conscription.

Les premières fonctions comme les premièrs devoirs du séndeur Obdencer sont ceux qui l'atachent la la personne de l'Impératrice, Quand jlui ai donné le commandement des dépôts de la Garde, c'est que je pensais que l'Impératrice était à Paris. Mon intention est que, si l'Impératrice était encre à Lacken, il y retourne, et qu'il ne garde le commandement des dépôts qu'autant qu'il est compatible avec ses devoirs amprès de l'Impératrice.

Napoléon.

Comm per M le duc de Cambocérés. (En minute seu Arch. de l'Emp.)

12649.

### A M. FOUCHÉ.

Finkenstrin, 96 mm 1807.

Je reçois votre lettre du 17 mai. Sovez bien certain que la personne qui a diné à Paris avec M<sup>sec</sup> de Staél, chez des hommes de lettres, y a certainement diné. Je ne vous en ai parlé que pour vous instruire d'une chose que vous ne saviez pas.

Danzig est pris. Nos troupes y sont entrées ce matin.

Napoléon.

Archives de l'Empire

## 12650.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Fink-nst-in, 26 mai 1807.

Vous ferez mettre à l'ordre du jour que Damig a capitulé; qu'aujourd'hui à midi nos troupes y sont entrées; que Sa Majesté témoigne sa satisfaction aux troupes assiégeantes; que les sapeurs se sont couverts de gloire.

Vous écrirez confidentiellement aux maréchaux de faire faire aux avant-

postes des démonstrations de joie qui en imposent aux soldats ennemis et leur fassent voir que nous avons de bonnes nouvelles.

NAPOLÉON.

Dépit de la guerre.

#### 12651.

#### AL MARÉCHAL LEFEBYRE.

Finkenstein, 16 mai 1807

Je vous fais mon compliment sur la prise de Dauzig.

Avec plus d'habileté votre négociateur eût obtenu les chevaux et les fusils, ce qui n'eût pas laissé d'être important; et d'ailleurs cela donnaît un caractère plus décisif au succès de l'armée.

Il faut au moins pousser rapidement les travaux contre le fort de Weirbelmfunde et le camp retennéh; afin de débarrasser ensuiset leut rela le plus tôt possible. Je crois qu'avec des mortiers et des pièces de 24 on doit pouvoir faire beaucoup de mal à l'ennemi et accélérer son embarquement; mais pour cela il faut s'approcher.

Que la Riboisière compose le plus tôt possible l'équipage de siége de Graudenz et s'occupe d'y faire arriver promptement des approvisionnements d'artillerie et des pièces.

Napoléon.

Archives de l'Empure.

#### 12652.

### AL GRAND-DUC DE BERG.

Finkenstein, 26 mas 1807.

La garnison de Danzig commence à déflier demain. Envoyee au pout du frische-Haff des officiers de cavalerie intelligents pour prendre note de ce qui passera et le compter exactement. Il faut aussi qu'il y ait au pont une brigade de cavalerie, et envoyer des patrouilles aur les derrières jusqu'à ce qu'ils soient à Pillau.

Du reste renvoyez la cavalerie dans ses cantonnements. Je ne vois pas

d'inconvénient que vous vous rendiez à Danzig. J'en ai donné le commandement à Rapp.

Vous m'écrirez à votre arrivée à Danzig tout ce que vous aurez vo.

. . . .

trehives de l'Empire

### 12653.

### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstens, 26 mm 1No7

NAPOLEON.

Faites partir sur-le-champ M. Lavoura, qui portera à Constantinople et à Vienne la nouvelle de la prise de Danzig, où l'on a trouvé des magasins immenses.

Asponeos.

Archives des affaires etrangères

### 12654.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 26 mit 1807.

Damig a capitalé. Mes troupes y sont entrées. Ainsi c'est nue affaire finie, Faites nættre cette nouvelle dans les journarva de Berlin, Faites tirve le ranon de Spandau, et des autres places si vous voulez. Vous pouvez même, si vous le jugez d'un bon effet, faire chanter un *Tr. Deum.* Enfin donnez à cette prise un grand éclat.

Videot fox

Archives de l'Empire.

#### 12655.

### AU ROI DE HOLLANDE.

Finkcustem, 26 mas 1807.

Danzig a capitulé. Mes troupes y sont entrées ce matin. Il y a des magasins immenses. Votre lettre du 16 m'apprend que vous avez conduit la Reine à Laeken. J'espère qu'un peu de mouvement la remettra promptement.

NAPOLEON.

Archaves de l'Empire.

12656.

AL PRINCE JÉRÔME.

Finkenstein, 26 mai 1807.

Mon Frère, j'apprends que vous avez des hémorroïdes. Le moyen le plas simple de les faire disparaître, c'est de vous faire appliquer trois on quatre sangsnes. Depuis que j'ai nsé de ee remède, il y a dix ans, je n'en ai plus été tourmenté.

Quand done prendrez-vons la place de Neisse? 3,000 Saxons doivent être arrivés on sont en marche pour renforcer votre armée; mettez-les tous ensemble. Les deux régiments de Wurtemberg sont partis il y a longtemps de Kolberg et doivent être près d'arriver.

l'attends avec impatience ma cavalerie. Je vous envoie encore 400 cavaliers à pied, qui, à l'heure qu'il est, doivent avoir dépassé Posen. Nous avons trouvé à Danzig de grandes ressources. Cette place est un

trésor pour nous et nous offre des avantages inappréciables. On dit qu'une maladie épidémique règne à Graudenz. Ce serait une

bonne chose que d'avoir cette forteresse. Je vous ai déjà demandé un récit général de toutes vos campagnes de Silésie: cela peut être important.

Du moment que la place de Kolberg sera prise, je renforcerai votre corps d'armée, si cela est nécessaire.

NAPOLÉON.

Comm. par S. 4. 1. le prince Jérôme.

12657. AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, s6 mai 1807.

incoming to the root.

Monsieur le Général Lemarois, je reçois vos deux lettres du 24. Toutes

les nouvelles que l'on publie de la Turquie sont fausses, comme vous le verrez par l'extrait ci-joint de dépèches officielles que vous ferez mettre dans les journaux de Varsovie.

Dirigez les 600,000 rations sur Marienwerder.

Danzig a capitulé; mes tronpes y entrent aujourd'hni à midi. Il y a des magasius immenses de blé, de vin et d'autres objets nécessaires à l'armée.

Le maréchal Duroc vous a demandé heaucoup de renseignements; je ne sais si vous les lui avez envoyés.

Apoléon.

Widdin, 5 mai 1807.—Les Russes out évacué Giurgevo le 20 avril. Monstafa-Pacha a fait avancer de la cavalerie pour suivre leur arrièregarde. Des bruits courent de l'évacuation de Bucharest; elle n'est cependant pas encore certaine.

L'évacuation de Giurgevo n'est pas le seul échec que les Busses aient essayé destra les troupes de la Porte, Pelivan-Aga, gouverneur d'Ismail, a remporté un succès narquant contre eux; il a pris 6 chaloupes canonnières, a 3 canons et 600 Russes qui voulisient pénétrer dans une ilé du Danube. Et ependant l'armée du grand vizir i échi pas encore en figue: elle était, le 30, à Andrinople. Elle est très-forte, mais elle marche lentrement.

Les Serviens ont été également battus par le pacha de Nissa, qui leur a pris 6 drapeaux et tué 400 hommes, dont les têtes ont été euvoyées à Constantinople.

Le général Michelson dit publiquement qu'il sera obligé de se retirer et d'évacuer la Valachie, s'il ne reçoit pas de renforts.

Gentus par M. le comte Lemarois. «En noroir sus tech de l'Emp.)

### 12658. A. M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 97 mm 1807.

Mon Cousin, vous trouvers ci-joint un décret pour former un carpe d'observation de l'Escaut, Si Fon a dirigé la bégion hollandaise sur Brest, il faut lui douner contre-ortre. Ces 7 à 8,000 hounnes seront nécessaires à Amees, tant pour convrir l'Escaut que pour défendre la Hollande. Il fandra, en cas de descente des Anglais, que le général Maressort se renule à Auvers avec un inspecteur de l'artillèrie et quelques officiers des deux armes, pour douner ses soins à ce que les places de Berg-op-Zom et Breda soient misse acit dat de défense.

Si jamais il arrivait que l'ennemi fit une grande expédition en Holande, vous enverirei la noitié du camp de Boulogue et la noitié du camp de Boulogue et la noitié du camp de Soint-Lô, auss les ordres du général Saint-Lŷr, pour renforcer l'armée de Hollande. Le général Saint-Lŷr, qui est un homme prudent, annouverreait avec ce second corps de manière à ne pas exposer Boulogue. Il faut recommander au général Ferino de bien exercer et discipliner ses troupes, afin den tirer tout le parti possible.

Asponéon.

Comm. par M. le dur de Cambaceres. (Remante un tech de l'Emp.)

12659.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, 27 mit 1807.

Monsieur Champagny, je reçois votre lettre du 14 et l'état qui y était joint. Il ne faut point prêter sur hypothèque de bieus. Si Ton faisait cela, ce serait manquer le lut de la mesure. Il ne faut pas non plus songer à prêter aux chambrelaus; il n'y a point de plus désastreux projet que celui-là. Il n'y a rien que l'approuve moins que ces commissions près des mirres. Ainsi je refuse absolument la permission demandée pour les chambrelaus. Si fou considère cet objet sons un untre point de vue, d'humanité et de secours public, il est certain que les às millions pourrout; passer tout entiers. Ce sont les grandes fabriques que je veux sider; l'argent que j'ai assigné pour les mamifictures ne pent être employé qu'à cel. Si ensuite la mière à Paris est telle qu'il faille douner Aoo,oo frances pour les chambrelaus, c'est un nouveau fouts à faire, et je ne my refuse pass, mais il fundrait que cel sôt fisit sir arm billet du préfet, par l'entremise du mont-de-pété, qui préberait saus intérêts jusqu'à conserrence de voo,oor francs. Musi cela fren du désortre et de la confinsion

Les ustensiles d'une manufacture ne peuvent pas être engagés.

Quant à M. Perrier, il ne mérite pas l'intérêt qu'on croit qu'il mérite, le l'ai employé, il y a quelque temps, à Liége, tlans une opération pour laquelle je n'ai qu'eu lieu d'être mécontent de lui. Je ne dirai pas que M. Perrier est un fripon, mais c'est un homme dont la conduite n'est pas claire.

L'état que vous niavez envoyé du prêt de 200,000 frants est parfaitement cluir. l'approuve fort ce que vous avez donné à MM. Desuilder. Chaumont, Pujol et Deviolaine; ou du moins japprouve fort la forme dans laquelle cela est fait. C'est juste pour cela que j'ui imaginé la mesure; uno hat est de supplére à la vente.

Quant à votre question avec la caisse d'amortissement, voiri num opinion : si cette mesure n'était que temponire, et que je ne voulnese y employer que six millions une fois payés, je serais de votre avis, et je ne crain-drais pas le risque de perdre quelques cent mille évais; mais, comme cette première mesure est un essai sur lequel je var balir un établissement stable et perpétuel, que je vens doter de quarante ou cinquante millions, de manière que le détaut de debit momentanté soit noins cruel pour les manifactures; vous sentez que cette mesure ne pent être bonne qu'autant que je n'y perdrai rien du tout. Uependant vous faites quelques qu'autant que je n'y perdrai rien du tout. Uependant vous faites quelques qu'autant que je n'y perdrai rien du tout. Uependant vous faites quelques qu'autant que je n'y perdrai rien du tout. Uependant vous faites quelques qu'autant que je n'y perdrai rien du tout. Uependant vous faites quelques si mois. Le flabricant peut d'anager les marchandisses en déjold. Un est peut d'autent d'autent de la peut d'autent d'autent de que les frais d'estimations seront inputés sur les deux pour cent que

perçoit la caisse d'amortissement, hien entendu que les marchandies uevent retirés qu'iprès que leur remplacement aura en lieu; s' tontes les fois qu'in négreiant voudra changer ses marchandies avant les six mois, il en sera parfaitement le maître ; mais alors les frais d'estimation et d'érritures que codo occasimente à la caisse d'amortissement seront à la charge du négreiant, et il faudra torjours que le nouveau gage soit dépasé avant que l'anciere soit réturie.

NAPOLÉON.

Committee MM. de Champagny (En montrant forth de l'Emp.)

### 12660.

### 4 Vt. DE LACÉPÈDE.

Finkenstein, 97 mii 1807.

Écrives une lettre au caporal Bernandal, du 13° de ligne, pour qu'il ne buive plus et qu'il se comporte mieux. Il parnit que la croix lui a été donnée parce que c'est un brave. Il ne faut pas, parce qu'il sime un pen le vin. la lui êter. Faite-bui sentir cependant qu'il a fort de se mettre dans un état qui a'ill la déceration qu'il porte.

AUPOLÉON.

Archines de l'Empro-

## 12661. A. L'EMPERET R. D'ALTRICHE.

Finkenstein, 27 mai 1807.

Municiar mon Frère. Votre Majosté n'ayant proposé son intervention amirale pour mettre un terme aux mans de la guerre, une réciprosite de confinure eurers elle est devenue une obligation et, hien plus eurore, un besoin pour moi. Cest ce qui me porte à communiquer confidemment à votre Majosté font ce qu'il y a en de correspondances et de négociations eutre les puissances enneunes et moi. Unoique tont paraisse encore hien indéris et que j'attende, pour fiver mes idées, la réponse que Sa Majosté le roi de Prusse annonce dans sa lettre du « 1 de ce mois, je n'ai pou voulu différer de faire connaître à Votre Majosté l'état des choses. Votre voulu différer de faire connaître à Votre Majosté l'état des choses. Votre Majesté verra, par cette communication, le prix que j'attache à son amitié et la haute confiance qu'elle m'inspire.

Auroléon.

trebises de l'Empire.

### 12662.

### AL MARÉCUAL BERTHIER.

Forkenstein, 17 mai 1807.

Écrire su général Chasselony qu'il seruit convenable d'établir un pour sur pilotis à Muriendung et un altre à Dirschau; les terminer avant le mois d'octobre, et élever la chaussée, eutre les deux, de trois pieds, pour que la communication soit au-dessits des inondations et toujours assarée; que la prisée de Daurig read Marienburg plus important; en étendre les fortifications et les terminer avec activité; ou doit trouver à Dauzig des ouvriers, des charpentiers et des sounettes.

Demander un corps de réserve où se trouveut les 250 hommes du 3° de ligne portés comme absents?

Faire venir les caissons d'infanterie restés devant Kolberg. Donner Fordre à M. Darn de faire donner des capotes à la division Bondet.

Applicas.

Depit de la guerre

#### 12663.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, og mar (807.

Écrire au commandant de Marienburg pour savoir si l'on a travaillé an chemin de Marienburg à Christburg.

Charger un officier du génie de faire travailler au chemin de Marienburg à Dirschau, de manière que, pendant l'hiver et les inondations, il soit au-dessus des eaux et toujours pratirable; et de même pour celui de Warienburg à Christburg; cela devient de la plus grande nécessité. Danzig étant pris; il fant y faire travailler pendant l'été et y employer par corvée les paysans du pays.

Écrire à M. Daru que la prise de Danzig donne une tout autre importance à la place de Marienburg; que, tant que cette place n'avait paélé prise, Elmepreur n'avait oftonné aucun établissement important à Marienburg, qu'aujourd'lini il devient nécessaire d'y établir deux hôpitanx de 600 fils chacun, d'autant plus que cette place est à l'abri d'un coup de main.

À Danzig, il faut avoir pour principe de n'avoir aux hôpitaux que des Français ou des étrangers de la garnison, également à Marienburg, également à Thorn, et placer les hôpitaux des Polonais et étrangers dand'antres lieux.

Apoléox.

Bepit de la guerre.

### 12664. AL BOLDE VAPLES.

-

Finkenstein, 17 mai 1807

Mon Frère, je reçois votre lettre du 10 mai. Je vots recommande ma vaaderie 1: elle sádhue à Naples. Le parla de Jannia est enmeni des Russes, mais cet homme est fans. Il n'y a done point d'inconvénient que vous lin avec euroré queliples secours: mais il me fant pas pousser cela trip loin, il suffit de helles pardes. Faites contredire dans les journaux de Vaples toutes les fainsess nouvelles qu'on répand sur les affaires de la Turquie; faites; juiséere les notes suivantes!

Danzig est pris: j\(\tilde{j}\) trouve des magasins immenses de toute espèce. Vons firez les détaits de la reddition de cette place dans les différents bulletins. L'expédition russe que commandait le général Kamenski, après avoir été battue, s'est rembarquée et a disparu.

Il commence enfin à faire un peu chaud ici.

Apoliov.

Dépôt de la guerre. (En minute sus ârels de l'Emp.)

<sup>1</sup> Voir le bulletin de la pièce n° 19,657.

### 12665.

### AU ROL DE HOLLANDE.

Finkenstein, 27 mai 1807.

de reçois sotre lettre du so mai, J'ordonne que la légion irlandaise et le régiment de Westphalie, ainsi que le  $\tau^{\alpha}$  régiment de Prusse, se rendent à Anvers. Céla doif faire 4,000 hommes disponibles qui se porteraient sur Walcheren et les antres points de la Hollande qui seraient attaqués, ainsi que trois batuilons français formant à peu prés  $\gamma_0$ ,000 hommes. Ayez, dans tous les cas, douze pièces de canon à pouvoir leur donner.

Je donne ordre au maréchal Brune de diriger une division de 6,000 hommes hollandais sur Coeverden, où elle sera en mesure, selon les circonstances, de se porter chez vons on sur Hambourg.

Le général Saint-Cyr dirigerait aussi, en cas d'événements, et lorsque l'attaque des Anglais serait décidée, une brigaile de 3,000 hommes du camp de Boulogne sur la Hollande.

Ne manquez pas de faire publier dans tous les journaux que (6,000 hommes arrivent en Hollaude, venant de France et de la Grande Armée, pour défendre le pays. Faites atteler une trentaine de pièces de campagne, rar c'est du canon qu'il faut.

Asponéon.

Archives de l'Empire.

#### 12666.

### MESSAGE AL SÉNAT.

Comp impérsol de Fink-cateiu, at mos 1807.

Sénateurs, par nos décrets du 30 mars de l'aunée 1806, nous avons institué des duchés pour récompenser les grands services civils et militaires qui nous out été ou qui nous seront rendus, et pour donner de nouveaux appuis à notre trône et environner notre couronne d'un nouvel éclat.

C'est à nous à songer à assurer l'état et la fortune des familles qui se

désoneut entièrement à notre service et qui sacrifient constanuent leurniférêts au nôtres. Les homeurs peruanents, la fortune légitime, homrable et glorieuse, que nons voulons donner à ceux qui nous rendent des services éniments, soit dans la carrière critile, soit dans la carrière nittaire, contrasteront avec la fortune illégitime, eachée, honteuse, de ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne chercheraient que leur intérêt. Sans doute, la conscience d'avoir fait son devoir et les hien de notre service. Sans doute, la conscience d'avoir fait son devoir et les hiens attachés à notre estime sulfisent pour reteriur un hou Français dans la ligne de l'homneur; mais l'ordre de notre société est ainsi constituté qu'à des distinrtions apparentes, à une grande fortune, sont attachés une considération et un écht dont unes volunes que soiret environis evux de nos sujets, grands par leurs talents, par leure services, et par leur caractère, ce premier dou de l'homme.

Celui qui nons a le plus secondé dans cette première journée de notre règne, et qui, après avoir rendu des services dans toutes les circonstances de sa carrière militaire, vient d'attacher son nom à un siège mémorable où il a déployé des talents et un brillant courage, nous a paru mériter une éclafante distinction. Nous avons aussi vonlu consacrer une époque si honorable pour nos armes, et par les lettres patentes dont nous chargeous notre cousin l'archichaucelier de vous donner communication. nons avons créé notre consin le maréchal et sénateur Lefebyre duc de Danzig. Que ce titre porté par ses descendants leur retrace les vertos de leur père, et qu'eux-mêmes ils s'en reconnaissent indigues s'ils préféraient jamais un lâche repos et l'oisiveté de la grande ville aux périls et à la noble ponssière des camps, si jamais leurs premiers sentiments cessaient d'être pour la patrie et pour nous; qu'aucun d'eux ne termine sa carrière sans avoir versé son sang pour la gloire et l'honneur de notre belle France; que dans le nom qu'ils portent ils ne voient jamais un privilége, mais des devoirs envers nos peuples et envers nons. A ces conditions, notre protection et celle de nos successeurs les distinguera dans tous les temps.

Sénateurs, nons éprouvons un sentiment de satisfaction en pensant

que les premières lettres patentes qui, en conséquence de notre sénatusconsulte du 14 août 1806, doivent être inscrites sur vos registres, consacrent les services de votre préteur.

Donné en notre camp impérial de Finkenstein, le 28 mai 1807.

NUPOLÉON.

Meastrair du 19 pain 1807. ( En meastr aux Arch. de l'Emp.)

#### 12667.

# A M. CAMBACÉRÉS.

Finkrostra, on mos enog.

Mon Cousin, je reçois vos lettres des 18 et 19. Il me semble que la cérémonie de la remise de l'épée de Frédéric aux Invalides s'est fort bien passée, et que tout cela s'est fait convenablement.

Ni le courrier d'hier ni celui d'anjourd'hui ne m'ont apporté les planches de la bataille d'Eylau que vous m'avez annoncées.

Napoléon.

Cotata, par M. le due de Cambuciris. (En remite ess Arch, de l'Emp.)

### 12668.

### A M. FOUCHE.

Finkenstein, 28 mm 1807.

Je reçois votre lettre du 20. Vous verrez par le bulletin que le fort de Weichselmünde a été pris. Vous aurez vu dans les journaux les bonnes nouvelles de Turquie. Les Russes ont évacué la Valachie, et il règne un bon esprit dans l'empire ottoman.

Vous pouvez hardiment taver de faux les bruits que l'on fait courir sur les prétendus succès des Russes. Les nouvelles que j'ai me sont envoyées officiellement par mes ministres. 5ïl y avait des touvelles désatreuses pour les Tures, je serais le premier à le faire dire. Il fant heaucoup evalter les Tures, car ils lisent nos gazettes et cela fait parmi enu un bon effet. Il fant que nos journaux ne parlent des relations et des rapports mensongers des Busses que pour les contredire; causez-en avec les rédacteurs.

Asponeos.

technies de l'Empire

### 12669. 1 M. FOUCHÉ.

Finkenstein, all mei 1805.

Je ne conçois pas comment la maison Hope a mis un diamant en gage; cela me paraît fort extraordinaire.

Asponéon.

technies de l'Empire.

### 12670.

### AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Finkenstein, 98 mm 1807.

Je vois avec plaisir les nouvelles que vous me donnez de Saint-Domingne. Il me semble que le sénat du Port-au-Prince n'est pas seulement composé de mulatres; jy vois un certain Télémaque qui, je crois,

est un noir.

Je vois avec plaisir tous les préparatifs que vous faites pour l'expédition d'Irlande.

Je verrai avec un grand plaisir le Vétéran rentrer à Lorient.

Donnez des ordres pour qu'on ferme la batterie Napoléon; du port de Cherbourg, avec des palissades ou avec un mur crénelé, afin que l'ennemi ne puisse pas s'emparer des batteries.

Vientins

technos de l'Empire

## 12671.

### AUX ÉVÉQUES.

Finkrusten, 28 mai 1807.

Monsieur l'Évèque, après la mémorable bataille d'Eylan, qui a terminé

la dernière campagne. l'ennemi, classé à plus de quarante liseus de la Vistule, n'à pu porter aucum secours à la ville de Danzig, Malgré la rigueur de la saison, nous en avons fait sur-le-champ commencer le siége. Après quarante jours de tranchée, cette importante place est siége. Après quarante jours de tranchée, cette importante place est sububé au pouvoir de nos armes. Tout ce que nos enuemis ont pu entreprendre pour la seconir a été déjoué. La victoire a constamment suivi nos drapeaux. Des magasins immenses de subsistances et d'artillerie, une des villes les plus riches et les plus conamerçantes du monde, se trouvent par là en notre pouvoir des le début de la campagne. Noss ne pouvois attribuer des succès si prompts et si édatants qu'a cette protections producte est donc qu'au reçu de la présente vous ayez à vous concerter ave qui de droit et à réunir nos pouples pour adresser de solemuelles actions de grâces au Dieu des armées, afin qu'il diagne continuer à favoriser nos armes et à vielle sur le bondere du notre patric.

Que nos peuples prient aussi pour que ce cabinet persécuteur de outre sainte religion, tout antant qu'enneui éternel de notre natiou, cesse d'avoir de l'influence dans les cabinets du continent, afin qu'une paix solide et glorieuse, digne de nois et de notre grand peuple, coasole l'humanité et nous mette à même de donner un plein essor à tous les projets que nous méditous pour le hien de la religion et de nos peuples.

Napoléon.

Monteer du sa juin 1847. L'Er manie au Arch de l'Emp j

12679.

AL GÉNÉRAL CLARKE

Finkenstein, 25 mai 1807.

Je suis étonné que le maréchal Brune ne soit pas encore arrivé à Stettin. Je suppose que le général Boudet y est à l'heure qu'il est.

Je vous ai annoncé la prise de Danzig. Weichselmûnde est aussi rendu, de manière que tout est fini de ce côté. Nous y avons trouvé des magasins immenses, surtout en blé.

44.

Il serait possible que l'ennemi tentât quelque chose pour débloquer Kolberg; dans ce cas, c'est au maréchal Brune à aller à son secours. L'attends de connaître la situation de la division Molitor.

Écrivez an maréchal Kellermann et aux préfets de la rive du Rhiorelativement aux prisonniers qui s'échappent de France.

Si vons pouvez trouver à Berlin quelque bon agent qu'on pourrait envoyer par mer à Kennigsberg, ce serait un espionnage fort utile. Le voyage en poste se fait très-rapidement, et par cette saison ou va trèsfacilement sur la Baltique.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 12673. AU GÉNÉBAL CLARKE.

Fink-notess, 48 mm (8-7

de reçois sotre lettre du s'Amai. Il faut que la division Boudet se cantonne autour de Stettin, de manière à sivre chez les habitants et à être à son aise. Vous avez bien fait de retenir tous les chevaux trop fatigués else régiments provisoires (car à quoi bon m'eucombrer de chevaux qui ne peuvent pas servir?), en ayant soin de les faire partir à mesure qu'ils guérissent.

Le régiment d'Aremberg fera partie de la division Boudet.

Asponéos.

Archives de l'Empire

### 12674. All PRINCE ELGÉNE.

Pinkenstein, 48 mai 1847.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 10 mai. Il est convenable que vous fosser passer au ministre Dejean toutes les charges que vous avez contre les général Malet. Je vieus de le faire sospendre de ses fonctions jusqu'à ce que le Conseil d'état ait jugé.

Tont ce que vous écrit de Bosnie M. David est faix; les Servieus sont

battus de tous les vôtés ainsi que les Russes. Ainsi cette espèce d'orage est tout à fait dissipé. Les Russes ont rétrogradé de plus de trente lieuse en Valachie, et expendant le grand vizir n'était pos encore arrivé. Il est arrivé en ce moment. Il n'y a donc plus rien à craindre de ces gens-là. Wes lettres de Viddin sont du "" mai,

Faites contredire dans les journaux d'Italie toutes les fausses nouvelles qu'on répand sur la Turquie; faites-y insérer la note ci-jointe<sup>1</sup>.

Asponéov.

Comm. par S. A. I. Man in duchesse de Leuchtenberg (En monte en Arch de l'Essa )

#### 12675.

### AU PRINCE EUGÈNE.

Finkenstein, 28 mar 1807.

Mon Fils, vous trouverez ci-joint la copie d'une circulaire à mes évêques d'Italie, que le ministre des cultes expédiera à tons, et vous veillerez à ce que des prières aient lieu dans tout le royaume.

Vous aurez soin de faire publier dans tous vos journaux les nouvelles ci-jointes de Constantinople. Il faut souvent contredire les mauvais bruits que les agents de l'Angleterre et de la Bussie se plaisent à faire courir.

Asponios.

Course, par S. A. I. M<sup>ee</sup> in duchesse de Leuchtenberg. (En missie aus Arch. de l'Enq..)

#### 12676

#### AU ROI DE NAPLES.

Finkenstein, 28 mas (No7.

Mon Frère, faites une lettre aux évêques de votre royaume, pour ordonner dans tout votre royaume des prières publiques en action de grâces des succès des armées françaises et de la prise de Danzig. Vous ferez publier dans tous vos journaux les nouvelles céjointes de Constan-

Voor piece n' 1 1657

tinople. Il faut faire contredire fréquemment les mauvais bruits que les agents de l'Angleterre et de la Russie se plaisent à faire courir.

Asponéos.

APPRICATE

Dépêt de la guerre, (En mostre on Arch de l'Esse )

12677.

AT BOY DE HOLLANDE.

Finkenstein, 28 mai 4807.

Vous trouverez ci-joint les dernières nouvelles de Turquie. Vous leur donnerez la plus grande publicité. Vous ferez faire des prières dans tous les temples pour le succès de nos armes et pour la prise de Danzig.

trebues de l'Empire. 19678

AU ROUDE HOLLANDE.
Finkenstein, 48 mai 1007.

Aous trauvere ré-joint un décret que jai pris pour la formation d'un corps d'obseration de l'Escaut, lixis vius aurac deux carps, à Goeverden et à Auvers, l'un et l'autre à quatre narches d'Ausstenlaun. Aves votre d'arde et ce qui vous reste en Belande vous devez quorvoir réunir à peu pris 8,000 hommes, ce qui vous ferrait ±0.000 que vous pourrez avoir sous la main en deux jours. Une partie des caups de Saint-Lê et de Beu-logue sera prête à veuir à votre secours, si les circonstances le veulent. Il fant donc, en cus qu'un déharquement sérieux éellectuit, prévenir sar-le-champ le général Ferino, le général commandant le camp de Covenheu, le maréchal Bruue, le maréchal Kellermann et l'archichancelier.

Exagérez de toutes les manières les forces qui vous arrivent. Dites qu'il est formé un camp à Coeverden, un à Anvers, un à Zeist. Les Anglais, seuls, ue se husarderont pas à une expédition continentale un peu considérable.

Voilà des mesures qui vons donneront un peu de tranquillité. Je suppose que vous avez une trentaine de pièces d'artillerie. Faites armer les places de Berg-op-Zoom, Breda et celles qui couvrent nos frontières, afin que les garnisons puissent se défendre le temps nécessaire pour que les forces arrivent.

Aspoléon.

Archives de l'Empire.

12679.

A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, 29 mai 1807.

Mon Gonsin, je reçois votre lettre du 30, Je vois avec peine ce qui est arrivé au sieur Chassin. Mais tuer un bomme, c'est un peu fort. La loi est pour tous. Vous verrez par les bulletins les bonnes nouvelles de Turquie.

Napoléon.

(En marete onn kreb de l'Emp j

Comm. par M. le duc de Cambacéria

12680. DÉCISION.

Finkenstein, ny msa 1807.

M. Lacuée se plaint que deux conscrits du département de Génes, arrêtés par la gendarmerie italienne, aient été conduits à l'île d'Elbe, et incorporés dans le 6' d'infanterie de ligne italien. Je ne peux concevoir comment le vice-roi s'est permis une telle opération; il faut réclamer et le faire tancer par le ministre.

Je conçois encore moins comment la gendarmerie obéit aux ordres du vice-roi et comment le général Menou n'est pas intervenu.

Il y a dans tout cela un peu d'anarchie; il faut que le ministre y porte ordre en grondant, et rappeler tout le monde à son devoir.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 12681. A1 VICE-AMIRAL DECRÉS.

Finkenstein, 29 mai 1807.

Lai reçu votre lettre du 20 mai. J'espère que vous m'instruirez de la direction que vous apprendrez qu'ont suivie les 250 bâtiments auglais.

Vapor ény

Archives de l'Empire

#### 12682

### AL MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, au mai 1802

Mon Cousin, donnez ordre au commandant de la Garde de réunir bus ses marins à Danzig, hormis un détachement de 10 hommes qu'il laissera à Elbing pour garder les bâtiments.

Il désignera un officier pour prendre le commandement de la corvette anglaise, la regére et réarmer, suit qu'elle puisse servir si l'an faisain quelque croisière devant la place. Il désignera aussi un officier pour commandant du port. Il fera faire le recensement des bâtiments de guerre qui pourraient servir, soit en pleien mer, soit sur le Prische-Haff.

NAPOLÉON.

Depôt de la guerre : En constrain Arch de l'Engale

#### 12683.

### AU MARÉCHAL LEFEBYRE.

Finkenstein, pp mar 1807

Je n'ai pas encore reçu l'état ni le contrôle de la garnison de Dauzig. J'ai accordé toutes les récompenses que vous m'avez demandées pour les officiers qui vous ont bien servi.

De ce que j'ai été fâché que la garnison prussienne s'en soit allée à cheval et avec ses fusils, je n'en suis pas moins très-satisfait de vos ser-

vices, et je vous en ai déjà donné des preuves, que vous apprendrez aux premières nouvelles de Paris et qui ne vous laisseront aucun doute sur le cas que je fais de vous.

Viborgos

Archives de l'Empere.

12684.

AU GÉNÉRAL RAPP,

Finkenstein, 29 mai 1807.

NAPOLÉON.

Je reçois votre lettre du 88. Je désire connaître la force de la garnison, ce qu'elle a perdu pendant le siége, ce qu'elle a perdu à la reddition par la désertion, et ce que M. de Kalkreuth a emmené avec lui, bataillon par bataillon, co distinguant les Busses et les Prussiens, Faites-moi connaître aussi le nombre de mhalades que l'ennem à laissé dans la ville.

Il faut faire voir à la poste; on trouvera des lettres qui donneront toujours des renseignements.

Archives de l'Empire-

12685.

AL GÉNÉRAL RAPP.

Finkenstein, 29 mai 1807.

Je reçois votre lettre du s8. Je désire beaucoup savoir le nom des corps qui composent la garnison de Dazing, le nombre des déserteurs et le nombre d'hommes des ennemis qui sont restés aux holpitaux. On dit qu'un priner russe est resté prisonnier; il faut le faire passer en France. J'ai donné le commandement de la place, sous vos ordres, au général Ménard. Il faut demander le nombre d'adjoints nécessire. J'ai nommé général de brigade Ritay pour commandre le dort de Weichselufuide.

Apoléox.

techises de l'Empire

45

### 12686

### V M. MATHIEU FAVIERS,

i beszie.

Kirk and an array of the

Je reçuis votre lettre, sans date, que me remet le colonel Lacoste, dans laquelle je vois qu'il y a ±85,000 quintaux de froment dans la place de Danzig; mais vous ne me dites pas si ce sont des quintaux de France ou de Prusse.

Je vons ai mandé d'envoyer a 0,000 quintanx de blé à Elbing. Envoyezy aussi 500,000 bonteilles de vin. La distribution s'en fera plus facilement à Elbing qu'à Danzig. Faites donner à l'armée assiégeante une bonteille de vin par chaque soldat.

Dirigez aussi sur Elbing 20,000 pintes d'enn-de-vie de France et 20,000 de rhum.

Asporéon.

Archives de l'Empire.

12687. A. WATHIEF FAVIERS.

Finkenstein, so mai seus

Il faut faire emmaganier tout le blé qui est à Dauzig dans les magasins royaux. Jiungpie qu'il y en a de trè-beaux. Il faut faire construire trois autres fours, de manière que nous ayons une manutention de sit faurs, capables de faire une vinglaine de milliers de rations, ce qui, aver les 15,000 de la place, fersit 30 à 40,000. Il faut faire mondre sans délai, de manière à avoir 30,000 quintaux de farine. Il faut envoyer vis.000 quintaux de blé à Elbing, où on les convertira en farine, ce qui seaurera le servie pour quarante jours. Il ne faut du reste rieu envoyer autre part. Il faut faire confectionner 200,000 rations de bisenit. Il faut faire d'abbir quarte bipitainx, claeun de 300 lits, dans lesquels on ne mettra quo des Français. Il faut faire connaître la quantité de draps, de cuirs et autres objets nécessaires à l'armée, ainsi que la contribution que peut payer la ville.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 12688. AU GÉNÉRAL LEMAROIS.

Finkenstein, 21, 1807 1 No.7.

Finkenstein, 19 ther 1807

Monsieur le Général Lemarois, faites mettre les nouvelles suivantes dans les journaux de Varsovie ;

-Des lettres reçues de Widdin, en date du 1 s mai, confirment la nouvelle que les Rausso not évace d'iurgevo; que Nousta-Barriater était à la porte de Bucharest; que l'avant-parde de l'armée du grand vizir était arrivée à lamail; qu'elle avaif sur-le-chann attaqué la division russe qui le cavalerie turque avait des avant-postes jusque sous Bender; que les cavalerie turque avait des avant-postes jusque sous Bender; que les Serviens avaient été battus par le pacha de Widdin et par le pacha de Nissa; que le grand plan des Busses avait manqué de tous côtés; que cependant ces succès à obtenient lorsque le gros de l'armée du grand virir n'était pas encore arrivé, mais quelle était attendue pour le 15.-

Nous avons trouvé à Danzig 300,000 quintaux de blé; ce qui nous sera d'une grande utilité.

NAPOLEON.

J'imagine que vous avez communiqué au gouvernement la nouvelle de la prise de Danzig.

Comm. per M. le cumte Lemorois (En monte en Arch. de l'Emp.)

12689.

NOTE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL.

Finkenstein, 29 mai 1807

Voici quelques idées sur le rapport qui doit m'être fait sur l'approvi-

sionnement de l'armée. Il faut distinguer trois points différents et qui, pendant l'hiver, n'ont point de communication entre env :

1° Droite. — Varsovie.

a" Centre — Thorn, Wloclawek, Bromberg.

3° Gauche. — Danzig, Marienwerder, Marienburg, Elbing, Dirschau, Mewe, Neuenburg.

Il est assez difficile de calculer dans quels rapports doivent être ces différents approxisionmements, car il est difficile de présoir evactement quelle sera la position de l'armée; mais, si on le fait pour huit mois, à compter du 1" juin, cela nous conduit aux glaces, et alors on peut facilement faire des versements du points ur un autre.

D'ailleurs, un de ces trois points, qui sera approvisionné pour huit mois, pour un corps de troupes, le sera pour plusieurs corps, pour un certain espace de temps, pendant lequel on aura celui de pourvoir à un supplément d'approvisionnements sur ce noint.

80.000 quintaux par mois ne sont pas sulfisants, car ils ne font que +13,000 rations par jour; en ôtant 13,000 rations, il ne reste que 200,000 rations pour la rive droite de la Vistule et la lisière de la rive gauche, à une lieue. Cette Isière comprend Danzig, Dirschau, Mewe, Neucuburg, Schwetz, Thorn. Wholawsk et Varsovie. Il y a, duese points, des hôpitaux, des dépôts et des administrations qui consomment au moins a5,000 rations. Il reste donc 175,000 rations pour la rive droite, sur lesquelles on nourrit encore les Polonais.

Dans le calcul, il faut comprendre les lignes d'étape :

De Posen à Thorn, de Posen à Varsovie, de Stettiu à Danzig, et de Stettin à Posen.

Il faut d'autant plus calculer ainsi, que, dans les ressources, on comprend ce qui se trouve à Kulisz, Posen et autres intermédiaires.

De cette manière, on verra qu'il faut 100,000 quintaux par mois, et pour les huit mois 800,000 quintaux.

L'approvisionnement nécessaire pourrait être distribué aiusi :

Droite. - Varsovie..... 80,000 rations par jour.

Centre. — Thorn, etc.... 100,000 id.

Gauche. — Danzig, etc... 80,000 rations par jour. On bien:

| Varsovie. | 30,000 quint | par mois; | pour huit mois, | 240,000 quint'        |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Thorn     | 40,000       | id.       | id.             | 320,000               |
| Danzig    | 30,000       | id.       | id.             | 240,000               |
|           |              |           |                 | and the second second |
| Total     | 100,000      |           | Total           | 800,000               |

Il faut commencer par hien déterminer l'arrondissement de chacun des trois points et le bien tracer sur une carte.

La droite ira de Varsovie jusqu'à Włocławek, et comprendra en profondeur tout ce qui est arrondissement de Varsovie et de Kalisz.

Le centre ira de Włocławek à Grandenz, et comprendra en profondeur

Le centre ira de Wlocławek à Graudenz, et comprendra en profondeur tont ce qui est arrondissement de Posen et de Bromberg.

La gauche ira de Marienwerder à la mer, et comprendra en profondeur tout ce qui est Poméranie.

Alors, dans chaque arrondissement, on déterminera les lieux les plus propres pour former les magasins, eu ayant égard à la consommation. aux lieux où il est le plus prudent et le plus facile de faire les rassemblements, car il ne faut pas tout mettre sur le même point.

Il y a cinq manières de se procurer des ressources :

1° Ce qui existe au 1" juin; 2° Ce que chacun des arrondissements polonais doit fournir;

3° Ce que la Poméranic doit être appeléc à fournir;

4° Ce que l'on doit faire venir des magasins existant sur nos derrières;

5° Ce qui doit provenir par achat, soit pour le complément du marché existant avec le gouvernement polonais au 1° juin, soit de nouveaux marchés.

Avant de faire des narchés, il faut faire le calcul de ce que coûte un quintal de grain à son arrivée de Breslau, Küstrin ou Nagdeburg; car, si le transport équivalait la marchandise, et que l'ou pût trouver encordu blé dans le pays, il serait plus expéditif et plus avantageux de tirer des ressources du pays. Voici un moven săr pour faire des narchés. Faire parcourir les bordde la Vistule; il n'y a pas de doute que fon n'y trouve des magasinétablis pour l'usage du pays. On en a trouvé à Gulm; on en a trouvé à Whodawek. Je suis persuadé qu'en parcourant le pays jumqu'à Rawa on en trouvres baearque. Ces magasins trouvés, meltre la main dessus, en dresser les inventaires de séquestre, et ensuite passer des marchés avec les propriétaires pour les indemnière.

Quand je dis la lisière de la Vistule, j'entends quatre lieues de chaque côté. Il doit y avoir beaucoup de grains à Plock.

L'n employé intelligent serait chargé de parcourir le pays depuis Danzig jusqu'à Marienwerder;

I'n second, de Marienwerder à Wloclawek:

Un troisième, de Wloclawek à Rawa et la frontière.

Même opération devrait être faite le long du canal et de la Netze.

Avoir des conférences avec les marchands de blé de Dauzig et de Bromberg: ils feront connaître où se trouvent les magasins et les rassemblements de grains.

Danzig a du froment, mais manque de seigle: il serait avantageux d'en envoyer de la rive ganche, afin de ne pas consommer purement du froment, qui est si précieux dans ce pays.

Il ne faut pas compter comme ressource ce qui se trouve à Danzig, où il faut toujours un approvisionnement de siège.

VAPOLÉON.

Louise per V. le meste Daru.

## 12690 AU PRINCE ELGÉNE.

. . .

Mon Fils, je revois votre lettre du 18. Il ne faut pas songer au général.... on ne peut compter ni sur sa probité, m sur sa fidélité.

Vous serez toujours à temps: il faut laisser le général Miollis encore à Venise; mais c'est un homme très-propre à commander une division; le général Grenier également. En attendant, les généraux qui commandent la division de Vérone sont suffisants pour la former.

Vapoléov.

Comm. par S. A. I. M\*\* In durbone de Louchtenberg

12691.

77° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Finkenstein, no mai 1807

Danzig a capitulé. Cette belle place est en notre pouvoir. 800 pièces d'artillerie, des magasins de toute espèce, plus de 500,000 quintaux de grains, des caves considérables, de grands approvisionnements de draps et d'épiceries, des ressources de toute espèce pour l'armée, et enfin une place forte du premier ordre appuyant notre gauche, comme Thorn appuie notre centre, et Praga notre droite : ce sont les avantages obtenus pendant l'hiver, et qui ont signalé les loisirs de la Grande Armée; c'est le premier, le plus beau fruit de la victoire d'Evlau. La rigueur de la saison, la neige qui a souvent couvert nos tranchées, la gelée qui y a ajouté de nouvelles difficultés, n'ont pas été des obstacles pour nos travaux. Le maréchal Lefebvre a tout bravé. Il a animé d'un même esprit les Saxons. les Polonais, les Badois, et les a fait marcher à son but. Les difficultés que l'artillerie a en à vaincre étaient considérables. Cent bouches à feu, 5 à 600 milliers de poudre, une immense quantité de boulets, ont été tirés de Stettin et des places de la Silésie. Il a fallu vaincre bien des difficultés de transport; mais la Vistule a offert un moven facile et prompt. Les marins de la Garde ont fait passer les bateaux sous le fort de Graudenz avec leur habileté et leur résolution ordinaires. Le général Chasseloup, le général Kirgener, le colonel Lacoste, et en général tous les officiers du génie, ont servi de la manière la plus distinguée. Les sapeurs ont montré une rare intrépidité. Tout le corps d'artillerie, commandé par le général la Riboisière, a souteau sa réputation. Le « régiment d'infanterie légère, le 14° et les troupes de Paris, le général Schranun et le général Puthod, se sont fait remarquer. Un journal détaillé de ce

siége sera rédigé avec soin. Il consacrera un grand nombre de faits de bravoure dignes d'être offerts comme exemples, et faits pour exciter l'enthousiasme et l'admiration.

Le 17, la mine fit sauter un blockhaus de la place d'armes du chemin convert. Le 19, la descente et le passage du fossé furent exécutés à sept heures du soir. Le 21, le marcébal Lefebrre ayant tout préparé pour l'assaut, on y montait, lorsque le colonel Lacoste, qui avait été envoyé le mait dans la place pour affaires de service, fit connaître que le grand Kalkreuth demandait à expituler aux mémes conditions qu'il avait autre-fics accordées à la gramison de Nayence. On y consentit. Le llagelsberg aurait été enlevé d'assaut saus une grande perte; mais le corps de place était encore entier. Un large fossé rempli d'eau courante offrait assez de diffientlés pour pue les assiégés prolongeassen leur défense pendant une quinzaine de jours. Dans cette situation, il a paru convenable de leur accorder une esputhation honorable.

Le 27, la garnison a délié, le général Kalkreuth à sa tète. Cette forte garnison, qui dabacel était de 15,000 hommes, est réduite à 3,000, et sur ce nombre 5,000 ont déserté. Il y a même des officiers parmi les déserteurs, - Nous ae voulous pas, diseat-lès, aller en Sibérie. - Plunieurs millières de chevant d'artillère nous ont été remis, mais ils sont en fort mauvais état. On dresse en ce moment les inventuires des magasins. Le général Bape est nommé gouverneur de Dauzig.

Le lieutenant général russe Kamenski, après avoir été hattu le 15, éétait aceulé sous les fortifirations de Weiehselmünde; il y est demenér saus oser rien entreprendre, et il a été spectateur de la reddition de la place. Lorsqu'il a vu que l'on établissait des batteries à boulets rouges pour brûler ses vaisseaux, il est monté à bord et s'est retiré. Il est retourné à l'ille.

Le fort de Weiebselmûnde tenait encore. Le marcébal Lefebver l'a fait sommer le ±6; et, pendant que l'on réglait la capitulation, la garnison est sortie du foret et s'est rendue. Le comusandant abandonné s'est sauvé par mer. Ainsi, nous sommes maîtres de la ville et du port de Danzig.

Ces événements sout d'un heureux présage pour la campague. L'em-

pereur de Russie et le roi de Prusse étaient à Heiligenbeil. Ils ont pu conjecturer de la reddition de la place par la cessation du feu. Le canon s'entendait jusque-là.

L'Empereur, pour témoigner sa satisfaction à l'armée assiégeante, a accordé une gratification à chaque soldat.

Le siége de Graudenz commence sous le commandement du général Victor. Le général Lazowski commande le génie, et le général d'Anthouard l'artillerie. Graudenz est fort par sa grande quantité de mines.

La cavalerie de l'armée est belle, les divisions de cavalerie légère, deux divisions de cuirassiers et une de dragons, ont été passées en revue à Elling, le -86, par le grand-duc de Berg. Le même jour, Sa Majesté s'est rendue à Bischofswerder et à Strasburg, où elle a passé en revue la division de cuirassiers d'Hautpoul et advission de dragons du général frouchty. Elle a été satisfaite de leur tenne et du bon état des devaux.

L'ambassadeur de la Porte, Sid-Mohammed-Emin-Vahid, a été présenté le 28, à deva heures après midi, par M. le prince de Bénévent, à l'Empreur, auquel il a remis ses lettres de créance. Il est resté une heurtement du grand-duc de Blerg, absent pour la revue. On assure que l'Empereur lui a dit que lui et l'empereur Selm étaient désonnais incl parables comme la main droite et la main gauche. Toutes les hones nouvelles des succès d'Ismail et d'exqueur la Vahelie ont été oblinés de lever le siège el lismail et d'exqueur la Vahelie.

Monateur do 8 juin 1807. (En monate su Dépit de la garre )

#### 12692.

#### A M. CAMBACÉRÉS.

Finkenstein, 30 mai 1807.

Mon Cousin, J'ai écrit à M. Dejean pour que des mesures soient prises pour que l'infanterie espagnole, qui vient par les Pyrénées, soit transportée en poste à Mayence, afin qu'elle arrive dans le tiers moins de temps qu'elle n'en mettrait sans cette précaution. Tenez la main à l'exi-

umumb Eorgid

cution de cette mesure, et instruisez-moi du jour où les Espagnols devront arriver sur le Rhin.

APOLEON.

Comm. par W. le duc de Combucirio.

(En messir sex both & (Emp.)

## 12693. A W. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 30 mar 1812.

Mon Consin, il n'y a rien de nouveau. Je crois que j'irai demain voir Danzig. Nons y découvrons tous les jours de nouveaux magasins, qui rendent cette cauquête encore plus importante.

Aspoléov

Comm. par M. le duc de Cambaceres. (En minute sun Sech de l'Emp.)

## 12695. A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, 3o mai 1807

Monsieur de Champagny, après avoir examiné attentivement les différents plans du monument dédié à la Grande Armée, je n'ai pas été un moment en doute. Celui de M. Vignon est le senl qui remplisse mes intentions. C'est un temple que j'avais demandé et non une église. Que pourrait-on faire, dans le genre des églises, qui fût dans le cas de lutter avec Sainte-Geneviève, même avec Vatre-Dame, et surtout avec Saint-Pierre de Rome? Le projet de M. Vignon réunit à d'antres avantages celui de s'accorder beaucoup mieny avec le palais du Corps législatif, et de ne pus écraser les Tuileries.

Lorsque j'ai fixé la dépense à 3 millions, j'ai entendu que ce temple ne devait pas coûter beaucoup plus que ceux d'Athènes, dont la coustruction ne s'élevait pas à la moitié de cette somme.

Il m'a paru que l'entrée de la Cour devait avoir lieu par l'escalier visà-vis le trône, de manière qu'il u'v eût qu'à descendre et à traverser la salle pour se rendre au trône. Il faut que, dans les projets définitifs, M. Viguon s'arrange pour qu'on descende à couvert. Il faut aussi que l'appartement soit le plus beau possible. M. Vignon pourrait peut-être le faire double, puisque sa salle est déjà trop longue. Il sera également facile d'ajouter quelques tribunes. Je ne veux rieu eu bois. Les spectateurs doivent être placés, comme je l'ai dit, sur des gradius de marbre formant les amphithéâtres destinés au public; et les personnes nécessaires à la cérémonie seront sur des bancs, de manière que la distinction de ces deux sortes de spectateurs soit très-sensible. Les amplithéitres garnis de femmes feront un contraste avec le costume grave et sévère des personnages nécessaires à la cérémonie. La tribune de l'orateur doit être fixe et d'un beau travail. Rien dans ce temple ne doit être mobile et changeant; tout, au contraire, doit y être fivé à su place. S'il était possible de placer à l'entrée du temple le Nil et le Tibre qui ont été apportés de Rome, cela serait d'un très-bon effet; il faut que M. Vignon tâche de les faire entrer dans son projet définitif, ainsi que des statues équestres qu'ou placerait au dehors, puisque réellement elles seraient mal dans l'intérieur. Il faut aussi désigner le lieu où l'ou placera l'armure de François l" et le quadrige de Berlin.

Il ne faut pas de bois dans la construction de ce temple. Portuquo i réupicieratio- un pour la volte, qui a fait un objet de discussion, du fer on mêue des pots de terre ? Ces matières ne seraient-elles pas préférables à du bois? Dans un temple qui est destiné à durer plusieurs milliers d'années, di faut chercher la plus grande solidité possible, éviter tonte construction qui pourrait être mise ne problème par les gens de l'art, et porter la plus grande attention au choix des matériaux de granti et du fer, tels devraient être ceux de ce monument. On objecters que les colonnes actuelles avec et de ce monument. On objecters que les colonnes actuelles avec le temps on peut renouveler ces colonnes sans nuire au monument. Gependant, si fon prouvait que l'emploi du granit entrainerait dans une trop grande dégenes et de trop longs délais, il faudrait y renoncer, car la condition principale du projet, c'est qu'il soit exécuté en trois ou quatre aux, et a plus en cinq aux. Ce monument tient en quelque sorte à la poli-

tique; il est dès lors du nombre de ceux qui doivent se faire vite. Il convient néanmoins de s'occuper à chercher du granit pour d'autres monuments que j'ordonnerai, et qui, par leur nature, peuvent permettre de donner à leur construction treute, quarante ou cinquante aus.

Le suppose que toutes les seulptures inérieures seront en marbre: et qu'on ne me propose pas des seulptures propres aux salons et aux salles à manger des femmes des hanquiers de Paris. Tout ce qui est fuitle n'est pas simple et noble; tout ce qui n'est pas de longue durée ne doit pas être employé dans ce monument. Le répête qu'il n'y faut aucune espèce de meubles, pas même de rideaux.

Quant an projet qui a obtenu le prix, il n'atteint pas mon but; c'est le premier que j'ai écarté. Il est vrai que j'ai donné pour base de conserver la partie du bâtiment de la Madeleine qui existe aujourd'hui; mais cette expression est une ellipse : il était sons-entendu que l'on conserverait de ce bâtiment le plus possible, autrement il n'y aurait pas eu besoin de programme; il n'y avait qu'à se borner à suivre le plan primitif. Mon intention était d'avoir non pas une église, mais un temple, et je ne vonlais ni qu'on rasat tout, ni que l'on conservat tout. Si ces deux propositions étaient incompatibles, savoir, celle d'avoir un temple et celle de conserver les constructions actuelles de la Madeleine, il était simple de s'attacher à la définition d'un temple. Par temple j'ai entendu un monument tel qu'il y en avait à Athènes et qu'il n'y en a pas à Paris. Il y a beaucoup d'églises à Paris; il y en a dans tous les villages. Je u'aurais pas assurément trouvé mauvais que les architectes eussent observé qu'il y avait contradiction entre l'idée d'avoir un temple et l'intention de conserver les constructions faites pour une église. La première était l'idée principale, la seconde était l'idée accessoire. M. Vignon a donc deviné ce que je voulais. Quant à la dépense fixée à 3 millions, je n'ai pas entendu qu'un milliou de plus ou de moins entrât en concurrence avec la convenance d'avoir un monnment plus ou moins beau. Je pourrai, s'il le faut, autoriser une dépense de 5 on 6 millions, si elle est nécessaire, et c'est ce que le devis définitif me prouvera.

Vons ne manquerez pas de dire à la quatrième classe de l'Institut

que c'est dans son rapport même que j'ai trouvé les motifs qui m'ont déterminé.

Napoléon.

Comm. par MM, de Champagny. (En munte ses Arch. de l'Essp.)

12695.

## NOTE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL.

Finkenstein, 30 mm 1807 1.

M. Daru fera une nouvelle demande de fonds.

Il est nécessaire qu'il y comprenne la solde et toutes les dépenses à faire à la Grande Armée, tant celles qu'il proposait que celles qui étaient comprises dans le travail du ministre de la guerre.

Toutes les dépenses se trouvant comprises, pour chaque mois, dans un seul décret, ces décrets, réunis au rapport général dont va s'occuper M. Daru, mettront dans le cas de connaître, tous les mois et à toutes les époques, la situation des dépenses de l'armée.

M. Daru aura soin de distinguer ses demandes en argent, et ses demandes en crédit sur les contributions extraordinaires, en payement de réquisitions.

Ainsi la Silésie doit fournir des effets d'habillemeut. M. Daru demandera un crédit sur les contributions de la Silésie, lequel crédit sera payé en habits.

Ainsi il demande, pour la boulangerie, à acheter 560,000 quintaux de blé, en remplacement de ce qu'il tire des derrières. Cette dépense est nécessaire; mais on peut en distinguer le montant, partie en argent, partie en crédit sur les contributions extraordinaires.

linis Magdeburg va verser i 5 on so,000 quintaux sur Bromberg. Il est très-sage de prendre, dès aujourd'hui, des mesures pour remplacer ces so,000 quintaux; mais il serait imprudent de les payer. Il est bien plus naturel d'en faire faire la répartition sur les districts du pays de Macdeburr.

Ainsi Stettin doit fonrnir une quantité quelconque de vin. Il fant éga-Date présumée. lement, pour lu valeur de ce vin, se faire donner un crédit imputable sur les contributions de Stettin.

Il faudrait faire de même pour l'ean-de-vie. Une partie de celle qui se tire des derrières pourrait être fournie par réquisition, et il en serait tenn compte sur les contributions.

Il est convenable de suivre la même marche au sujet des chevaux à tirer de Silésie pour les lanciers.

On conçoit que ces arrangements mettront M. Daru dans le cas de demander un crédit plus fort.

Il suivra cette marche pour tons les chapitres qui en seront susceptibles, dans sa demande de fonds sur le mois de mai, et il en sera de même pour les mois suivants.

Quant aux fournitures de réquisitions qui ont été faites antérieurement au mois de mai, l'imputation sur les contributions devant également avoir lieu, M. Daru demandera des crédits en conséquence; mais cette demande sera l'objet d'un travail particulier.

Asponéos.

Dépli de la guerre

12696. Al: GÉNÉRAL DEJEAN.

Finkenstein, 3o mai (Nex.

Monsieur Dejean, mon intention est que le sénatus-consulte relatif que la levée de la conscription de 1868 soit ponetuellement exécuté; qu'en conséqueure aucun homme ne soit entoyé à la Grande Armée ni hors des frontières du royaume d'Italie avant le mois de janvier. Le désire que, aut tous les éstats de situation, il y ait une coloune à part des hommes de cette conscription qui doivent être armés, exercés, habillés, mais nêtre disponibles que dans l'inférieur de la France.

Ces hommes doivent être destinés à renforcer les camps de Saint-Lô, Pontivy et Boulogne, et me mettre à même de retirer de ces camps des anciens soldats.

Asportion

Deplit de la guerre. (En muste sus Arris, de l'Emp.)

#### 19697

#### I W. LICTÉE.

Finkenstrin, 3o mai 1807.

Je reçois votre lettre du 16 mai, par laquelle je vois que vons avez retiré 4,000 hommes aux légions sur la dernière répartition que vous m'avez envoyée. Je vous avais fait connaître mon intention sur la répartition de la réserve, mais la nouvelle répartition que vous avez faite ne doit pas changer celle de la réserve. Cependant, alors, les légions ne seront avec la réserve que de 21,000 hommes, c'est-à-dire de 4,200 chaque; il est donc convenable de ne former que quatre bataillons; je ne formerai le 5° et le 6° que l'année prochaine, car il serait ridicule de n'avoir que des cadres décharnés; un bataillon de 1,100 hommes formera tonjours 7 à 800 hommes présents sous les armes, et les quatre présenteront une force de 3,200 pour marcher contre l'ennemi. Or 3,200 hommes dans l'intérieur sont autant que 5,000 à la Grande Armée. Comme mon intention est de joindre aux légions toutes les compagnies départementales et les gardes nationales du lien que l'ennemi attaquerait, je trouverai moyen que le sénateur, en se battant, ait un corps de 7 à 8.000 homnies sous ses ordres.

Si vous trouvez que, dans la réserve, je n'ai pas assez donné à la cavalerie, je vous laisse le maître de lui donner un millier d'hommes de plus. J'approuve ce que vous ferez.

Je vous sais gré de votre travail. Je sais combien de peine il doit vous donner. Croyez donc hien constamment que ma confiance en vous set entière, et que la perspective que j'ai d'avoir des oceasions de vous prouver d'une manière éclatante et solennelle toute ma reconnaissance me console seule du peu d'humeur que je vous ai montrée dans ma dernière lettre.

Aussitôt que vons aurez fait la répartition définitive de la réserve, envoyez un tableau qui me fasse connaître la situation des corps en 1806, ce qu'ils out reçu ponr la conscription de 1806 et réserve, pour 1807 et réserve, pour 1808 et réserve; ce que forme le total; et ce qu'ils ont à recevoir sur la conscription de ces trois ans, afin que cet état me serve de règle et mette de côté tous les états que î'ai.

Comme mon intention n'est pas de me jouer des lois, mais d'exécuter ponctuellement le sénatus-consulte, qu'ils doivent rester en France et ne peuvent être envoyés à l'armée qu'en jauvier, faites distinguer dans les états, par une colonne à part, les hommes provenant de cette conscription.

La prise de Dauzig nons vant au delà de ce qu'on peut penser. J'y ai trouvé du froment pour nourrir mon armée pendant un an; et, ce qui est plus précienx ici, à peu près 3 ou 4 millions de bouteilles de vin de Bordeaux, 800 pièces de canon.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

#### 12698.

## NOTE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL.

Finkenstein, 30 mar 1807 '.

M. Daru écrira au prince Jérôme et à l'administrateur général de la Silésie qu'ayant imposé une contribution extraordinaire de trente millions, que des services ayant evigé d'elle pour une valeur de dis millions, et sachant que ces peniples sont innocents de la guerre dont ils supportent le poids, Sa Majeist désire venir à leur secours;

Qu'en conséquence elle autorise à disposer d'une valeur de quarante millions en domaines nationaux et à émettre un papier-monnaie de pareille somme, admissible en payement de ces biens royaux, qui seront vendus et dont Sa Majesté garantira la vente; que ce papier-monnaie sera employé à rembourser à tous les particuliers ce qu'ils auront payé, soit pour la contribution extraordinaire de guerre, soit pour les services qui ont été faits; qu'ainsi le pays sera soulagé sans que les intérêts de l'armée en soient lésés.

<sup>1</sup> Date présumée.

M. Dara aura soin de ne laisser imputer sur les treute millions de contribution extraordinaire auteun fourniture qui nes trouverait pas apécialement ordonnée par des décrets. Ainsi les vins, les beutis, les fourrages, etc. qui oni été envoyés à l'armée, ne viendront point en déduction des treute millions, mais seront rembour-sée en pagier-monnaie.

On affectera aussi un fonds suffisant en domaines royaux pour payer en papier-monnaie les pensionnaires, les fonctionnaires et toutes les dépenses civiles.

La vente des biens royans se fera, pour les cinq sixièmes en papiermonnaie, et un sixième en numéraire. Le sixième en numéraire sera versé dans une caisse particulière et employé à venir au secours des habitants pauvres du pays, qui, ayant des réclamations à former, ne seraient pas dans le cas d'âncheter des domaines.

La même mesure pourra être prise tant pour Berlin que pour les autres pays faisant partie du royaume de Prusse. Il convient, en conséquence, de consulter aussi sur cet objet le gouverneur général, les administrateurs et les intendants.

Il doit être établi comme règle générale, pour tous ces pays, que les remboursements aux particuliers ne pourront commencer, dans ces provinces ou dans une intendance, que lorsque la totalité de la contribution extraordinaire y aura été acquittée.

VAPOLÉON.

Commi. per M. le comte Daru

12699.

A M. DARL.

Finkenstein, 30 mai 1807.

Monsieur Darn, il fant aujourd'hni mettre de l'ordre dans la Ponderanie. Il me semble que je vous ai demandé un rapport sur la division de cetle province en ses différents cercles. Il faut me présenter un décret pour affecter différents cercles à la division qui assiége Kolberg, et les mettre sous les ordres du général Loison; mettre les autres cercles qui avoisiment Dannig sous les ordres du gouverneur de Dannig; les cercles d'Elbing sous les ordres du commandant d'Elbing, et ceux de Marienwerder sous les ordres du commandant de Marienwerder. Ce décret me paraît fort important.

VAPOLEON.

Course, par M. le couste Daru. (Ka sumate pas Jock, de l'Kora )

12700.

## NOTE POUR L'INTENDANT GÉNÉRAL.

Finkenstein, 3o mai 1807

Écrire à M. Bellèville que la conduite des états de llanovre commence à être ridicule et devient tout à fait absurde; ils n'ont encore donné:

Total . . . . . .

Or, au compte de 600,000 francs par mois qu'ils offrent depuis le mois d'octobre jusqu'au 1" juin, cela ferait 4,800,000 francs.

Il fant donc exiger que, sans délai, ces 5,800,000 francs soient payés, sans quoi il serait trop ridicule qu'on attendit davantage.

Vons direz bien que vous n'avez point d'autorisation de vous désister des 9, 100,000 frants que Jai imposés de contribution extraordinaire, mais que vons ne pouvez me faire auenn rapport à cet égard que les 1,800,000 frants ne soient payés.

VAPOLÉON.

Conen, par M. le comic Doro

12701. ORDRES

Finken-ten, 30, mar 1807

Le général de brigade Bron se rendra sans délai à Danzig pour y

Date présumée.

commander un dépôt de cavalerie qui sera composé de tous les hommes à pied des divisions Lasalle, Latour-Manbourg, Grouchy, Nansouty, Suit-Sulpice et Espagme, qui sy rendront à cet effet. Ils y seront organisés par les soins du général Bron, pour pouvoir servir en cas d'événement, et de manière qu'ou puisse y maintenir une honne polire. Ils seront remontés sans délai.

Il sera fait, dans la ville de Dauzig et dans la partie de la Pouefranie qui n'a point été comprise dans la répartition faite à Elbing, une levée de 2.000 clievaux, dont 150 seront dounés aux cuirassiers, 300 aux dragons et 550 aux chasseurs et hussards, 500 à l'artillerie et 500 aux transports.

Le général commandant l'artillerie enverra des hommes du train, et l'inspecteur des transports, des hommes des transports, pour recevoir les chevaux qui leur reviennent.

Il sera mis sans délai, à Danzig, en confection, 2,000 selles et harnachements complets, savoir: 300 selles de cuirassiers, 800 de dragons et 900 de chasseurs et hussards. Il sera confectionné sans délai un pareil nombre de manteaux et un pareil nombre de paires de bottes.

Tous les hommes à pied des dragons et hussards de Bade feront partie dudit dépôt et y seront également remontés.

Les 100 chevaux qui sont à la disposition du maréchal Mortier, dans le Mecklenburg, ainsi que les 300 qu'il doit en recevoir, seront dirigés sur Danzig et consignés au général Bron.

Le général Delaroche, commandant le dépôt de cavalerie établi à Nackel, est autorisé à faire des marchés pour se procurer 500 chevaux, afin de remonter son dépôt. Il sera mis, à est effet, à sa disposition les fonds nécessaires pour ces achats; et, pour qu'il puisse pourvoir sur le-champ aux besoins les plus pressants, il lui sera remis une sonume de 50,000 france.

Le major général fera faire le relevé de tous les hommes à pied qui se trouvent présents aux différents régiments, et tiendra la main à ce qu'aucun colonel n'ait d'hommes à pied à son corps, et que tout ce qui n'est pas monté soit envoyé saus délai à Danzig. Il sera mis en réquisition, à Danzig, 50 chariots pour les transports suilitaires, si on les trouve tout faits; sinon, on en fera faire saus délai 50.

Le major général et l'intendant général prendront toutes les mesures nécessaires pour la prompte exécution de toutes ces dispositions.

Aspoléon.

Dipôt de la guerre. (En minete un Arris, de l'Emp.)

## 12702.

AU GÉNÉRAL SONGIS.

Finkenstein, 30 mai 1807.

Pasiensiess, 30 mai 1507

Il faut vous occuper sans délai de faire transporter à Danzig deux millions de cartouches, 300,000 livres de poudre; il faut y réunir également quelques ouvriers pour travailler aux affûts, afin que la place puisse soutenir un nouveau siége.

L'ai déjà donné ordre de mettre vingt ou trente pièces de canon, bounes ou mauvaises, à Marienburg; faites-en mettre dix aux ouvrages de la tête de pont de Marienwerder; toutes ces pièces dans les calibres de 6 et de 13, en fer et en bronze, parmi le grand nombre de ce qui est à Stettin.

Occupez-vous aussi, sérieusement, d'en faire venir de Silésie, ou du moins des munitions, d'armer Thorn et de préparer l'armement de Modlin et de Sierock:

Mais surtout poussez avec activité le siège de Grandenz et celui de Kolberg.

NAPOLÉON.

trebaves de l'Empire

12703.

NOTE POUR LE GÉNÉRAL BERTRAND.

Finkenstein, 30 mai 1807.

Le major général doit envoyer un courrier à Kolberg. Le général

Bertraud écrira par ce courrier au commandant du génie, pour lui fairconnaître que mon intention est qu'on commence à s'emparre de l'embouchure du port pour que la place soit exactement cernée, et qu'on place une batterie à l'embouchure du port pour éloigner les croissères ennemies.

NAPOLÉON.

Dépit de la guerre.

#### 12704.

# AU MARÉCHAL BRUNE,

. .....

Finkenstrin, 30 mai 1807.

Votre corps d'observation doit être composé de troupes hollandaises, de troupes espagnoles, de troupes de la Confédération et de troupes françaises.

Les troupes hollandaises, par les derniers ordres que vient de vous envoyer le major général, doivent avoir leur ganche à Coeverden, leur centre à Hambourg et leur droite sur la Peene.

Les troupes espagnoles arrivent en Hanovre le 10 juin, du moins la dinision qui était en Étrurie. Les deux autres divisions espagnoles arriveront dans le courant de juillet. Cette division Étrurie a besoin de se reposer en Hanovre. En cas d'événement, vous avez donc cette division forte de 5,000 hommes, dont 800 chevaux, que vous pouvez porter sur Hambourz, sur la Ilollande ou sur Stralsund.

Les troupes françaises consistent dans la division Bondet et dans la division Molitor.

La division Boudet doit être, à l'heure qu'il est, à Stettin. Je vous envoie l'ordre pour qu'elle soit placée entre Stettin et Kolberg, et pour qu'elle ait un régiment à Kolberg, qui renforce l'armée de siége.

La division Loison est sous vos orteres; c'est à vous à protéger le siége. Je ne désire pas que vous vous y rendiez, parce que vous seriez trop loin des renseignements dont vous devez avoir besoin, et qu'un courrier, qui serait intercepté par les partisans, entre Kolberg et Stettin, pourrait porter un retard très-préjudiciable dans vos mouvements. Mais vous devez vous faire rendre un compte fréquent de ce siège.

Il fant exiger avant tout que le général Loison cerne la place, s'empare de l'embouchire du port, et uvare même, s'îl le fant, la tranchévis-à-vis la redoute que l'ennemi a faite pour défendre cette entrée. Une fois que nous serons maîtres de cette position, l'ennemi ne pourra plus communiquer avec la mer, et la reldition de la place sera foit avancée.

De votre position de Stettin, il vous sera très-facile de presser le départ des équipages de siège, d'employer la cavalerie bollandaise qui et avouvos vos ordres et le régiment d'Aremberg à bien appuyer les derrières de Loison, de manière que le millier d'hommes qu'il emploie à fourrager et à recueillir et escorter ses approvisionnements y voi tremplacé.

Le régiment de Nassan se rend devant Kolberg.

Le général Loison a aujourd'hui 7,500 hommes. Le régiment francais de la division Boudet et le régiment de Nassau augmentent ses forcede 3,500 hommes; il aura donc 10 à 11,000 hommes; c'est plus que suffisant pour ce siège.

Les deux régiments de la division Boudet, placés en échelons, pourront accourir devant Kolberg, si l'ennemi tente de débarquer 5 à 6.000 hommes.

Mais je ne désire pas que, pour les travaux du siége, vous disposiez de plus d'un régiment de cette division, parce que le mauvais air qui on respire dans les environs de Kolberg fera probablement beaucomp sonffrir les troupes. Si douc vous pensiez que, pour ponsser le siége, il fallût plus de monde, vous pourriez disposer de 8 ou goo Hollandais parmi cerux dont vous seréez le plus sièue.

Rendez-moi fréquemment compte de ce siége; écrivez tous les jours au général Loison, et ponssez-le vivement.

La division Molitor restera à Berlin, prête, selon les événements, à se porter sur la Peene, sur Kolberg, sur Hambourg ou sur la Silésie. Enfin les troupes de la Confédération consistent en 6,000 Bavarois.

2 ou 3,000 Wurtembergeois et 3,000 hommes des antres petits princes: tout cela commence à se mettre en mouvement. La 1" brigade bavaroise de 3,000 hommes doit même être arrivée à Mageleburg; là, ellesera û portée de se rendre sur l'Elbe avec les Espagnols ou les Hollandais, et de se porter partout ailleurs, selon les événements. Mais, comme les Anglais sont instruits de toutes ces dispositions, je donfe qu'ils hasardent rien.

l'espère que vous vous serex arrangé avec les Suédois. D'ailleurs, avec les forces que vous avez, vous pourriez, en cas d'hostiliés, prendre une honne position en Poméranie, vivre aux dépeus de cette province, et continuer à suivre vos dispositions contre Kolberg. Ayez de grandes hon-nételés pour les Suédois; évites de parler du Boi, dont on ne peut dire que du mal, et dès lors il vaut mieux se taire. Faites un grand éloge et dites beaucoup de bien de la nation. Mais, comme on ne peut pas content sur le roi de Suède, il est possible que. L'un jour à l'autre, ce soit par là que les Anglais tentent de débarquer. Étudice donc bien la position de l'ene de le la Trebel, afin qu'en cas d'évinements vous ayez tous vos plans faits, toutes vos positions reconnues, et que vous puissiez couvrir Berlin et Stettly.

S'il dtait vrai que la petite place de Rostock ful facile à mettre à l'abri d'un coup de main et même à mettre en étal de soutenir un siége, peutètre serait-il convenable d'y faire travailler. Si l'on pouvait en faire autant à Demmin, ce ne pourrait être qu'avantageux, puisqu'alors vos magasins et vos ambulances renfermés dans ces places ne courraient aucunt risque.

Visitez vous-même les îles de Wollin et d'Usedom, et faites pratiquer à Wollin quelques ouvrages en lerre qui couvrent le siége de Kolberg de ce côté. Faites élever des batteries qui ferment les passes aux chaloupes canonnières suédoises et aux bâtiments ennenis.

Votre armée d'observation est considérable, puisque, lorsque tout serrioui, vous aurez, y compris la division Loison, plus de 60,000 honnues d'infauterie et près de 6,000 hommes de cavalerie, et qu'enfin votre cavalerie va encore être augmentée par l'arrivée du 14° régiment de classeurs français, par celle du régiment des dargons Napoléon, qui arrive d'Italie. Vous avez en outre plusieurs bataillons d'élite italiens qui arrivent d'Italie. Indépendamment de ce, les places de Hameln, Magdeburg, Stettin, Spandau, Küstrin, vont avoir des bataillons provisoires de garmison, formant 7 à 8,000 Français, qu'on habillera là.

Vous sentez que tant de forces réunies, que je laisse ainsi sur mes decrières, noir pas seulement pour but de tenir en échee les Anglais et les Suédois, mais aussi de pouvoir être portées rapidement en Silésie et en Gallière, si l'Autriche faissit la folie de se déclarer; ce que, jusqu'à cette heure, elle proteste ne vouloir pas faire. Cette armée seruit alors augmentée de 20,000 Polonais et des 20,000 hommes que j'à en Silése, qui me mettraient à même, sans affiblir ma Grande Armée, d'opposer 100,000 hommes à la Maison d'Autriche. Il faut donc tenir toutes ces troupes le plus reposées possible et leur faire faire le moins de marches qu'on pourra. Ne disposer qu'en cas d'événements, pare que moi seul je puis, tous les jours, selon les événements généraux, les renuer.

Il faut aussi que votre commandant d'artillerie s'occupe sérieusement de proposes d'augmenter votre artillerie. Les divisions Boudet et Molitor n'ont que seize pièces de canon. C'est la motifié de ce qu'il leur faudrait. Le ne sais pas ce qu'ont les Espagnols. Les Bavarois auront doure pièces. Le division italieune a douze pièces. Je ne sais pas ce que les Hollandais peuvent avoir en artillerie. Je ne vous vois donc, jusqu'à cette heure, qu'une cinquantaine de pièces de canon; il vous en faut un bien plus grand nombre. Vous devez vous eccuper sans relâtede de cet objet. Venf pièces de canon attelées, servise par des Haliens, m'arrivent d'Italie; 500 chevaux du train avec leurs charretiers m'arrivent également d'Italie; ils seront pour doubler l'artillerie des divisions Boudet et Molitor. Tâchez de renforcer aussi l'artillerie des Hollandais, afin que vous pussisez avoir, res judite, une centaine de pièces de canon à votre corps d'observation.

Occupez-vous aussi de composer votre état-major, afin qu'en cas d'événements vous puissiez faire une bonne guerre.

APOLÉON.

Arrhives de l'Euspire.

#### 12705.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Finkenstein, 3e mai 1807.

Faites partir sans délai 1,600 houmnes de Nassau pour le siége de Kolberg. Il fant que ces troupes payent leur dette et essuient leur portion de fatiques. Il faut aussi qu'elles paissent s'agnerir. Il von restera assez de monde pour le transport des prisonniers. D'ailleurs la division Molitor a ordre de se rendre à Berlin. Mon intention est de la tenir cautonnée dans les euvirons de la ville, mais de manière à épargner mes magassus. Quand mêure elle devrait partir, à moins d'évênements urgents. us régiment vous restera pour le service de Berlin.

Les troupes du prince Primat ont, depuis longtemps, eu ordre de se rendre à Berlin. Écrivez à Erfurt, à Minden, etc. pour savoir pourquoi elles ne sont pas en route. Ce régiment sert bien. Pressez son arrivée, afin que je puisse disposer du régiment de Molitor.

Une brigade de Bavarois, composée du 9° de ligne, d'un bataillon léger et d'un régiment de chevau-légers, doit être arrivée à Magdeburg.

Enfin la tête de la colonne espagnole doit arriver le 10 juin en Hanovre.

S'il arrivait que la brigade bavaroise ful encore à Bamberg, ce qui est facile à savoir par le ministre de Bavière, vous lui enverrirez l'ordre du major général de se readre sur-le-champ à Magdeburg. Mais, d'après les nouvelles de Munich, je les erois arrivés dans cette place ou bien près.

Je donne ordre que la seconde brigade bavaroise d'égale force se rende à Baireuth.

Non-seulement il finut presser l'arrivée des troupes du prince Primat, mais il finut vous informer si le 5° de contingent que doivent fournir Würzburg, Nassau, Wurtemberg, le prince Primat, Hesse-Darmstadt, étc. est part; quelle est la force de ces suppléments de contingent, quelle est leur composition, et quand ils arriveront.

Napoleon.

Archives de l'Empire.

48

## 12706.

#### AU GÉNÉBAL BAPP.

Finkenstein, 3o mai 1807.

Je rerois votre lettre du 29. Répondez-moi aux questions suivantes : 1º Avez-vous désarmé tous les hommes? 4º Avez-vous renvoyé tous les prisonniers prussiens et russes, même le prince russe qui a voulu rester, pour les faire partir sur-le-champ pour France? 3º Avez-vous fait fouiller la poste aux lettres? Y avez-vous mis un inspecteur pour lire les lettres? Aniourd'hui la correspondance va se trouver renouvelée avec Hambourg et Berlin; 4º Avez-vous fait le recensement des chevaux? Mon intention est de prendre tous les chevaux de selle pour la cavalerie. Faites-en faire secrètement le recensement, afin de pouvoir les prendre tous dans un jour. Mon intention est de prendre aussi une grande partie des chevany de voiture, au moins jusqu'à une certaine concurrence. l'aites aussi faire secrètement le recensement de ce qu'il y a, car il faut que je puisse tirer 2,000 chevaux de Danzig et du pays environnant. J'ai ordonné à tous les hommes de cavalerie à pied de se rendre à Danzig, et le général Bron, qui commandera ce dépôt, prendra toutes les mesures pour les faire monter, ainsi que pour faire confectionner les manteaux. les selles et les bottes. Vous sentez combien il est important pour moi d'avoir promptement ces 2,000 chevaux.

Je désire que vous fassiez chercher si l'on ne trouverait point une cinquantaine de caissons pour les transports militaires. À Danzig, je suppose qu'il doit y avoir une grande quantité de fers pour ferrer les chevaux de cavalerie.

Vention

Archives de l'Empire

12707.

A M. GAUDIN.

ensig, 1" join 1807

Monsieur Gandin, vons trouverez ci-joint la copie de lettres patentes qui ont été données en communication au Sénat. Mon intention est que

la dotation du duché de Danzig soit prise parmi les domaines qui ont été réservés dans les états de Parme et de Plaisance par mon décret du 30 mars 1806. Il faut en conséquence vous occuper sur-le-champ de faire mettre en vente pour a millions 500,000 francs desdits domaines, dont le produit sera employé à acheter une propriété avant une belle habitation, produisant 100,000 francs nets et située dans l'ancienne France, sur la Loire, sur la Seine ou sur la Saône. Comme les pavements des ventes ne correspondront pent-être point à ceux que vons aurez à faire pour cette acquisition, les fonds seront faits par la caisse d'amortissement. à laquelle on accordera des intérêts convenables et qui se remboursera au fur et à mesure des ventes. Je ne sais pas si nous avons encore dans le Poitou, la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne ou la Champagne des domaines nationaux qu'on puisse employer à cette opération. Vous sentez que cela serait fort avantageux, puisque le trésor public en recevrait promptement le prix. S'il était nécessaire, pour compléter cette dotation en domaines, d'y joindre une portion de forêts, cela ne serait pas une difficulté. L'important est d'avoir une belle maison dans l'étendue des arrondissements que j'ai désignés, ou dans les départements qui environnent Paris et qui me paraissent également convenables. Ou achèterait ensuite à proximité les propriétés nécessaires pour compléter le revenu que j'ai fixé. S'il n'y a pas dans les domaiues nationaux de possessions de cette nature, vous ne manquerez pas d'offres; il y a beaucoup de propriétaires de grandes terres qui cherchent à s'en défaire. Vous vérifierez si, par exemple, MM, de Vintimille ne sont pas dans l'intention de vendre une grande terre qu'ils possèdent aux environs de Caen. Il me conviendrait assez qu'un établissement de cette nature fût formé dans le voisinage de cette ville. On pourrait aussi traiter avec Mar de Sérent pour une terre qu'elle a auprès d'Angers. Prenez anssi des informations sur le château de Richelieu, dont j'ai arrêté la démolition. Aussitôt qu'on saura que vous faites de telles recherches, les propositions ne vous manquerout pas. Ne perdez pas de vue que mon intention est que, indépendamment d'une belle maison, la propriété qui constituera le duché rende 100,000 francs de reute nets.

Ainsi occupez-vous sans délai de chercher d'abard s'il existe dans les domaines nationaux un heau château situé comme je le désire; il devrait être préféré, puisque ce serait l'avantage du trèsor public. A défaut d'un château national, cherchez une terre de particulier. Comme tous les dancés d'Italies ex rédiseut en argent et que les remplacements doivent se faire en France, je puis avoir besoin dans quelques mois d'une vingtaine de terres pour les dachés dont je disposerai. Le désire que vous établisses un bureau de recherches pour cet objet, afin que, le moment arrivant, vous avez sous la main un travait tout prêt. Il serait à désirer de placer beaucoup de duchés en Normandie, en Bretagne et en Poitou. Ge sont des pays oi les fondations de cette nature peuvent avoir le plus d'utilité.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire

## 12708. A L'IMPÉRATRICE.

. . . . .

Von amie, j'apprends ton arrivée à la Malmaison. Je n'ai pas de lettres de toi; je suis fâché contre Hortense: elle ne m'écrit pas un mot. Tout ce que tu me dis d'elle me peine. Comment n'as-tu pas pu un peu la distraire? Tu pleures! J'espère que tu prendras sur toi afin que je ne te tenure nas tout triste.

le suis à Danzig depuis deux jours; le temps est fort beau; je me porte bien. Je pense plus à toi que tu ne penses à un alisent.

Adien, mon amie; mille choses aimables. Fais passer cette lettre à Hortense.

VAPOLÉON.

Letters de Napoleon à Jearphine, etc

#### 12709.

#### A LA REINE DE ROLLANDE.

Danzig, a juin 1807.

Ma Fille, vous ne m'avez pas écrit un mot, dans votre juste et grande

dondeur. Yous avez tout oublié, comme si vous n'aviez pas encore des pertes à faire. L'on dit que vous n'aimez plus rien, que vous êtes indifférente à tout; je m'en aperçois à votre sileque. Cela n'est pas bien. Hortense! e n'est pas ce que vous vous pronettiez. Votre fils était bout pour vous. Votre mêre et moi ne sommes donc rien! Si Javais été à la Malmaison, j'aurais partagé votre peine, mais j'aurais anssi voulu que vous vous rendissiez à vos meilleurs anis.

Adieu, ma fille; soyez gaie : il faut se résigner. Portez-vous bien, pour remplir tous vos devoirs. Ma femme est toute triste de votre état; ne lui faites plus de chagrin.

Votre affectionné père.

Napoléon.

12710.

## A M. CAMBACÉRÉS.

Dantig, a juin 1807.

Mon Consin, je suis venu passer deux jours à Danzig, que j'ai employés à voir la ville et à donner différents ordres. Je compte être de retour à Finkenstein ce soir.

Napoléon.

Comm. par M. le duc de Combocerés. (En monte sus Arch. de l'Emp.)

12711.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Danzig, a juin + No7.

Monsieur le Prince de Bénévent, Jirai probablement coucher ce soir à Marienburg pour être demain à Finkenstein. Je pense que vous ferez bion d'éerire à Gardane de ne pas attendre autre chose pour partir pour la Perse. Charger-le seulement de dépêches pour donner à Sebastiani des nouvelles de l'ambassadeur ture.

NAPOLÉON.

Archives des affaires etrangères. (En minut- aux Arch de l'Emp.)

#### 12712.

#### AL GRAND-DUC HÉBÉDITAIRE DE BADE.

Danzig, a jun thoy

Mon Fils, partez pour vous rendre chez vous; pressez vous-même pour renforcer vos troupes en recrues, pour réparer les pertes faites. Envoyez un nouveau régiment de cavalerie et deux nouveaux régiments d'infauterie, afin d'avoir un contingent de troupes proportionné à votre rang.

Vers les premiers jours de juillet, si vous êtes bien portant, vous pourrez revenir à l'armée.

Archoes de l'Empire.

12713.

#### A L'IMPÉRATRICE.

Marsenburg, 3 pun 1807.

VAPOLÉON.

l'ai conché aujourd'hui à Marienburg, l'ai quitté hier Damig, Ma santé est fort bonne. Toutes les lettres qui viennent de Saint-Cloud disent que tu pleures toujours; ce n'est pas bien : il faut se bien porter et être contente.

Horteuse est toujours mal; ce que tu m'en écris fait pitié. Adieu, mon amie; crois à tous les sentiments que je te porte.

Lettres de Napoleon à Josephine , etc.

NAPOLÉON.

12714

### A M. CAMBACÉBÉS.

. Marienburg, 3 jum 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 25 mai. L'importante place de Neisse en Silésie a capitulé. Bientôt le prince Jérôme aura achevé la conquête de toute la Silésie.

NAPOLEON.

Courn. par M. le duc de Cambacério (En munta aux Arch de l'Emp.)

#### t27t5.

#### A M. FOECHÉ.

Marienburg, 3 juin 1807.

Je reçois votre lettre du a5 mai. Je vois avec plaisir la bonne conduite des habitants de Riaillé. L'impudence de cette bande de brigands est extraordinaire. Il faut en suivre la marche avec beaucoup d'attention, afin de la détruire.

Il faut avoir grand soin que les demoiselles Saumann ne rentrent plus dans la Lozère.

Faites-moi connaître, je vous prie, comment a pris l'évêque, à Montpellier, avec les protestants et avec les catholiques.

Archives de l'Empire

Accesses on a graphic

### t 27t 6.

## AL GÉNÉRAL CLARKE.

Marienburg, 3 juin 1807.

Je reçois votre lettre du 30 mai. L'importante place de Neisse a enfiucapitulé. Elle a accepté la même capitulation que Schweidnitz.

Napoléon.

Archises de l'Empire

#### 12717.

## A M. DE CHAMPAGNY.

Finkenstein, 6 pan 1807.

Vonsieur Champagny, depuis vingt ans il s'est manifesté une maladie appelée croup, qui entère beaucoup d'enfants dans le nord de l'Europe. Depuis quelques années elle se propage en France. Nous désirons que vous proposiez un prix de 14,000 francs, qui sera donné au médecin auteur du meilleur mémoire sur cette maladie et sur la manière de la traiter.

NAPOLEON.

Consts. par MM. de Champagny et M. de Montalivet.

#### 12718.

#### AU VICE-AMIRAL DECRÉS

Finkenstein, å jum 1807.

Je reçois votre lettre du 95. J'ai 5 vaisseaux à deux ou à trois ponts à Toulon; il ne faut donc pas laisser bloquer la ville par 3 vaisseaux. Si les Auglais s'obstinent au blocns, il faut verser les équipages des frégales sur les vaisseaux, et attaquer l'ennemi dans une circonstance favorable.

le reçois votre lettre du 3 n mai. Jai toujours regardé conneu un trèsgrand malheur que toutes les subsistances de l'Empire se trouvassent dans une même main, et que la mort d'un seul homme dût me donner de l'inquiétude sur la sirrelé du service des vivres de terre et de mer, surfout quand cet entrepreneur est un homme auss indéchtifrable que M. Vaulerberghe, qui, non coutent d'avoir à régir les affaires d'une aussi numeune entreprise, va se jeter dans des opérations de commerce avec l'Espagne, etc. Mon intention hien positive est donc que M. Vaulerberghe ne soit plus chargé du service, et que, puisque son marché expire, vons en passiez un avec un autre individu.

Le projet que vous présentez d'établir une régie pour un an et den reveuir essuite à un entrepreuver est le plus namas de tous, parce que je perdrais trois millions en recevant les magasins de M. Vanlerberghe. j'en perdrais trois autres en les remettant à une autre compagnie. Voils ce que l'expérience m'a prouvé. Il faut qu'à M. Vanlerberghe soit subtitué un autre entrepreuseur, et que les magasins de M. Vanlerberghe soient remis à une autre compagnie.

VAPOLEON.

Archives de l'Empire

#### 12719.

### A M. DARU.

Finkrustein, 5 junn 1807.

Monsieur Darn, mon intention serait de faire une distribution par régiment, toutes les semaines, de 100 livres de tabac à fumer. Faitesmoi connaître où je pourrai prendre ce tabac, et faites-en faire des approvisionnements à Elbing, Marienwerder et Osterode.

> 12720. DÉCRET.

VAPOLÉON.

Comm. par M. le cemte Dura

(En minute sux Arch. de l'Emp.)

Finkenstein, & juin 18n7.

Napoléox, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Voulant récompenser les services qui nous ont été rendus par un grand nombre d'officiers polonais,

Avous décrété et décrétons ce qui suit :

Arricz 17. Des domaines royaux pour la valeur de vingt utillions de livres tournois seront tenus à notre disposition par la Commission du gouvernement polonais, pour être donnés en récompense et en toutepropriété aux individus de l'armée polonaise qui nous ont rendu le plus de services.

Ast. 2. L'état de ces domaines sera dressé dans l'espace de cinq jours et remis par le ministre de l'intérieur du gouvernement polonais à M. Vincent, notre commissaire près ce gouvernement, nous réservant d'en faire d'ultérieures dispositions.

ART. 3. La Commission du gouvernement polonais et notre commissaire près d'elle sont chargés de l'exécution du présent décret.

VAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Buru (En moute sus Arch. de l'Emp.)

## 12721. VI PRINCE JÉRÔNE.

Finkenstein, 5 pain 1807.

Mon Frère, jai reçu vos lettres du 31 mai. Jai appris avec grand plaisir que vous étiez maître de Neisse. Le désire que vous n'envoyies un mémoire sur cette place, avec un plan. Mon intention serait, non de la idendir, mais de la mettre au contraire en état, et de la conserver festent à prisent Glatz et Silherberg. Ne pourrail-on pas sassièger ces deux places à la fois? Je vous euxoie le général de division Gardame. Si vous en étes content, vous le garderez; si vous ne l'étes pas, vous le reuverrez en France. Il a douné lieu ici à quelques mécontentements. Parlez-ini là-dessus d'une manière claire. Surtout, il faut qu'il ne fasse asume levée de contribations, ni aneme manière a flaire.

Vapoléos.

Comm. par S. A. L. le prince Seriene. (En mounte son toch de l'Emp.)

12722.

## AU WARECHAL KELLERWANA,

COMMUNDANT EN CHEF L'ARMÉE DE RÉSERVE DE RRIN, À MATENCE.

Finkenstein, 5 junt 1807.

Mon Consin, faites-moi connaître quelle est la situation de votre armée de réserve, le «or régiment provisoire formé, ainsi que les régiments et lastaillous de Magdeburg, Stettin, Hameln, etc, présents sous les armes, et quels sont les rouscrits annoncés de 1807 et de la réserve, le désire que vous me fassiez là-dessus un travail dont j'ai besoin pour fiver mes idées.

Je ne vous parle pas de l'appel de la conscription de 1808, mon intention étant qu'aucurs ne viennent à l'armée, étant trop jeunes, mais qu'ils restent daus l'intérieur, où ils seront habillés, armés et evercés, il ne fant pas les confondre aver les antres conscrits, Les enfants de div-huit aus sont trop jeunes pour faire la guerre si loin. Pressez les gouverneurs auxquels vous avez emoyé de la cavalerie à pied de les monter promptement. Je vois avec pluisir que les 19° et 40° provisoires soient formés. Faites-les partir saus délai nour Berlin.

APOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 12723. A M. FOLCHÉ

Finkenstein, 5 pain 1807

Je reçois vos lettres des 26 et 27. Je vois avec plaisir la surveillance que vons exercez. Apprenez-moi bientôt que cette bande de voleurs est détruite.

Le nommé Ogier, colouel de eavalerie de l'ancien régime, le nommé Simou, ancien greffice de la Table de marbre. Dubouert, ancien colonel du régiment de Peuthièrre-cavalerie, une soi-disant baronne de Lauterbourg, sont des mauvais sujets qui colportent de mamais bruits dans Paris. Faits-les conduires par la gendarmerie à quarante lieues de Paris, où ils seront en surveillance dans quelque petite commune, soit de Bourgogue, soit de Chumpagne, soit de Lorraine.

NAPOLÉON.

Archives de l'Emper-

#### 12724

# A M. BIGOT DE PRÉAMENEU, PRÉSIDENT DE LA SECTION DE LÉGISLATION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Finkenstein, 5 juin 1807

i mecanica, o pais i-o,

Monsieur Bigot de Préameneu; il est à votre connaissance que beaucoup de communes de notre empire ent un reveu qui surpasse leurasoins. Un grand nombre de villes ayant perdu tous leurs biens pendant la révolution, nous avons établi, par cette considération, des octrois municipain. Cette mesure a été généralisée, et le la porté non-seule-

ment sur les communes qui avaient éprouvé des pertes, mais aussi sur celles qui, avant conservé leurs propriétés, ont fait paver leurs dettes à l'état, se sont affranchies du logement et du casernement et de divers autres services que l'usage avait mis à leur charge, et qui se sont ainsi trouvées avoir plus de revenus qu'avant la révolution, en même temps qu'elles étaient déchargées de plusieurs dépenses considérables. Nous avons toujours considéré les inconvénients de cette inégalité comme une suite naturelle des événements qui se sont passés. Mais, si nous avons concul'espérance, justifiée par plusieurs villes, que ces fonds, bien administrés, serviraient à améliorer les établissements qui existent et à en fonder de nouveaux, nous n'avous jamais entendu que ce surcroît de revenus occasionnerait un surcroit de dépenses inntiles. La commune de Dole paraît être du nombre de celles dont les recettes excèdent de beaucoup les dépenses; mais elle est aussi, par sa situation, l'une des plus susceptibles d'embellissements, de travaux et d'établissements utiles. Le sous-préfet a censuré l'emploi de ses fonds et a dénoncé sa comptabilité. Notre intenlion est que, conformément au règlement du 11 juin 1806, une commission du Conseil, dont nous vous nommons président, vérifie les faits, fasse venir à Paris, si elle le juge convenable, le sous-préfet et le maire, et porte la plus grande attention à éclairer la comptabilité de la ville de Dole. Les lois qui régissent l'état doivent être exécutées avec rigueur, soit envers les dilapidateurs, soit envers les administrateurs qui emploieraient les deniers confiés à leur administration à se faire des partisans au lieu de les consacrer à des établissements avantagens aux communes. Le sons-préfet a fait son devoir en donnant son opinion à ses supérieurs sur les alus qu'il crovait apercevoir, mais il s'en est écarté en la manifestant par un écrit rendu public. Celui qui a imprimé le premier, qui a invoqué l'opinion publique dans une simple affaire d'administration, et qui a donné à ses démarches le caractère d'une animosité personnelle, a eu un tort très-grave. Il convient que vous vous attachiez à établir si ce tort appartient au sous-préfet ou an maire. Il convient aussi que votre rapport soit fait de manière qu'il puisse être imprimé pour servir à prévenir des écarts, dont il v a déjà trop d'exemples, et ces querelles publiques qui ne tendent qu'à aigrir les citoyens les uns contre les antres et qui tournent toujours au détriment de l'administration.

Napoléon.

Comm. par M" la baronne de Nougarède de Fayet.

#### 12725.

### A M. DE TALLEYRAND.

Finkenstein, 5 juin 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, donnez ordre à mon ministre en Perse de partir sans délai et de s'y rendre le plus rapidement possible. Envoyez-lni vos dépêches pour Constantinople.

Faites connaître à M. Sebastiani que, pour mes intérêts, il est nécessaire qu'il reste encore à Constantinople.

Aspoléov.

Archises des affaires étrangères (En monte ous Arch. de l'Emp.)

#### 12726.

#### DÉCRET.

Camp impérial de Finkenstein, 5 juin 1807.

- ANTICLE 1". Les habitants de Marienburg dont les maisons auront été on seront démolies pour les fortifications de la place seront indemnisés en biens royaux.
- Arr. 2. La chambre de Marienwerder nonmera des commissaires qui, concurremment avec les experts nommés par le commissaire des guerres de la place, estimeront les maisons démulies et terrains occupés par les fortifications.
- Aut. 3. La chambre de Marieuwerder présentera à notre intendant général un état des biens royaux situés dans son arrondissement qui pourraient être accordés en indemnité desdites maisons et terrains.

Aut. 4. Le unijor général et l'intendant général de l'armée sont chargés de l'exécution du présent décret.

APOLÉON.

Groom, par M. le conde Barre (Farmerer om Arch. de l'Emp.)

12727.

A M. DARL.

Finkenstein, 5 juin 1807.

Municieur Darn, la chambre de Marienwerder sera divisée en trois sections : une résidera à Marienwerder, une à Duzig et la troisème à Elbing, chacune ayant le contrôle el l'autorité sur l'arrondissement dépendant de ces villes. Il faut faire part de ces dispositions au général Bapp. pour qu'il fasse venir, par le moyen de la chambre qui résidera à Danzig, re qui est nécessaire pour l'approvisionnement de cette place.

Napoleon.

Comm. por M. le comte Darn (Le monte no Arr), del Emp i

12728.

AL GÉNÉRAL RAPP,

Finkenstein, 5 jum 1817

Il est possible que, le 10. je fasse faire un mouvement à l'armée. Le năi pas besoin d'appeler voire altention sur voire place. Vous ne devez pas perdre de vue qu'elle peut être investie d'un moment à l'autre. L'enneui est parfaitment servi en espoinos. S'il savait que le Hagelsberg n'est pas rétabli et que vous n'êtes pas approxisionné en vivres ni en munitions, il serait possible qu'il fit un nouvement sur rous, l'aut donc que vous alliez deux fois par jour sur les travaux du Hagelsberg, sin de voir par vous-néme; que l'on rélablisse les remparts, les blockhaus, les chemins couverts, les paissades; que l'on efface nos tranchées; que l'on rentre tonte l'artillerie dans la place; que l'on fasse venir ».coo bestif de la Poméranie; que l'on il deux millios de cardonches, cent nuilliers de pountre et 2,000 finistie; que les forts qui sont sur uner soient garuis de mortiers et de canons pour battre les bâtiments enuemis qui vourâment s'approcher; que des signans soient élablis, afin que vons sachiez ce qui se passe en uner et que vous puissiez correspondre entre la placet le Weitelsefininde.

Huit régiments provisoires, formant 6,000 hommes au moins, vont arriver. Il arrivera, indépendamment de cela, beaucoup de monde des dépôts, et des trainards. Il fant donc avair des fusils pour en donner à ceux qui n'en ont pas.

Le hataillon des marins de la Garde va venir, de manière que vous aurez près de 600 marins. Ils feront le service dans la rade, et. dans le besoin, celui de canonniers.

Il fant faire choisir et armer sans délai, avec les caronades que l'un prises sur la covette anglaise, deux grosses péniches pour croiser à l'embonchure de la rivière. Faites venir chez vous les officiers de la marine de la Garde qui out été à Elbing, pour leur dire de chercher quatre bidinentes en forme de péniche, propress à navigner sur le Frische-Half, qui, avec les quatre déjà armés, formerent une flottifie de huit bidiments, qui pourra attaquer les bâtiments ennenis en croisière sur le Half. Connue le bataillon des marins de la Garde arrive sous très-peu de jours, ils seront en nombre suffisant pour armer ces bâtiments el fournir un bon nombre pour le service de la place.

Il faut se défaire de tous les officiers prassiens et russes qui peuvent se trouver dans la place, car, du moment qu'il y aura un mouvement, toute communication sera conpée, Il est donc très-important que le bâtiment qui reste encore parte sans délai.

ment qui reste encore parte sans délai.

Il fant former votre conseil, le réunir tous les jours, le composer du
commissaire ordonnateur qui reste dans la place, du commundant d'artillerie et de celui du génie, afin d'aviser à tous les besoins de la place.

Il faut faire défaire les deux ponts et en faire faire un en place en face de la ville, et faire travailler sans délai à la tête de ce pout.

Tout cela est de la plus grande importance.

Il faut rénuir tous les malades prussiens et russes dans les environs.

soit dans des maisons de campagne, soit dans une grosse abbaye à trois ou quatre lieues de la place.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 12729.

# AU MARÉCHAL BERNADOTTE,

#### À SCHLOBITTES.

Finkenstein, 5 juin 1807, a heures ageis medi.

Mon Cousin, le maréchal Ney me mande qu'il a été attaqué aujourfbui à siv beures du malin. Est-ce une affaire comme la vôtre ou est-cenne attaque sérieuse? C'est ce que je saurai dans quelques heures. Jeme hâte cependant de vous en prévenir pour que vous vous mettiez en mesure.

J'ai ordonné la réunion de toute ma cavalerie; tout va être en mouvement.

Je suppose que d'ici à ce soir je vous instruirai de ce que vous aurez à faire. Quoiqu'il soit peu probable qu'après avoir laissé prendre Danzig l'ennemi tente une affaire générale, cependant il faut penser que, s'il veut faire quelque chose, son attaque sérieuse sera sur Gutstadt.

NAPOLÉON.

Consta par S. M. le roi de Suède. (En terrote aux treb. de l'Emp.)

#### t2730.

## AU MARÉCHAL DAVOUT,

#### A OSTEBODE.

Finkenstein, 5 juin 1807, o beures après midi-

 appelé votre cavalerie légère. Dans le cas de la retraite du maréchal Ney, je désire que vous souteniez son flanc droit et que vous preniez toutes les messures pour que son mouvement sur Deppen se fasse sans désontes et sans perte. J'ai onlonué la réunion de toute la cavalerie. Je vous enverrai des ordres cette unit. Envoyez quelqu'un à Guttstadt et instruisez-moi de tout et que vous savez.

Vaporéos.

Comma, par M<sup>est</sup> la maréchale princesse d'Erkmohl (En minute aus Arch. de l'Emp.)

12731.

AU WARÉCHAL SOLLT.

i sponthenes.
Finkenstein, 5 jun 1807

Mon Consin, je reçois an moment même, à deux heures après midi, une lettre du maréchal Ney qui m'écrit, à sept heures du main, que son avant-garde a été attaquée à six heures à Altkirch; il a di vous cu prévenir. Il parait qu'îner le maréchal prince de Ponte-Corvo a été aussi attaqué (égèrement, Uviest-e que tout ecci veut dire? Tout porte à penser qu'il y a un mouvement cher l'ennemi, quoiqu'il voit alsande de sa pare qu'il y a un mouvement cher l'ennemi, quoiqu'il voit alsande de sa pense toutefois d'ordonner que demain, à midi, toute la cavalerie soir réunie. Le n'à i pas de nouvelles de vous, ce qui me fait supposer que vous n'avez pas été attaque.

Je serais fort aise que l'ennemi voulût nous éviter d'aller à lui. Mou projet était de me mettre en mouvement le 10. J'ai fait toutes mes dispositions de magasins pour aller à sa rencontre à cette époque.

J'imagine que vous aurez appelé à vous toute votre cavalerie légère. Le vous prie, si le maréchal Ney est obligé dévacuer Guttstadt, et daus ce cas il se retirera sur Deppen, de porter votre attention sur sa gauche, et de favoriser sa retraite, si taut est qu'il soit contraint à la faire.

VAPOLÉON.

Je vous remercie sur ce que vous me dites relativement à la mort du petit Napoléon.

,

Je compte beaucoup sur vous et vos braves.

Mettez à l'ordre que Neisse a capitulé; vous sentez l'importance de cette place. Faites-le sentir.

Dépêt de la guerre.

#### 12732.

## A M. CAMBACÉRÈS.

Finkenstein, 6 jun 1802, 6 benres de mates

Mon Gousia, je reçois votre lettre du «8. Les deux armées sout en maneursre. Liveneui s'est mis en moavement. Hur 5, à six heures du matin, on a attaqué în tête de pont de Spanden sur la Passarge, que défendait la Intigade du ggénéral Frère. Ginq régiments russes, resu trais fois à l'assant, ont été constamment reponsés et ont laissé 5 à fono morts dans les abatis. Le prince de Ponte-Corvo, qui, de derrière, beservait la position de l'ennemit, a reçu une balle an col, qui i a frappé l'éjérement. An même moment, l'ennemi a attaqué la tête de pont de Sporthenen, que décliedait le général Ferey, du roys du maréchal Soult. L'ennemi est veun deux fois à l'assant et a laissé 1,500 norts dans les abatis. Pinsieure colonels russes sont restés prisonniers entre nos maiors.

Le maréchal Ney a été attaqué au même moment: toutes les fois que flemmen à voulu monter à ses positions, il a dé reponssé avec une énorme perte; el. conformément à mes dispositions générales, ce maréchal s'est porté aur la Passarge, il Depue, da moment qu'il a été assuré que flemmeni avait loutes ses forces en monvenuer. Mes réserves sont en marche, et, quand vons livre ceci, de grands événements auront en lieu, evons instrais de tous ces décluis, qui ne serviaire pas bous fà faire con-naître, pour que, s'il arrivait de faux bruits, vous puisséez les reponsser. Si cependant ceci perçait et que l'impatience du public fût trop forte, vous pourriez mottre ces détails dans le Journal de l'Empire, sous le titre d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier d'une lettre particulière écrite, de Thorn ou de Danzig, par un officier de l'armée, Mais, tant qu'on ne saura rien, il vaut benenoup mieux que l'on

appreune que tont est fini eu même temps que l'on saura que cela a été commencé.

Communiquez cette lettre au ministre de la police; toute autre confidence est inutile. Vous pouvez du reste être sans inquiétude. Il paraît que l'ennemi ne sait ce qu'il fait, puisque, après avoir laissé prendre Danziz, il s'enfourne sous des nositions retranchées.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le dur de Cambacérés. (En minute sen Arch de l'Eusp.)

19733

A M. FOLCHÉ.

Finkenstein, 6 juin 1807, 6 heures du maten.

Je charge M. l'archichancelier de vous communiquer ma lettre de coujour, parce qui les convenable que vous sover péreun. Vous vous conformerez au sens de una lettre, en tenant cela secret, s'il est possible. Voyer souvent l'Impératrice pour empérher les mauvaises nouvelles d'arvier jusqu'à clie. Huit jours après que vous aurez reçu cette lettre. tout sers fini. Tout me porte à penser que cela ira au mienx, le vous instruirai ainsi tous les soirs, jusqu'à ce que jaie le temps d'ordonner la rédaction d'un bulletin, qu'îl est d'ailleurs convenable de ne faire que lorsque tout sera fini.

APOLÉON.

Archores de l'Empire.

12734.

AU GÉNÉRAL VICTOR,

Finkenstein, 6 juin 1807.

Je vous ééris par les relais de la Garde, parce qu'il est possible que l'ordre vous arrive par cette voie plus tôt que par le courrier que vous expédie le major général. Eu quart d'heure après la néception du préseut ordre, partez daus la plus grande diligence, et arrivez au quartier géné-

jο.

ral aujourd'hui de bonne heure, ayant un commandement important à vous donner. Diriger vos chevaux et vos bugages, à double marche, sur Finkenstein. Laisser le commandement du siège au général de division Bouver; recommandez-ini de prendre des mesures extraordinaires pour faire filer sur Marienwerder toutes les harques qui sont entre Thorn et Grandenz.

L'ememia attaqué lier les 6°, 4° et 3° corps; il a été partout reponses avec d'énormes pertes. Les nôtres étaient partout retranchés dans des têtes de pout. Le prince de Poute-Corvo a été touché d'une balle morte au col. Cette blessure est légère, mais les chirurgieus ont pensé qu'elle exircait du reuses.

VAPOLÉUY.

Archives de l'Empire.

# 12735.

# ORDRE POUR LE GRAND MARÉCHAL.

Finkenstein, 6 jain 1807.

Tous mes gros bagages et objets inutiles se rendront à Danzig et partiront ce soir même.

Mon petit quartier général de guerre se rendra sur-le-champ à Saalfeld.

Le petit service d'avant-garde se rendra sur-le-champ à Mohrmigen. On enverra an galop l'ordre à l'escadron de la Garde et à la brigade des chevany de selle de se porter entre les deux lacs, à Seegerswalde.

Les chevany de voiture resteront à Sualfeld pour me mener jusqu'à Seegerswalde, où je monterai à cheval; de sorte que ce soir il ne reste plus rien au château de Finkenstein.

Toute ma Garde à cheval, ainsi que l'artillerie qui y est attachée, se mettront sur-le-chanq en marche pour se rendre à Saalfeld; l'infanterie se mettra également en marche pour y arriver sans délai.

Napoléon.

Archeves de l'Eurper-.

#### 12736.

# AU MARÉCHAL NEY.

Finkenstein, 6 issio 1807, mids.

Mon Gousin, l'officier par lequel vous avez expédié hier soir vos dépéches au major général vient d'arriver et m'a fait connaître que vous aviez pris position entre Deppen et Queetz, amprès du village d'Ankendorf. Depuis hier, s' le marchal Wortier, s' la réserve d'infanterie. 3º la réserve de cavalerie, sont en mouvement. Il est douc convenible de tenir dans votre position, si cela vous parait prudent, et, lorsque vous vous retirevez, de marcher le plus lenteuent possible, d'âbord derrière Deppen et ensuite derrière les lass que je vous si fait désigner.

Je réunis toutes mes forces. Mon plan d'opération dépend de la position que vous et le maréchal Soult vous aurez lorsque je serai en mesure. Au reste, il faut au moins tout le jour de demain.

Le suis très-satisfait de tout ce que vous me diles de votre corps d'armée, et je ne puis que vous ténoigner ma satisfaction sur le sang-froid et l'intréphilité de toutes vos dispositions. Vous ne sauriez érrire trop souvent. Vous sentez qu'il me tarde de me retrouver au milien des combattants; mais j'y serai sous peu de joux- et il faut espérer que tout cela mettra fin aux circonstances actuelles.

Je regrette bien vivement ce pauvre général Roguet; mais enfin il est

L'importante place de Neisse a capitulé.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En monte au Arch. de l'Emp.)

12737.

AU GÉNÉRAL RAPP.

Finkenstein, 6 jun 1807.

Nous sommes en monvement. Je vous ai fait écrire hier par Bertrand, et précédemment je vous avais écrit moi-même.

Prenez toutes vos précautions pour mettre la place en bon état. Surtout

faites filer sur Marienburg les subsistances; 8 ou 10,000 quintaux ne ont pas trop. Envoyez surtout de la farine. Rien n'est important comme cet objet, que je vous recommande.

Je vous ai laissé toutes vos troupes. Euroyez un général à l'île de Nogat pour commander dans cette île, avec de l'infanterie, de la cavalerie et, si vous en avez, une ou deux pièces de cauon. Quelques centaines d'hommes doivent suffire pour cela: ils doivent s'entiendre avec le commandant de Marienhurg, afin, en tout événement, de conserver ce pont.

J'ai onlonné à l'artillerie d'armer Marienburg; c'est très-important.

M. Talleyrand se reud à Dauzig. Vous lui ferez donuer une garde et

 I affeyrand se rend a Danzig. Yous fut ferez donuer une garde et vons aurez soin de le traiter en prince.

Il serait à désirer que le général la Riboisière me rejoignit sans délai, ainsi que les antres officiers de mon état-major qui peuvent être restés à Danzig.

Placez une garde à la tête du pont de Dirschau pour que quelques malveillants ne le brûlent pas. Envoyez-moi souvent de vos nouvelles, Je ne saurais trop vous recommander de correspondre avec le commandant de Marienburg et mêue avec le gouverneur de Thorn.

Tous les détachements et hommes isolés qui viendraient à passer à Danzig, gardez-les. Ils pourront vous servir à accroître votre garnison.

Napoléon.

technos de l'Empire.

#### 12738.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Finkenstein, 6 jun 1807.

Le colonel Clément se rendra à Marienwerder pour y prendre le commandement de la ville, de la tête de pont, et veiller à la conservation des magasins et du pont.

NAPOLÉON.

Envoyer l'ordre directement à la division polonaise du 8° corps,

qui arrive par Marienwerder, de se diriger le plus tôt possible sur Saalfeld.

Depôt de la guerre. (En minute sur Arch. de l'Emp.)

#### 19739.

#### AL GÉNÉBAL LEMAROIS.

Finkrestria , 6 juin 1807, 5 heures de soir.

Monsieur le Général Lemarois, nous sommes en plein mouvement. Tememi a commencé les hostilités; tous les candonments sont levés, et hientôt des affaires importantes vont avoir lieu. Toutes les affaires d'avantagrel jusqu'à cette heure sont à notre avantage. Écrives-moi ce qui se passe de votre côté. Le peuse qu'il serait plus prudent de faire passer désormais les courriers par la rive gauche de la Vistule. Organisse tous des déplots et ous les moyers que vous avez, afin que, dans un cas imprévu, vous puissiez défendre Prage et vous faire honneur. Faites tonjours passer les subissiances à force:

Vipotion.

Comm. par M. le comte Lemeroi-(En mante sus Arch. de l'Emp.)

# 12740.

#### AL MARÉCHAL BERTRIER.

Finkenstein, 6 juin 1807, 6 houres du soir.

Mon Cousin, donnez ordre que le 15° provisoire, qui demain arrive à Marienwerder, se rende saus délai à Marienburg, où il tiendra garnison pour la défense de la place.

Expédire un courrier au gouverneur de Thorn. Il est nécessaire qu'il veille avec attention à ce qu'aucun homme isolé ni aucun détachement ne rejoigne plus l'armée. A moins d'un ordre spécial de vous, tout ce qui arrivera à Thorn doit s'y arrêter et augmenter la garnison de la place. Becommandez à ce gouverneur de vous écrire tous les jours par mes courriers, et qu'il sache que ses lettres seront misses sons mes yeux. Pour plus de sûreté, il serait peut-être convenable de faire passer les courriers par la rive ganche.

Il faut que ce gouverneur fasse filer les subsistances à force sur Marienwerder, et qu'il porte une grande surveillance à mettre sa place en bon état; qu'il active la marche des régiments provisoires et des défaehements qui sont sur la route de Posen.

Sa cavalerie doit faire des patrouilles, car il n'est pas impossible que quelques Cosaques se glissent.

Il faut qu'il corresponde avec le commandant du bloeus de Graudeux, et qu'il donne les nouvelles au général Leunorios, non aide de camp, à Varsovie, afin de le mettre au fait de ce qui est important. Il doit correspontre de même avec le gouverneur de Danzig, Je suppose que sa place sera armée de manière à résister à un comp de main.

Napoleon.

Depôt de la guerre. (En minute ous Arch de l'Emp.)

#### 12741

# AU MARÉCHAL DAVOUT.

Finlenstein, 6 juin 1807, 8 heures du soir

Mont Causin, l'eunemi a élé reponssé hier devant le prince de Pout-Carve et devant le marichal Soult. Il a alors pris le parti de se dégarnir devant env pour se porter avec plus de forces sur le marichal Ney. Le marichal Ney est vis-à-vis Deppen. Le prince de Ponte-Carve et le marichal Soult occupient encre leurs têtes de pont orfinaires. Dans eette situation de choses, vous compreuez facilement qu'il est hien urgent que vous sovez rémi à Osterode avec toules vos forces et les deux divisions de dragons, à la rencontre desquelles il faut envoyer, et que vous puissiez appuyer ainsi la droite du maréchal Ney. Que fera l'enmeni? Continera-t-il à marches sur Allenstein, quand nous occupons encere Deptinet Liebatadt? Tout cela peut donner lieu à des événements fort singuliers. Toute ma cavalerie et mon infanterie de réserve se réunissent à Sadféld et Montungen; moi-même je serai à Sadféld dans une heure, bien désireux d'avoir de vos nouvelles deux on trois fois dans la nuit, s'il est possible. Il faut ne rien laisser à Allenstein et faire tout évanere sur Marienwerder, car c'est par Marienwerder, Marienburg et Danzig qu'est ma ligne d'opération. L'ennemi manœuvre comme si ma ligne deait sur Thorn. Vous suret chois des positions à Okterole, qui en de dei sur vanalageuses, pour retenir l'ennemi s'il avance jusque-là. Vous êtes l'extrémité de ma droite; jusqu'à cette heure mon intention est de pivo-ter sur vous. Je compte sur le courage de votre corps d'armée et sur votre fermelé; mais beaucoup de canons et de bonnes positions, afin, à tout événement, de gagnet tout le temps possible. Je n'entends, par cette lettre, rien contremander à l'ordre que vous avez de soutenir Alt-Rannen; c'est la têté d'Osterode.

VAPOLÉON.

Comm. par M<sup>no</sup> la marichale princome d'Erkmuhl (En moute aus Arch. de l'Emp.)

#### 12752.

#### AU GRAND-DUC DE RERG.

Saelfeld, 7 Juin 1807.

Arrivé à Mohrungen, envoyez quelqu'uu à Alt-Ramteu pour savoir si la tête du maréchal Davout y est arrivée. Si des Cosaques avaient paru par là, vous y enverriez alors un parti.

Napoléon.

Archives de l'Empere

## 12743.

# AL MARÉCHAL BERNADOTTE.

Saalfeld, 7 juin 1807, 11 heures du matin.

Mon Consin. je reçois votre lettre. Já appris avec la plus grande peine que vous avice 46 blessé, le désire que vous ne perdiez pas un moment à vous rendre dans Damzig ou dans Marienburg. Il est possible que je fasse un monvement, et vous savez tous les dangers attachés aux derrières d'une armée. Le vois savez grand plasier que M<sup>m</sup> Bernadotte se

or auth Locale

trauve dans cette circonstance près de vous. Je désire votre prompt rétahissement et vous revoir à la tête de mon corps d'armée pour le hien de mon service, mais aussi par l'intérêt particulier que je porte à tont ce qui vous regarde.

Je suis encore à deviner ce que l'ennemi a voulu faire; tout cela m'a bien l'air d'un coup d'étourdi. Je réunis aujourd bui à Mobrungen mes réserves d'infauterie et de cavalerie, et je vais tâcher de trouver l'ennemi et de l'engager dans une bataille générale, afin d'en finir.

J'ai envoyé le général Victor paur commander provisivement votre crupts; à vous parter franchement, j'ai une médiorre confiance dans le général Parchod; j'en ai beancoup dans le général Dupont; mais la division qu'il commande est si importante, que ce déplacement aurait trep d'inconvérient. Le général Victor a besum de faire quelque chase pour se distinguer; d'ailleurs j'espère qu'il conservera ce communiement trèspen de temps.

Oites, je vous prie, mille choses ainubles à madame la maréchule, et faites-lui un petit reproche: elle aurait bien pu ni érrire un mot pour me donner des nouvelles de ce qui se passe à l'aris; mais je me réserve de m'en expliquer avec elle la première fois que je la verrai.

Vous trouverez à Danzig le prince de Bénéveut. Vous aurez hesoin de le rassurer, car il n'a pas mal penr.

\\POLÉO\.

Corno, par S. VI. le rea de Suede (En repotrons leth de l'Eng.)

#### 12755.

# MARÉCHAL SOLLT.

AlcReichau, 8 pain 1807, 5 houres et demie de l'aprèsemble.

Je reçois votre lettre. Jui fait, ce matiu à huit heures, semblant d'attaquer l'ennemi, afin de l'obliger à se montrer. Il nous a montre me vingtaine de pièces de canou, 10,000 hommes d'infanterire et 7 à 8,000 de cavalerie. Jui fait faire une douzzine de prisonniers, qui pensent que le reste de l'armée est à Guttsdat. le suis à Alt-Reichau, où je suppose que je ne tarderai pas à recevoir de vos nouvelles.

Le maréchal Davout, avec tout sou corps, est près de Deppien. Il est probable que je me porterai demain sur fiultstald. Alors vous devre vous porter avec tout votre corps d'arméc, de votre cilé. Au reste, j'altends les renseignements que vous allez m'envoyer. Je vous ferai alors passer mes demiers ordres.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 12745.

### ORDRES POUR LE MAJOR GÉNÉRAL

Britsberg, 12 jum 1807.

Écrire an major général que le corps du général Zajonchek se rende

sur-le-champ à Guttstadt.

Écrire à Guttstadt que l'on fasse partir de suite les deux régiments du muréchal Ney, pour le rejoindre à Evlau.

Faire venir d'Amt-Guttstadt les deux bataillons saxons qui y sont, pour rejoindre leur brigade à Heilsberg.

Écrire sur-le-champ au général Bapp d'envoyer une fotre colume d'infinaterie, d'attillerie, de cavaleirie, formand au moins a 500 hommes, qui chassera du Nehrung tous les Prussiens qui s'y trouvent, s'emparera de la pointe en face de Fillau, y établira deux pièces de 18 et deux bousiers prussiens, et y construira sur-le-champ une redoute. Cela aura l'avantage de chasser du Frische-Haff les eunemis. Il reavera à Elbing mon baballon de la Garle, qui s'embarquera sur les bateaux armés qui se trouvent à Elbing et ceux préparés à Danzig. Il faut que toutes ces messures s'écethent trois heures après la réception.

Il est possible aussi que l'on ait bientôt hesoin de l'équipage nécessire pour assièger Pillau, et, en attendant que l'on soit maitre du Frische-Hoff, comme la colonne qui occuperait Pillau pourrait être inquiétépar des bâtiments, il faut établir des postes intermédiaires avec des pièces de campagne battant sur le Frische-lhaff. La brigade de Saxons qui est

٠.

iei y tieudra garnison. On fera construire sur-le-champ six fours. On évaenera tous les blessés sur Marienburg et sur la gauche de la Vistule.

On séparera les Russes des Français, en avant soin de soigner particulièrement les Français.

Recommander de nouveau au général Songis d'avoir des cartouches et des coups de canon. Il faut qu'il en fasse venir par Marienburg et la route de Braunsberg.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre

#### 12746.

# AU GRAND-DUC DE BERG.

Heilsberg, 19 juin 1807.

Le reçois votre lettre de deux heures après midi. L'officier qui me la apportée n'avail pas connaissance du domesique de Muntjoire. Le le rencontrerai sans doute en route. Le maréchal Soult, passant par Landsberg, halaye tous les Prussiens; il fant done vous éclairer, sur votre droite, par des partis sur Bartensien. et d'Épulu, par des partis sur Friedland. Ne dispersez pas vos forces, et rappelez le régiment sur votre gauche, afin que vous sover plus à portéé d'entvoer de gruss partis sur votre droite.

Naportos

Arrhives de l'Empire

# 12747

## 78' BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Heilsberg, 10 juin 1807.

Des négociations de pais vasient en lieu pendant tout l'hiver. On avait proposé à la France un congrès général, auquel toutes les puissances belligérantes auraient ééé admises, la Turquie seule exceptée. L'Empereur avait été justement révolté d'une telle proposition. Après quelques mois de pourparlers, il fut convenu que toutes les puissances belligérantes, sans exception, enveraient des plénipotentiaires au congrès, qui se tiendrait à Copenhague. L'Empereur avait fait connaître que, la Turquie étant aduise à faire cause commune dans les négociations avec la France, il n'y avait pas d'inconvénient à ce que l'Angleterre fit cause commune avec la Russie. Les ennemis demandèrent alors sur quelles bases le congès aurait à négocier. Ils rien proposient aucune, et voulient cependant que l'Empereur en proposit. L'Empereur en fit point de difficulté déclarer que, selon lui, la base des négociations devait être égalité et réciprocité entre les deux masses belligérantes, et que les deux masses belligérantes entrersient en commun dans un système de compensation.

La modération, la clarté, la promptitude de cette réponse, ne laissèrent aucun doute aux ennemis de la paix sur les dispositions pacifiques de l'Empereur. Ils en craignaient les effets; et, au moment même où l'on répondait qu'il n'y avait plus d'obstacles à l'ouverture du cougrès, l'armée russe sortit de ses cantonnements et vint attaquer l'armée française. Le sang a donc été de nouveau répandu; mais du moins la France en est innocente. Il n'est aucune ouverture pacifique que l'Empereur n'ait écoutée : il n'est aucune proposition à laquelle il ait différé de répondre; il n'est aucun piége tendu par les fauteurs de la guerre que sa volonté n'ait écarté. Ils ont Inconsidérément fait courir l'armée russe aux armes quand ils ont vu leurs démarches déjonées; et ces coupables entreprises, que désavouait la justice, ont été confondnes. De nouveaux échecs ont été attirés sur les armes de la Russie; de nouveaux trophées ont couronné celles de la France. Rien ne prouve davantage que la passion et des intérêts étrangers à ceux de la Russie et de la Prusse dirigent le cabinet de ces deux puissances, et conduisent leurs braves armées à de nouveaux malheurs en les forçant à de nouveaux combats, que la circonstance où l'armée russe reprend les hostilités : c'est quinze jours après que Danzig s'est rendu; c'est lorsque ces opérations sont sans objet; c'est lorsqu'il ne s'agit plus de faire lever le siége de ee boulevard dont l'importanee aurait justifié toutes les tentatives, et pour la conservation duquel ancun militaire n'aurait été blâmé d'avoir tenté le sort de trois batailles. Ces considérations sont étrangères aux passions qui ont préparé les évienments qui viennent de se passer. Empêcher les négociations de vouvrir, éloigner deux princes prêts à se rapprocher et à s'entendre, tel est le but qui on s'est proposé. Quel sera le résultat d'une telle démarche? Où est la probabilité du succès? Toutes ces questions sont indifférentes à cerc qui sonfflet la guerre. Que leur importent les malheurs des armées russes et prassiennes? S'its peuvent prolonger encore les calamités qui pésent sur l'Enzope, leur but est rempli.

Si l'Euppereur n'avait eu en vue d'antre intérêt que celui de sa gloire, s'il n'avait fait d'autres calculs que ceux qui étaient relatifs à l'avantage de ses opérations militaires, il aurait ouvert la campagne inmediatement après la prise de Danzig; et cependant, quoiqu'il n'existif ni trève ni armistice, il ne s'est occupé que de l'espérance de voir arriver à bien les négociations commencées.

#### COMBAT DE SPANDEN.

Le 5 juin. Iaruée russe se mit en mouveânent. Sea divisions de droite attaquérent la tête de pont de Spanden, que le général Frère défendait avec le 27 régiment d'infantérie légère. Doure régiments russes et prassieus firent de vains efforts, sept fois its les renauvelèrent, et sept fois infanteur repoussés. Cependant le prince de Ponte-Coro avair drois ocups d'armée; mais, avant qu'il pât déboucher, une seule charge du 77 de dragous, faite immédiatement après le septième assaut donné à la tête de pont, avait forré l'ennemi à abandonner le champ de bataille et à battre en retraite. Ainsi, pendant tout un jour, deux divisions ont attaqué sans succès un régiment, qui, à la vérité, était retrauché.

Le prince de Ponte-Corvo, visitant en personne les retranchements. dans l'intervalle des attaques, pour s'assurer de l'état des batteries et reeu une blessure légère, qui le tiendra pendant une quinzaine des éloigné de son commandement. Notre perte dans cette affaire a été peu considérable. L'ennemi a perdu 1,300 hommes et a eu beaucoup de blessés.

#### COMBAT DE LONITTEN.

Deux divisions russes du centre attaquaient au même moment la tête

de pont de Lomitten. La brigade du général Ferey, du corps du maréchal Soult, défendait cette position. Le 16°; le 57° et le 3° d'infanteri étgère repoussérent l'eanemi pendant toute la journée. Les abatis et les ouvrages restèrent couverts de Russes. Leur général fut tué. La perte de l'ennemi fut de 1,100 hommes tués, 100 prisonniers et un grand nombre de blessés. Nous avons eu voo hommes thés ou blessés.

Pendant ce temps, le général en chef russe, avec le grand-duc Contantin, la garde impériale russe et trois divisions, attaqua à la fois les positions du maréchal Ney sur Allkirch, Ant-Guttstadt et Wolfsdorf : il fut partout repoussé. Mais, lorsque le maréchal Ney s'aperçut que les forces qui lui étaient opposée étaient de plus de 16,000 hommes, il suivit ses instructious et porta son corps à Aukendorf.

#### COMBAT DE DEPPEN.

Le leudemain 6, l'ennemi attaqua le 6º corps dans sa position de Deppen sur la Passarge. Il y fui cultuaté. Les manoeuvres du maréchal Ney, l'intrépidité qu'il a montrée et qu'il a communiquée à toutes ses troupes, les lalents déployés dans cette circonstance par le général de division Marchand et par les autres officiers généraux, sont dignes des plus grands éloges. L'énnemi, de son propre aveu, a eu, dans cette jounée, a non hommes trés et plus de 3 non blessés. Notre petre a été de 160 hommes tnés, a on blessés et são faits prisonniers. Ceuv-ci out été pour la plupart enlevés par les Cosaques, qui, le matin de l'attaque, sétaient portés sur les derrières de l'armée. Le général Roquet, ayant été blessé, est tombé de cheval et a été fait prisonnier dans une charge. Le général Datallis a en le less emporté par un boulet.

L'Empereur arriva le 8 à Deppen, au camp du maréchal Ney, Il domu sur-le-champ tous les ordres nécessaires. Le 4º corps se porta sur Volfsdorf, où, ayant reucontré une division russe de Kamenski qui rejoignait le corps d'armée, il l'attaqua, lui mit hors de combat 4 on 500 homans. Infi it 5 op isonniers, et vint perodre position le sori à Mikirch.

#### JOURNÉE DE 9

Le g.. l'Empereur se porta sur Guttstadt avec les corps des maréchaux

No., Davout et Lannes, avec sa Garde et la cavalerie de réserve. Inspartie de l'arrière-garde eaueuii, formant 10,000 hommes de cavalerie et 15,000 hommes de rallerie et 15,000 hommes de rallerie et 15,000 hommes d'infanterie, prit position à Glottau et voulut disputer le passage. Le grand-due de Berg, après des manœuvres fort habies, la débusqua successivement de toutes ses positions. Les hrigades de cavalerie légère des généraus Pajol. Bruyère et Durosnel, et la division de grusse cavalerie du géuéral Nansouty, triumphérent de tous les efforts de l'ennemi. Le soir, à huit heures, nous entrâmes de vive force à cavalerie de Guttsdal. Un millier de prisonniers, la prise de toutes les positions avant de Guttsdall et la déroute de l'infanterie ennemie, furent les suites de cette journée. Les régiments de cavalerie de la garde russe ont surtout été très-maltraités.

#### JOURNÉE DU 10.

Le 10, l'urmée se dirigea sur Heilsberg. Elle euleva les divers camps de l'ennemi. Un quart de lieue au delà de ces camps, l'arrière-garde se montra en position. Elle avait 15 à 18,000 hommes de cavalerie et plusieurs lignes d'infanterie. Les cuirassiers de la division Espague, la division de dragons Latour-Maubourg et les brigades de cavalerie légère entreprirent différentes charges et gagnèrent du terrain. A deux heures, le corps du maréchal Soult se trouva formé. Deux divisions marchèrent sur la droite, tandis que la division Legrand marchait sur la gauche pour s'emparer de la pointe d'un bois dont l'occupation était nécessaire afin d'appaver la gauche de la cavalerie. Toute l'armée russe se trouvait alors à Heilsberg; elle alimenta ses colonnes d'infanterie et de cavalerie, et fit de nombreux efforts pour se maintenir dans ses positions eu avant de cette ville. Plusieurs divisions russes furent mises en déroute, et, à neuf henres du soir, on se trouva sous les retranchements ennemis. Les fusiliers de la Garde, commandés par le général Savary, furent mis en mouvement pour souteuir la division Saint-Hilaire, et firent des prodiges. La division Verdier, du corps d'infanterie de réserve du maréchal Lannes, s'engagea, la nuit étant déjà tombée, et déborda l'eunemi afin de lui couper le chemin de Landsberg; elle réussit parfaitement. L'ardenr des

troupes était telle, que plusieurs compagnies d'infanterie légère furent insulter les ouvrages retranchés des Russes. Quelques braves trouvèrent la mort dans les fossés des redoutes et au pied des palissades.

L'Empereur passa la journée du 1 1 sur le champ de bataille, Il y place les divisions pour donner une bataille qui fit décisive, et telle qu'elle pôt mettre fin à la guerre. Toute l'armée rause était réunie. Elle avait à Heilsberg tous ses magasins. Elle occupait une superhe position que la nature avait rendue très-forte, et que l'enneui avait encorfortifiée par un travail de quatter mois.

A quatre heures après midi, l'Empereur ordonna au marc'hal Davout de faire un changement de frout par son extrémité de droite, la gueben en avant. Ce mouvement le porta sur la basse. Alle, et intercepta complétement le chemin d'Eylau. Chaque corps d'armée avait ses postes saignés: ils électient tous réunis, hormis le 1" corps, qui continuait à manœuvrer sur la basse Passarge. Ainsi les Busses, qui avaient les premiers recommenc le baotilités, se trouvaient comme bloqués dans leur camp retranché; on venait leur présenter la bataille dans la position qu'ils avaient cue-mêmes choisie. On crut longteuns qu'ils attaqueraient dans lo journée du 1. Au momento di farmée française faisait ses dispositions, ils se laisasient voir rangés en colonnes, au milieu de leurs retranchements farcis de ennons.

Mais, soit que ces retranchements ne leur parussent pas assez formidables à l'aspect des préparatils qu'ils voyaiset faire devant eux, soit que cette impétuosité qu'avait montrée l'armée française dans la journée du 10 leur en imposit, ils commencèrent, à dis heures du soir, à passer sur la rive droite de l'Alle, abandonant tous les pays de la gauche et laissant à la disposition du vainqueur leurs blessés, leurs na gassins et ces retranchements, fruit d'un travait à long et si pénible.

Le 12, à la pointe du jour, tous les corps d'armée s'ébranlèrent et prirent différentes directions. Les maisons de Heilsberg et celles des villages voisins sont remplies de

blessés russes.

Le résultat de ces différentes journées, depuis le 5 jusqu'au 19, a

été de priver l'armée russe d'environ 30,000 combattants. Elle a laissé dans nos mains 3 à 4,000 hommes, 7 ou 8 drapeaux et 9 pièces de ranon. Au dire des paysans et des prisonniers, plusieurs des généraux russes, les plus marquants, ont été tués ou blessés.

Notre perte monte à 6 ou 700 hommes tués, 3,000 ou 3,200 blessés, et 3 ou 300 prisonniers. Le général de division Espagne a été blessé. Le général Roussel, chef de l'élat-major de la Garde, qui se trouvait au milieu des fusiliers, a en la tête emportée par un boulet de canon. Cétait an officier très-distingué.

Le grand-duc de Berg a eu deux chevaux tués sous lui. M. Ségur, un de ses aides de camp, a eu un bras emporté. M. Lameth, aide de camp du marcèlal Soult, a été blessé. M. Lagrange, colonel du y "régiment de chasseurs à cheval, a été atteint par une balle. Dans les rapporté déaliblés que rédigner l'étal-naipe, on fera connaître les traits de bravoure par lesquels se sont signalés un grand nombre d'officiers et de soldats, et les noms de ceux qui ont été blessés dans la mémorable journée du 10 juin.

On a trouvé dans les magasins de Heilsberg plusieurs milliers de qu'intaux de farine et beaucoup de denrées de diverses sortes.

L'imprissance de l'armée russe, démontrée par la prise de Danig, vient de l'être encore par l'éxemtion du camp de Heibberg; elle l'est par sa retraite; elle le sera d'une manière plus éélatante encore, si les Russes attendent l'armée française; mais, daus de si grandes armées, qui exigent uniterquatre heures pour mettre tous les corps en position, on ne peut avoir que des affaires partielles, lorsque l'une d'elles n'est pas disposée à finir bravement la quercelle dans une faire générales.

Il paraît que l'empereur Mevandre avait quitté son armée quedque jours avant la reprise des lossiliées, plasieurs personnes précendeur le parti anglais l'a éloigné pour qu'il ne fitt pas témoin des malheux qu'entraine la guerre, et des désastres de son armée, prévus par ceux nêmes qui l'ont excité à reutrer en rampagne. On a craint qu'un si déplorable spectacle ne lui rappelêt les vériables intérêts de son pays, ne le fit revenir aux conseils des boumes suges et désintéressés, et ne le le fit revenir aux conseils des boumes suges et désintéressés, et ne le ramenat enfin, par les sentiments les plus propres à toucher un souverain, à repousser la funeste influence que la corruption anglaise exerce autour de lui.

Moniteur du 25 juin 1807. (En monte se Dioté de la curre.)

12748.

ORDRE.

Preussch-Erlau, 13 pinn 1807.

Les gendarmes d'ordonnance iront faire une recounsissance et pousseront, s'îls ne trouvent pas d'obstacle, jusqu'à Legienen. Ils auront soin de marcher avec prévation et de s'informer, avant tout, s'il y a en des partis armés sur la route de Bartenstein à Eylan. Ils ni'expédieront une ordonnance Besieleiden. Ils feront fouller Legden; ils s'informerout de tous les mouvements de l'ennemi et m'expédieront encore une seconde ordonnance pour m'informer de tout ce qu'ils auront appris sur ce point. Ils m'en enverront une autre de fross-kerthen, lls arréterout et enverront au quartier général toutes les personnes qui seraient partisce matin de Bartenstein ou de Schippenbeil, afin qu'elles soient interrogées avez sois.

VAPOLEON.

Archives de l'Empire

12749.

AL GRAND-DLC DE BERG.

Preunich-Eylau, 13 juin 1807, 11 beures du maten.

Le maréchal Lannes avec son corps d'armée se porte sur Lampasch: toutes a cavalete se porters aur Donnau; le maréchal Davout aur Wittenberg; le maréchal Soult est parti à dix heures pour se porter sur Kreuzburg. Le 1º corps est arrivé à Landsberg; les maréchau Ney et Morier out arriver à Pélun. Poussex voire reconnaissance vinement. Si vous voyex moyen d'entrer à Konigsberg, vous devez de préférence y fairenter le maréchal Soult, pare que je préfère y entrer par ma gairche. Voirs devez, en conséquence, instruire ce maréchal sur sa marche pour se

porter dans cette ville. Dans ce cas, le maréchal Davout s'en approchera aussi le plus possible. Si farmée ennemie arrivait aujour Dui à Donnau, vons pourries toujours pousser le maréchal Soul sur Konigsberg, en placant le maréchal Davout, pour déborder la lété de l'armée ennemie, entre Donnau et Konigsberg, Écriver au maréchal Soult que, si l'ennemi marche effectivement sur Donnau, il devient hien important que le maréchal Soult s'assure de la ville de Brandenburg, afin que je n'air rien à craindre pour nua ligue de communication, que je prendrai par mu ganche. Si vous avez besoin de quelques compagnies de voltigents, metter-vous le plus tôt possible en communication avec les maréchaus Davout, Soult et Lannes.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12750.

# AT MARÉCHAL SOULT.

Pressirh-Estau, 13 janu 1802, 11 beares et desse du motin

Mon Consin, le grand-due de Berg s'est porté sur la Frieding, Le maréchal Davont se dirige du mème cuté. Le maréchal Lannes et le 19 carps. Fai donne L'attends à Eylau les maréchaux Ney, Mortier et le 1º corps. Fai donné ordre au grand-due de Berg de vous prévenir que mon intention est décemper konigisberg, par l'extérnité de ma gauche, qui soit formée par votre corps d'armée. Je suppose que le corps prussien qui sétait réuni à Sinten a repassé la Frisching, et que, si vous l'avez recourté, vons en aurez en bon compte. Jusqu'à cette beur les mouvements de Femeum sont absolument indécis, des indices fersient croire qu'ils veulent se réunir sur Domnau. Le grand-due de Berg vons instruir de tont ce qu'il apprendra. Si vous le pouvez, poussex votre avant-garde au délà de la Frisching, S'I se vérifiait que l'ennem se réunir sur Domnau, il deviendrait bien important que vous fissies occuper Brandenburg, and que, s'in a droite était eyopoée, nu gauche se trouvât en shreté.

VAPOLÉGA

Depôt de la guerre. (En moute sus Arris, de l'Emp.)

#### 12751.

### AU MARÉCHAL LANNES.

Preusich-Eylan, 13 juin 1807, 3 heures après mich.

Mon Gousin, la brigade Durosnel est entrée ce matin à Bartenstein. L'ennemi ést retiré sur Schippenbell. Le grand-Lude à Berg était arrivé à deux heures à Wittenberg. Il me tarde d'apprendre ce qu'il y a de nouveau à Donnau. Si l'eunemi n'y est pas en force, établissez-y toute voircavalèrie, pour qu', cli à, elle fasse, avec la prudence convenable, desreconnaissances sur Friedland. Le grand-due de Berg doit avoir des partis à Uderwangen. J'ai donné l'ordre à la brigade Durosnel et à la division Latour-Maubourg, qui sont à Bartenstein, de se porter à Donnau. Je désire même que tout votre corps d'armée prenne position à Donnau, en séclairant sur l'riedland.

# VAPOLÉON,

Je décachette ma lettre; le prince de Salm vient d'arriver; il m'instruit que votre cavalerie légère a son avant-garde à Georgenan. Donnez Fordre qu'ils poussent des postes du côté de Schœnbruch, sur le chemin de Schippenheil.

Si l'on pouvait s'emparer de Friedland, situé sur la rive gauche de l'Alle, on prendrait beaucoup de magasins à l'ennemi. Portez sans retard votre corps d'armée à Domnau.

Comm. par M. le doc de Montebello. (En morsie ous Arch. de l'Emp.)

# 12752.

## AU GRAND-DUC DE BERG.

Preussich-Eylau, 13 juin 1807, 5 beures après mids.

La cavalerie légère du maréchal Lannes a passé Domnau et est arrivée à Georgenau, où elle a rencontré quelques postes ennemis, cosaques ou hussards, ce qui suppose que le gros de l'armée ennemie n'était pas eucore arrivé à Friedland. Tout porte donc à penser que l'ennemi n'est plus en mesure. Envoyez des partis sur la Pregel pour rassembler des bateaux, afin d'avoir des moyens de passer cette rivière, si jamais on se défendait à la tête de pont de Koenigsberg.

VAPOLEON.

Arrhères de l'Empere

# 12753. Al: MARÉCHAL LANNES.

Pressuch-Eving, 13 min 1803, 9 heures de son

Mon Cousin, uou officier d'ordonnance arrive à l'instant. Il ne medianne pas asset de renseignements pour ue faire connaître si c'est l'armée ennemie qui débouche par Friedland, ou seulement un parti. Dans tous les cas, la division firouchy est en marche, et ce général, de sa personne, se rend sur-le-clanna paurée de vous pour commander ordre cavierne. Le maréchal Mortire ravoie aussi sa cavalerie pour appuyer la vôtre es met en mouvement auves oun corps d'armée. Sebon les nouvelles que je recevrai, je ferai partir, à une heure du matin, le maréchal Ney pour vous soutenir.

Le grand-duc de Berg est aux portes de Kweigsberg; on entend une vice canonnade contre le crops de gréneral Esteve; il parait que le maréchal Soult a atteint, à Kweuzburg, l'arrière-garde de l'Estocq; la fusil-lade et la canonnade n'ont duré qu' une demi-heure; ce qui fait supposer que cette arrière-garde a été culbutée. Le grand-duc n'attendait que de savoir que Donnaun rétait pas occupé par l'ennemi, pour marcher avec de l'infanterie sur Kwenigsberg.

Le maréchal Davout est sur la Frisching. J'attends à chaque instant de nouveaux détails.

Si, par les renseignements que vous aurez obleuus de vos prisonniers, vous avez dé cettain que l'onnemi n'éati pas en force, je suppose que vous secez entré à Friedland et que vous vous serez rendu maître de ce poste important. Le 1° corps sera à Domnau, s'il est nécessière, demain avant dix heures du maîta. Écrive-auné tottes les deux heures; envoyermoi l'interrogatoire des prisonniers, et, si vous êtes à Friedland, envoyezmoi le bailli, avec beaucoup de renseignements.

ALPOLÉOY.

Comm. par M. le due de Montehello (En nioute sus Arch. de l'Emp.)

12754.

AU MARÉCHAL SOULT.

Preussch-Eylau, 13 jain 1807, 10 heures du son

Mon Cousin, je vous si écrit ce matin, à ouze heures du matin. On a entendu une canonade à Kreudwug; jimagine que vous sexe en le bon-heur d'atteindre l'Estoce, Yous aures déjà eu des nouvelles du grand-duc de Berg; il était à six heures de l'après-midi au delà de la Frisching, à Gollau; le maréchal Davout est sur la Frisching; le maréchal Lannes est à Friedland; les maréchalvaux Ney et Mortier marchent sur Domnau; le "cops est arrivé à Eylau.

Faites entrer vos troupes le plus tôt possible dans Kornigsberg, et emparez-vous de cette ville.

La perte de l'ennemi a été immense dans les dernières affaires. Nouavons troné à l'riciland dour généraux russes grièvement blessés. Tous les villages et villes sont remplis de blessés. L'ennemi a évacué Bartenstein à cinq heures du matin; il a annoncé sa retraite sur Schippenheit, et probablement de là sur la Pregel. Toutes les lettres interceptées de Konigherg y montrent une grande désolation, tout le monde en fuiteet auxuns préparatifs de défense établis.

Je suis impatient d'avoir de vos nouvelles. Je m'attends que demain, avant midi, vous serez dans Kænigsberg. Je m'en rapporte d'ailleurs à votre zèle et à votre prudence.

APPOLÉON.

Dipôt de la guerre. (En moute sus lierts, de l'Emp.)

12755

AI GRAND-DEC DE BERG.

Preussch-Eilen , 15 juin 1807, 3 beures et deuse du motsu

Le maréchal Soult se met en monvement à quatre henres du matin.

pour se porter droit sur Koenigsberg. Il est tout simple que l'ennemi ait mis toutes ses pièces de canon en batterie. Il est fâcheux qu'il n'ait pas été jeté dans la place dès hier; une grande quantité de bagages et bon nombre de pièces et de troupes n'auraient pas pu joindre et seraient venues tomber en notre ponvoir. Toute cette artillerie aura sans doute filé pendant la nuit. S'il en est autrement, elle doit être entre vos mains. Il ne faut pas s'amuser à des attaques de front, mais tourner les positions de l'ennemi et marcher sur Kænigsherg. La division Morand s'est mise en marche hier soir à six heures, et a dû rejoindre le maréchal Davout. Il n'y a pas un moment à perdre pour entrer dans la ville. La Pregel n'est pas large; si l'ennemi a mis un grand nombre de pièces sur les remparts et expose ainsi la ville à être prise d'assaut, il faut, pendant qu'on rassemblera les hateaux et autres moyens de passer, faire sommer . la place et exposer les malheurs auxquels on va livrer cette grande cité. Je suppose qu'avant onze heures du matin vous m'aurez appris que mes troupes sont à Kœnigsberg. Il fant que des partis de cavalerie se dirigent sur-le-champ sur toutes les routes, à la poursuite de l'ennemi. On pourra employer le maréchal Soult tout entier et du maréchal Davout seulement ce qui sera nécessaire. Il faut envoyer aussi de la cavalerie sur toutes les routes en arrière, pour ramasser les traineurs et s'emparer de tous les magasins, hôpitany et établissements de l'ennemi, aussi bien que pour assurer ces routes.

Apoléos.

Archoves de l'Empure

12756. ORDRES

An bisonic en arrière de Posthenen, 15 juns 1807.

Le marchal Ney preudra la droite, depuis Posthenen jusque vers Sortlack, et il appuirea à la position actuelle du général Oudinot. Le marcchal Lanues fera le centre, qui commencera à la gauche du marchal Ney, depuis lleinrichsdorf, jusqu'à peu près via-à-via le village de Posthenen. Les grenadeires d'Oudinot, qui forment actuellement la droite du maréchal Lannes, appuieront insensiblement à gauche, pour attirer sur eux l'attention de l'enuemi. Le maréchal Lannes reploiera ses divisions autant qu'il le pourra, et, par ce ploiement, il aura la facilité de se placer sur deux lignes. La gauche sera formée par le maréchal Mortier, tenant Heinrichsdorf et la route de Koenigsberg, et de là s'étendant en face de l'aile droite des Russes. Le maréchal Mortier n'avancera jamais, le mouvement devant être fait par notre droite, qui pivotera sur la gauche.

La cavalerie du général Espagne et les dragons du général Grouchy. réunis à la cavalerie de l'aile gauche, manœuvreront pour faire le plus de mal possible à l'ennemi, lorsque celui-ci, pressé par l'attaque vigoureuse de notre droite, sentira la nécessité de battre en retraite,

Le général Victor et la Garde impériale à pied et à cheval formeront la réserve et seront plucés à Grünhof, Bothkeim et derrière Posthenen.

La division des dragons Lahoussave sera sous les ordres du général Victor; celle des dragons Latour-Maubourg obéira au maréchal Ney; la division de grosse cavalerie du général Nansouty sera à la disposition du maréchal Lannes, et combattra avec la cavalerie du corps d'armée de réserve, au centre.

Je me trouverai à la réserve.

On doit toujours avancer par la droite, et on doit laisser l'initiative du mouvement au maréchal Nev, qui attendra mes ordres pour commencer.

Du moment que la droite se portera sur l'ennemi, tous les canons de la ligne devront doubler leur feu dans la direction utile, pour protéger l'attaque de cette aile.

VAPOLÉON.

Thebaudeau, Histoire generale de Aspoleon. Mathicu Dumas. Provis des economents eucli

> 12757. ORDBE.

Friedland, 15 juin 1807.

M. Labiffe, officier d'ordonnance, se portera, avec le régiment polo-

nais à cheval, de Friedland sur Gerdauen, après s'être assuré que l'ennemi a entièrement évacué Schippenbeil. Il enverra, toutes les heures, à l'Empereur les nouvelles qu'il aura recueillies.

Aspoléov.

Il ramassera tous les hommes isolés, tous les blessés, tous les convois qu'il rencontrera, et les dirigera sur Friedland.

Archises de l'Emplee.

### 12758.

# A L'IMPÉRATRICE.

i SHAT-CLOUD.

Friedland, 15 junt 1807

Von amie, je ne (Féris qu'un mot, car je saits bien fafiqué; voilà bien si jours que je hivanaque. Ves cenfants ont digenement célébré l'annivesaire de la hataille de Marengo; la bataille de Friedhand sera anssi célèbre et est anssi glorieuse pour mon peuple. Toute l'armée russe nise en déroute: 80 pières de canno, 30,000 hommes pris on tiefs; sé généraux russes tués, blessés on pris; la garde russe écrasée : c'est une digne seure de Marengo, Austerlitz, lean. Le bulletin le dira le reste. Ma perto n'est pas considérable; jai maneuvei l'emmein aves meste.

Sois sans inquiétude et contente.

Adien, mon amie. Je monte à cheval.

VeroLEON.

L'on peut donner cette nouvelle comme une notice, si elle est arrivée avant le bulletin. On peut anssi tirer le canon. Cambacérès fera la notice.

Lettres de Napoléon à Isaighose, etc.

# 12759. DÉCISION.

Friedland, 15 juin 1807.

L'archichaucelier soumet un projet du ministre des cultes, relatif à la statue qui, d'après l'ordre de l'Empereur, doit être élevée à la mémoire du dernier évêque de Vannes!.

Le ministre représente qu'aucune statue d'homme ne peut être placée isolément dans une église, si ce n'est sur une forme de tombeau, et il propose d'ouvrir un concours pour l'exécution du monument, qui ne pourra être terminé qu'en deux ans.

Sa Majesté n'est pas de l'avis du ministre. Les églises sont remplies de statues de saints, de pontifes, d'évêques. Placer celle de l'évêque de Vannes sur un tombeau, ce scrait dénaturer l'objet qu'on se propose, imiter ce que peut faire la piété des particuliers et ôter à l'exécution de l'ordre de Sa Majesté son caractère public. Il convient donc de faire faire la statue en habits pontificaux. la mitre en tête et la crosse à la main, et de la placer seule et sur un piédestal. Il est inutile d'ouvrir une espèce de concours, où tout le monde ne serait pas admis. Le ministre choisira le statuaire qu'il jugera le plus en état de bien faire et de faire promptement. On fera graver sur le piédestal, non la lettre de l'Empereur, mais une inscription latine, ou en prose ou en vers, qui v soit analogue.

NAPOLÉON.

trebaves de l'Empire-

53.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mayneand de Pancemont.

#### 12760.

# A L'IMPÉRATRICE. Friedland, 16 juin 1807, 5 bestes sprès midi-

Mon amie, je t'ai expédié hier Moustache, avec la nouvelle de la bataille de Friedland. Depuis, j'ai continué à poursuivre l'ennemi. Kœnigsberg, qui est une ville de 80,000 âmes, est en mon pouvoir. J'y ai trouvé bien des canons, beaucoup de magasins, et enfin plus de 160,000 fusils venant d'Angleterre.

Adien, mon amie; ma santé est parfaite, quoique je sois un peu enrhumé par la pluie et par le froid du bivonac, Sois contente et gaie.

Lettres de Napoleon à Josephine, etc.

# 12761. A LA REINE DE HOLLANDE.

Friedland, 16 min 1807.

Ma Fille, j'ai reru votre lettre datée d'Orléans; vos peines uie touchent, mais je vondrais vous savoir plus de courage; vivre c'est souffrir, et l'honnête homme combat toujours pour rester maître de lui. Je n'aime pas à vons voir injuste envers le petit Napoléon-Louis, et envers tons vos amis, Votre mère et moi avions l'espoir d'être plus que nous ne sommes dans votre cour.

l'ai remporté une grande victoire le 14 juin. Je me porte bien, et vons aime beancoup,

Adien, ma Fille; je vons embrasse de cœnr.

Asponány.

Lettres de Napoleon à Josephone, etc

# 12762. AL MARÉCHAL SOULT.

Wehlm, 16 prin 1807.

Mon Cousin, votre aide de camp m'apporte votre lettre, par laquelle

sons a instraises de votre entrée à Konigsberg, Jai donné l'ordre à l'intendant général de s'y rendre, et j'ai nommé un gouverneur. Le major
général donne l'ordre de destiner une de vos divisions pour le sége de
Pillau et à l'observation de la langue de terre de Menul. Il faut, avede deux autres, vous teuir prêt la partir. Faits désarner les habitants:
le premier moment est toujours le plus favorable pour ces opérations. Je
suppose que vous avez nis embargs sur tous les batiments et que in
ne sort plus. Paites établir une batterie à l'Itlau, afin d'empécher l'entrédans le Haff, et que j'en sois maître. J'ai donné l'ordre à l'hanig que l'on
unois des troupes à la pointe en face de Pillau, et que l'on y établises
une batterie pour croiser ses feux. J'attends avec impatience l'inventaire
des unusitions de gnerre, parce que nous avons grand hesoin de cartouches d'infanterie et de canon. Maintenez un grand ordre, afin qu'il n'y
ait aucus gazillages de fournituiles.

VAPOLÉON.

Dépôt de la guerre.

# 12763.

#### AU GRAND-DUC DE BERG.

Wehlau, 17 jum 1807, 9 heures du matin.

Le grand-duc de Berg enverra une brigade de cavalerie légère, une division de dragons et la division des cuirassiers Saint-Sulpice, pour tâcher de couper l'ennemi sur Labiau, an marche le maréchal Davout.

Le grand-duc de Berg enverra une brigade de cavalerie légère sur la route de Taplacken, Schirran, Mehlanken, soit pour couper les bagages partis de Keurigsberg qui se redireraient par Lubiau, soit pour avoir des nouvelles et éclaivre la marche de l'ennemi. Deux autres brigades de cavalerie légère, aux ordres du général Lasulle, se mettront en route le long de la Pregel, sur la rive droite, pour suivre l'ennemi dans su retraite. La brigade du général Beaumont suivra sur la rive gauche jusqu'à Insterburg.

La division des dragons du général Labonssaye, celle des cuirassiers

du général Nansouty, la division des cuirassiers Espagne, appuieront la cavalerie légère.

Le grand-duc de Berg aura derrière lui le général Victor, qui le soutiendra avec son corps d'armée.

NAPOLÉON.

Archasos de l'Empire

#### 12765.

# At GRAND-DUC DE BERG.

Wehlau, 17 juin 1807, 10 heures de mates.

Il est bien important que la brigade de exalerie légère, la division de Grouchy et les cuirassiers de Saint-Sulpice, qui doivent se diriger sur Labiau, ne tardent pas un noncent et marchent en toute ditigence, afin d'arriver en même temps que le marcétal Davout. Ils tâcheront de couper la route de Labiau à Tibist, du côté de Laukischken, et de se mettre en communication avec le marcétal Davout, parti de Tapiau. Le général Grouchy doit envoyer des coureurs, qui parcourront rapidement les routes pour savoir ce qui se passe. Cela fait, il prendra les ordres du marcétal Davout, et se porters aur la route de Labiau à Tibi pour pouvoir pentre la Davout, et se porters aur la route de Labiau à Tibi pour pouvoir pour service de la direction de la di

La brigade qui se rend sur Vehlauken poussera ses coureurs aussi loin qu'elle pourra, sur le chemiu de Tibist. Ellé doit itabére d'arriver dans le jour à l'intersection du chemin de Labian à Tibist, du côté de Mella jour à l'intersection du chemin de Labian à Tibist, du côté de Mella possible à la ville de Saalau. Je désire aussi que les coureurs de la gauche arrivent, s'il est possible, jusqu'au village de Schirrau, parce que, sur ces deux points, on aura des nouvelles positives de l'ennemi.

La Pregel cesse d'être navigable à Insterburg; il doit donc y avoir la beaucoup de choses amassées dans ses magasins, ainsi qu'une grande quantité de blessés et de malades. Ne manquez pas de m'instruire souvent pour que je puisse faire soutenir le général Victor, s'il était nécessaire, par d'autres corps.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire,

#### 12765.

## AU MARÉCHAL DAVOUT.

Wehlso, 17 juin 1807, 11 heures du matin.

Mon Gousia, le général Grouchy, avec as division de dragons, les cuirrassiers Saint-Sulpice et une hirquie de hussards, sel parti pour se diriger en droite ligue sur Labian, seconder votre attaque et intercepter la route de Labian à Thisi. Le ne doute pas que vous ne trouviez à Labian beancoup de magasins. Si vous réussissez à couper l'ennemi, ce sera un grand événement. Poussez des partis sur le Nemonin, alin de vous emparer de tout e qui se trouve sur le canal de Friedrichs. Je me porte par Taplacken sur Schirma et Meblauken, où paraît se diriger la force de l'armée ennemie, et en même temps je fais porter des corps sur Insterburg. Tachez de vous mettre en communication et de une donner de vos nouvelles.

VAPOLÉON.

Comm. par V<sup>ee</sup> is ensréchale princesse d'Eckmulsi. (En missie sux Arch. de l'Essp. )

t 2766.

#### CIRCULAIRE AUX ÉVÊQUES.

Camp impérial de Weblau, 17 join 1807.

Monsieur l'Évêque, la victoire éclatante qui vient d'être remportée par nos armes sur le champ de bataille de Frieldand, qui a confondu les ennemis de notre peuple et qui a mis en notre pouvoir la ville importante de Kenigaberg et les magasins considérables qu'elle contenait, doit être pour nos sujeis un nouvean motif d'actions de grâces envers le Dieu des armées. Cette victoire mémorable a signale l'anniversaire de la victoire de Marengo, de ce jour où, tout couvert enouver de la poussière du chann de lastaille, notre première pensée, notre première soin furent pour le rétablissement de l'ordre et de la paix daus l'Égise de Frauce. Notre intention est qu'au reçu de la présente vous vous concertiez avec qui de droit et vous réunissiez nos sujets de votre diorèse dans sos égises métropolitaine et parissisties, pour y chanter un l'e Dean et adresser au ciel les autres prières que vous jugerez convenable d'ordomer dans de pareilles circonsbatses.

VAPOLÉON.

Archives de l'Esquire

#### 12767.

# 79' BILLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Weldau, 17 jun 1807.

Les combuts de Spauden, de Lomitten, les journées de Guttstadt et de Heilsberg, n'étaient que le prélude de plus grands événements.

Le 19, à quatre beures du matin, l'armée française entra à Heisberg. Le général Latous-Valholourg avec sa division de dragons, et les brigades de cavolerie légère des généraux Durosnel et Watier, poursuivirent l'enneuis sur la rive droite de l'Alle, dans la direction de Barteustein, pendant que les corps d'armée se metisient en marche dans différentes directions pour déborder l'euneuii et lui couper sa retraite sur kouigiberg, en arrivant avant lui sur ses magasins. La fortune a souri à ce projet.

Le 19. à cinq heuves après midi. l'Empereur porta son quartier général à Eylan. Ce u'étaient plus ces champs couverts de glaces et de neige : c'était le plus bean pays de la nature, coupé de beanx bois, de beanx lacs et peuplé de joits villages.

Le grand-due de Berg se porta. le 13. sur Kuenigsberg, avec sa cavalerie; le maréchal Davout marcha derrière pour le soutenir; le maréchal Soult se porta sur Kreurburg: le maréchal Lannes, sur Domnau; les maréchaux Ne; et Mortier, sur Lampasch.

Cependant le général Latour-Maubonrg écrivait qu'il avait poursuivi l'arrière-garde ennenie: que les Russes abandonnaient heaucoup de blessés; qu'ils avaient évacué Bartenstein et continuaient leur retraites sur Schippenbeit par la rive droite de l'Alle. L'Empereur se mit surlechamp en marche sur Friedland. Il donna ordre au grand-duc de Berg, aux marchaux Soult et Davout, de manouvrer sur Komigsberg; et aveles corpa des marchaux Nev. Lannes, Mortier, avec la Garde impériale et le premier corps commandé par le général Victor, il marcha en personne sur Friedland.

Le 13, le 9° de hussards entra à Friedland; mais il en fut chassé par 3,000 hommes de cavalerie.

Le 14, l'ennemi déboucha sur le pont de Friedland. A trois heures du matin, des coups de canon se firent entendre. «Cest un jour de bouheur. «dit l'Empereur, c'est l'anniversaire de Marengo.»

Les maréduux Lannes et Mortier fureut les premiers engagés; its étaient souteurs par la division de dragous du général Groudey et par les euirassiers du général Nansouty. Différents mouvements, différentsactions curent lieu. L'ennemi fut contenu et ne put pas dépaser le village de Postienen. Croyant qu'il n'avait devant lui qu'un corps de 15,000 hommes, l'ennemi continua son mouvement pour filer sur kanigherg. Dans cette occasion, les dragons et les cuirassiers français et saxons firent les plus belles charges, et prirent quatre pièces de canon à l'ennemi.

A cinq heures du soir, les différents corps d'armée étaient à leur place : à la droite, le maréchal Ney; au centre, le maréchal Lannes; à la gauche, le maréchal Mortier; à la réserve, le corps du général Victor et la Garde.

La cavalerie, sous les ordres du général Grouchy, soutenait la gauche. La division de dragons du général Latour-Maubourg était en réserve derrière la droite; la division de dragons du général Lahoussaye et les cuirassiers saxons étaient en réserve derrière le centre.

Cependant l'ennemi avait déployé toute son armée. Il appuyait sa gauche à la ville de Friedland, et sa droite se prolongeait à une lieue et demie.

L'Empereur, après avoir reconnu la position, décida d'enlever sur-le-

champ la ville de Friedland, en faisant brusquement un changement de front, la droite en avant, et fit commencer l'attaque par l'extrémité de sa droite.

A cinq henres et demie, le maréchal Nev se mit en mouvement; quelques salves d'une batterie de vingt pièces de canon furent le signal. Au même moment, la division du général Marchand avança, l'arme au bras, sur l'ennemi, prenant sa direction sur le clocher de la ville. La division du général Bisson le soutcuait sur la gauche. Du moment où l'ennemi s'aperent que le maréchal Ney avait quitté le bois, où sa droite était d'abord en position, il le fit déborder par des régiments de cavalerie, précédés d'une nuée de Cosaques. La division de dragons du général Latour-Maubourg se forma sur-le-champ, au galop, sur la droite, et repoussa la charge ennemie, Cependant le général Victor fit placer une batterie de trente pièces de canon en avant de son centre; le général Senarmont, qui la commandait, se porta à plus de quatre cents pas en avant et fit éprouver une horrible perte à l'ennemi. Les différentes démonstrations que les Russes voulurent faire pour opérer une diversion furent iuutiles. Le maréchal Nev, avec ce sang-froid et avec cette intrépidité qui lui est particulière, était en avant de ses échelons, dirigeait lui-même les plus petits détails, et donnait l'exemple à un corps d'armée qui toujours s'est fait distinguer, même parmi les corps de la Grande Armée. Plusieurs colonnes d'infanterie ennemie, qui attaquaient la droite du maréchal Ney, furent chargées à la haionnette et précipitées dans l'Alle. Plusieurs milliers d'hommes y trouvèrent la mort; quelques-uns échappèrent à la nage. La gauche du maréchal Nev arriva sur ces entrefaites au ravin qui entoure la ville de Friedland. L'ennemi, qui y avait emhusqué la garde impériale russe à pied et à cheval, déboucha avec intrépidité et fit une charge sur la gauche du maréchal Nev, qui fut un moment ébranlée; mais la division Dupont, qui formait la droite de la réserve. marcha sur la garde impériale, la culbuta et en fit un horrible carnage.

L'ennemi tira de ses réserves et de son centre d'autres corps pour défendre Friedland. Vains efforts! Friedland fut forcé et ses rues furent jouchées de morts. Le centre, que commandait le maréchal Lannes, se trousa dans ce moment engagé. L'effort que l'enueni avait fait sur l'extrémité de la droite de l'armée française ayant échoué, il voulut essayer un semblable effort sur le centre : il y fut reçu connue on devait l'attendre des braves divissions Oulinde et Verdire, et du maréchal qui les commandait, a

Des charges d'infanterie et de cavalerie ne purent pas retarder la marche de nos colonnes. Tous les elforts de la bravoure des Russes furent inutiles. Ils ne purent rien entamer, et vinrent trouver la mort sur nos baionnettes.

Le maréchal Mortier, qui. pendant toute la journée, fit grande preuve de soug-froid et d'intrépidité eu maintenant la ganche, marcha slors en avant, et fut soutenu par les fusihers de la Garde, que comuundait le général Savary. Cavalerie, infauterie, artillerie. tout le moude s'est distingué.

La Garde impériale à pied et à cheval et deux divisions de la réserve du 1" corps n'ont pas été engagées. La victoire n'a pas hésité un seul instant.

Le champ de bataille est un des plus horribles qu'on puisse voir. Ce ne par caugérer que de porter le nombre des morts du côté des flusses de 15 à 18,000 hommes. Du côté des Français, la perte ne se monte pas à 500 morts, ni à plus de 3,000 blessés. Nous avons pris quatre-vingts pièces de cauon et une grande quantité de caissons. Plusieurs drapeaux sont restés en notre pouvoir. Les flusses ont eu vingt-ting généraux tués, pris ou blessés. Leur cavalerie a fait des pertes immenues.

Les carabiniers et les cuirassiers, commandés par le général Nansouty, et les différentes divisions de dragons, se sont fait remarquer. Le général Grouchy, qui commandait la cavalerie de l'aile gauche, a rendu des services importants.

Le général Drouet, chef de l'état-major du corps d'armée du maréchal Lannes, le général Coehorn, le colonel Reynaud, du 15' de ligne, le colonel Lajonquière, du 60' de ligne, le colonel Lamotte, du 5' de dragons, et le général de brigade Brun, ont été blessés; le général de

..

division Latour-Maubourg l'a été à la main. Le colonel d'artillerie de Forno, et le chef d'escadron Hutin, premier aide lle camp du général Oudinot, ont été tués. Les aides de camp de l'Empereur, Monton et Lacoste, ont été légèrement blessés.

La nuit n'a point empéché de poursaivre l'ennemi; on l'a sint'i jusqu'a uze heures du soir. Le reste de la nuit les colonnes qui avaient été coupées ont essayé de passer l'Alle à plusieurs gués. Partout, le lendemain, et à plusieurs lieues, nous avons trouvé des eaissons, des canons et des voitures, penha dans la rivière.

Cette bataille de Friedland est digne d'être mise à côté de celles de Marengo, d'Austerlitz et d'Iena. L'ennemi était nombreux, avait une belle et forte cavalerie, et s'est battu avec courage. Le leudemain 15, pendant que l'ennemi essayait de se rallier et fai ait

la rive ganche ses manœuvres pour le couper de Konigsberg.

Les têtes de colonnes sont arrivées ensemble à Wehlau, ville située au confluent de l'Alle et de la Pregel.

L'Empereur avait son quartier général au village de Paterswalde.

Le 16 à la pointe du jour, l'ennemi, ayant coupé tous les ponts, mit à profit cet obstacle pour continuer son mouvement rétrograde sur la Russie.

A huit heures du matin, l'Empereur fit jeter un pont sur la Pregel, et Farmée s'y mit en position.

Presque tous les magazins que l'ennenia avait sur l'Alle ont été par lui joéts à l'eau on bridits. Par e qui nous reste, on peut comunite se pertes immenses qu'il a faites. Partout, dans les villages, les Ilusses avaient dès magasins, et partout, en passant, ils les ont incendiés. Nous avous cependant travavé à Wehlan plus de 6,000 quintaux de blé.

A la nouvelle de la victoire de Friedland, Konigsberg a été abaudonné. Le maréchal Soult est entré dans cette place, où nous avons trouvé des richesses immenses, plusieurs centaines de milliers de quintaux de blé, plus de 20,000 blessés russes et prussiens, tout ce que Ungelerre a envoyé de manifons de guerre à la Russie, entre autres 160,000 fusils encore embarqués. Ainsi la Providence a puni cenx qui, au lieu de négocier de bonne foi pour arriver à l'œuvre salutaire de la paix, s'en sont fait un jeu, prenant pour faiblesse et pour impuissance la tranquillité du vainqueur.

L'armée occupe ici le plus beau pays possible. Les bords de la Pregel sont riches. Dans peu, les magasins et les caves de Danzig et de Kœnigsberg vont nous apporter de nouveaux movens d'abondance et de santé.

Les noms des braves qui se sont distingués, les détails de ce que chaque corps a fait, passent les bornes d'un simple bulletin, et l'état-major s'occupe de réunir tous les faits.

Le prince de Neufchâtel a, dans la bataille de Friedland, donné des preuves particulières de son zèle et de ses talents. Plusieurs fois il s'est trouvé au fort de la mèlée et y a fait des dispositions utiles.

L'ennemi avait recommencé les hostilités le 5. On peut évaluer la perte qu'il a éprouvée en dix jours, et par suite de ses opérations. à 60,000 hommes pris, blessés, tués on hors de combat. Il a perdu une partie de son artillerie, presque toutes ses munitions, et tous ses magasins, sur une ligne de plus de quarante lieues. Les armées françaises ont traement obtenut de si grands surcès aver moins de perte.

Monteur du 3o juin 1807. (En minute su Dépit de la guerre, )

#### 19768

#### AT GRAND-DUC DE BERG.

Skaisgieren, 18 juin 1807

Mon quartier général est ici, à trois quarts de lieue derrère le vôtre. 8 3,000 hommes de evaleire commandés par le général Grouchy sont en marche pour vous rejoindre. La Gardo à cheval elle-même est iri. Ainsi, demain matiu, il faut se tenir prêt à poursuivre l'ennemi avec toute votre evaleire, et avoir un grand nombre de canous pour être prêt à le mitrailler du noment qu'on aperevra sa cavalerie. Les corps des marcheux l'avout et Lannes se erreut ici, non intention étant de mar-

cher sur Tilsit et de livrer bataille à l'ennemi, s'il faisait la fanfaronnade d'avoir l'air de nous attendre.

Envoyez des patrouilles, écrivez au général Victor d'eu envoyer dans les bois et sur les chemins pour ramasser les trainards. Tâctez de connaitre ce qui se passe dans la ville. Faites-moi connaître combien vous avez de pièces de canou à la réserve, et combien d'approvisionnement.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire

#### 12769.

## PROJET DE CANTONNEMENT.

Skaisgieren, 18 juin 1807.

Le 1º corps, en avant-garde à Tilsi, avec sa cavalerie légère, la division de dragous de Lahoussaye, la division de dragous Grouvly et deux brigades de la cavalerie légère de Lasalle, ce qui ferait 6 à 7,000 hommes de cavalerie, éclairerait toute la gauche du Niemen et dix à doune lieuxs ur la droite, occupant la rive gauche avec une avant-garde de cavalerie et de l'artillerie, et avant tout son corps d'armée campé en trois camps, le premier à deux lieuxs de Tilsit, le second à quatre lieuxs et le troisième à cinqu on six lieuxs de Tilsit, le second à quatre lieux et le troisième as cinqu on six lieuxs de Tilsit, sur la route de Labaix. Ce dernier serait couvert par des ouvrages de campagne et abatis pour former un lou rhamp de bataille. Ce champ de bataille se trouverait à une journée ou une journée et deuxie des différents corps.

Le maréchal Veş anrait la droite et occuperait Insterburg. A sa casaterie légère on réunirait une brigade de cavalerie légère de la division Lasalle et la division de dragous de Latour-Maubourg, ce qui lui ferait près de 4,000 chevaux, poussant des postes le plus près possible sur la droite dans la direction du Vienen, de Groduce et d'Olita.

Le 4º corps, à Wehlau.

Le corps du maréchal Davout, à Labiau, qu'il occuperait avec ses trois divisions en avant, de manière que la 1<sup>re</sup> ne se trouvât qu'à six lieues de la 3<sup>e</sup> division du général Victor.

Le maréchal Lannes, à Kænigsberg, avec la Garde impériale.

Le maréchal Mortier serait détaché avec les Polonais pour maintenir la communication de la Grande Armée avec le corps du maréchal Masséna.

On aurait à Wehlau deux têtes de pont et un camp retranché; on y arrangerait un champ de bataille. On préparerait également un champ de hataille à Kœnigsberg.

Les trois divisions de cuirassiers et la division de dragons du général Milhaud seraient placées le long de la Preget, où elles pourraient être plus aisément nourries.

Par ces dispositions, l'ennemi ne pourrait passer le Niemen sans que le général d'avant-garde le sût. Tout que ce ne serait pas une opération sérieuse, on pourrait s'y opposer avec la cavalerie, la 1" et la c' division. Quand il s'apercevrait que l'ennemi vent commencer nen nouvelle campagne, il se reploierait sur son 3" canqu, od, dans un jour, quatre corps d'armée se trouveraient réunis; ce qui, dans un terrain préparé, donne encore deux jours à la réserve et à tous les cuirassiers pour arriver. Dans ce cas, la gaude de l'armée serait appuée au Kurische-llaff. la droite à la Pregel ou à la potite rivière de ..... ce qui ferait quatorze lieues, sur lesquelles il y en a six de bois et de marais impraticables. L'armée serait donte toujours maitresse de se porter sur Wehlau et Labian.

mée serait donc toujours maîtresse de se porter sur Wehlau et Labiau. De belles têtes de pont à Wehlau, à Labiau, sur le canal, ainsi qu'à Insterburg, seraient nécessaires.

Le 3° et le 4° corps vivraient aisément par les canaux, l'Alle, la Pregel et le canal de Deime.

Le 1" et le 6" pourraient vivre des mêmes moyens. Le 1" recevrait les vivres par Labiau et Insterburg. Les convois n'auraient que huit ou dix lienes à faire par terre. Ces deux corps trouveraient aussi des ressources dans tout le pars s'élendant par la droite.

Il faudrait surtout n'avoir à Tilsit aucune espèce d'établissement. Il ne faudrait occuper la ville que comme avant-poste et pour en tirer toutes les ressources qu'elle peut donner.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 12770. Al Maréchal Bertiner.

Skangseren, 18 juin 1807.

Donnez l'ordre que des ingénieurs géographes reconnaissent demain les lignes du Timber-canal, les rivières de Parwe, d'Aule, afin de connaître quel est le neilleur de tons ces filets d'eau pour former une ligne d'avant-postes.

Donnez l'ordre qu'on reconnaisse la Pregel, les deux petites rivières qui se réunissent à Insterburg; qu'il y ait deux ingénieurs géographes prêts pour reconnaître, l'un le bas Niemen depuis Tilsit jusqu'à la mer, l'autre le Niemen jusqu'au point où j'appuierai ma droite.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En missée sus Arch. de l'Emp.)

12771.

# A L'IMPÉRATRICE.

Tilut. 19 jung 1807.

l'ai expédié ee matin Tascher près de toi pour calmer toutes les inquiétudes. Tout va ici au mieux. La bataille de Friedland a décidé de tout. L'ennemi est confondu, abattu, extrêmement affaibli.

Ma santé est bonne, et mon armée est superbe.

Adieu, mon amie. Sois gaie et conteute.

Napoléon.

Lettres de Napalem à Jasiphane, ex-

12772. A. M. CAMBACÉRÉS.

Tibal, sur le Namen, 19 juin 1807.

Mon Cousin, il y a longtemps que je ne vous ai écrit; j'ai cependant reçu toutes vos lettres jusqu'au 8 juin. J'espère que la campagne que je viens de terminer en huit jours de temps fern plaisir à mou peuple. L'armée russe est plus éérasée et battue que ne la jamais été l'armée autrichienne. Bennigsen, qui la commande, a montré assez peu de talentes. Leurs soldats, eu général, sont bons. Leur affaiblissement et leur découragement sont aujourd'hui au dernier degré. Mon armée est superbe et n'a pas souffert.

J'apprends avec plaisir que la conscription va bien.

NAPOLÉON.

Consus. par M. le duc de Combacéres. (En essente aux Arch. de l'Emp.)

12773.

A M. FOLCHÉ.

Tilat, 19 jum 1807.

J'ai reçu tontes vos lettres jusqu'au 8 juin. Vous aurez vu par les bulletins la belle situation de mes aflaires. La jactance des Russes est à bas; ils s'avouent vaincus; ils ont été furieusement maltraités. Mes aigles sont arborées sur le Niemen; l'armée n'a point souffert.

Je vois avec plaisir que la conscription marche bien.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12774. DÉCRET.

Comp impérial de Triot, 19 juin 1807.

Astraca 1<sup>st</sup>. Le prince Alexandre Sapieha et les princes Jean, Nicolas el Paul Sapieha, esc cousins, seront remis en possession des biens de la starostie de Preny, situés sur le territoire de la Pologne conquise sur le roi de Prusse, en leur qualité d'héritiers du prince Casimir Sapieha, pour en joiir conformément aux lois et actes de concession.

Ant. 2. Notre major général est chargé de l'exécution du présent décret.

NAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En mouste aux Arch. de l'Emp.)

5.5

#### 12775.

## 80° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Tibit, 19 jun 1807.

Pendant le temps que les armes françaises se signalaient sur le champ de bataille de Friedland, le grand-duc de Berg, arrivé devant Kænigsberg, prenait en flanc le corps d'armée du général l'Estocq.

Le 13, le maréchal Soult trouva à Kreuzburg l'arrière-garde prussienne. La division des dragons Milhaud exécuta une belle charge, culbuta la cavalerie prussienne et enleva plusieurs pièces de canon.

Le 14, l'eunemi fut obligé de s'enfermer lans la place de Kreuigsberg, Vers le milieu de la journée, deux colonnes ennemies coupées se présentérent pour entrer dans la place; 6 pièces de canon et 3 à 4,000 hommes qui composaient cette troupe furent pris. Tous les faubourgs de Kenigsberg furent enlevés. On y 1f un bon nombre de prisonniers, Le général de brigade Buget a en la main emportée par un boulet.

En résumé, les résultats de toutes ces affaires sont 4 à 5,000 prisonniers et 15 pièces de canon.

Le 15 et le 16, le corps d'armée du maréchal Soult fut contenu devant les retranchements de Koenigsberg; mais la marche du gros de l'armée sur Wehlan obligea l'ennemi à évacuer Koenigsberg, et cette place tomba en notre pouvoir.

Ge qu'on a trouvé à Komigsberg en subsistances est immeuse. Deux ceute gros bâtiments, venant de Russie, sont encore tout chargés dans le port. Il y a beaucoup plus de vin et d'eau-de-vie qu'on n'était dans le cas de l'espérer.

Une brigade de la division Saint-Illiaire s'est portée dreunt l'îllan pour en former le siège, et le général Rapp a fait partir de Danaig une colonne chargée d'aller, par le Nebrung, établir d'esant Pillau une batterie qui ferme le Haff. Des bâtiments montés qur des marins de la Garde nous rendent maitres de cette petite mèr.

Le 17, l'Empereur porta son quartier général à la métairie de Drus-

cken, près Klein-Schirrau; le 18, il le porta à Skaisgirreu; le 19, à dem heures après midi, il entra dans Tilsit.

Le grand-duc de Berg, à la tôte de la plus grande partie de la extanterie légère, de divisions de d'arguse et le cuirssiers, a mené la battant l'ennemi ces trois jours deruiers, et lui a fait beaucoup de mal. Le 5' régiment de bussards à cet distingné. Les Cossques out été culubris plusieurs ios et ont beaucoup souffert. Dans ces différentes charges, nous avons en pen de taés et de blessés. Au nombre de ces deruiers se trouve le chef d'essendro Piéclo, naide de camp du grand-duc de Berg.

Après le passage de la Pregel, vis-à-vis Wehlau, un tambour fut chargé par un Cosaque et se jeta ventre à terre. Le Cosaque prend sa lance pour en percer le tambour; mais celui-ci conserve toute sa présence d'esprit, tire à lui la lance, désarme le Cosaque et le poursuit.

In fait partireller, qui a extié le rire des soldats, a eu lieu pour la première fois vers Tilsit; on a vu une nuée de Kalmouks se hattant à coups de fléches. Nous en sommes fâchés pour ceux qui donnent l'avantage aux armes anciennes sur les modernes, mais rien n'est plus risible que le jeu de cas armes contre nos fusils.

Le maréchal Davout, à la tête du 3° corps, a débouché par Lahiau, est tombé sur l'arrière-garde ennemie et lui a fait 2,500 prisonniers.

De son cuté, le maréchal Ney est arrivé le 17 à Insterburg, y a pris un millier de blessés, et a entevé à l'ennemi des magasins assez considérables.

Les hois, les villages sont pleins de Busses isolés, ou blesés ou ma lades. Les pertes de l'armée russe sont énarmes; elle n'u raumené aver elle qu'une soixantaine de pièces de canon. La rapidité des marches empèche de connaître encore toutes les pièces qu'on a prises à la bataille de Friedland; on croit que le sonobre passera 120.

A la hauteur de Tilsit, les billets ci-joints ont été remis au grandduc de Berg, et par suite le prince russe, lientenant général Labanof, a passé le Niemen et a conféré une heure avec le prince de Neufchâtel.

L'ennemi a brûlé en grande hâte le pont de Tilsit sur le Niemen, et paraît continner sa retraite sur la Russie. Nous sommes sur les confins

--

de cet empire. Le Niemen, vis-à-vis Tilsit, est un peu plus large que la Seine. L'on voit de la rive gauche une nuée de Cosaques qui forment l'arrière-garde ennemie sur la rive droite.

Déjà l'on ne commet plus aucune hostilité.

Ce qui restait au roi de Prusse est conquis. Cet infortuné prince n'a plus en son pouvoir que le pays stité entre le Niemen et Memel. La plus grande partie de son armée, ou plutôt de la division de ses troupes, déserte, ne voulant pas aller en Russie.

L'empereur de Russie est resté trois semaines à Tilsit avec le roi de Prusse. À la nouvelle de la bataille de Friedland, l'un et l'autre sont partis en toute hâte.

Moniteur du 1<sup>es</sup> juillet 1807. (En course au Dépit de la guerre )

12776.

#### A M. CAMBACÉBÈS.

Tilsi, so juin 1807.

Mon Cousin, dans votre lettre du 28 mai, vous me parlez du code de commerce. Il faut tâcher de finir ce code, afin de le présenter tout entier à la prochaine session du Corps législatif.

Il n'y a point de doute qu'il ne faille donner une bonne pension à M. Forfait.

VAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérès. (En meste sus Arch. de l'Emp.)

12777.

## A M. GAUDIN.

Tibul, so juin 1807.

Je reçois votre lettre du 8 juin. Je vois avec peine que le nouveau code de procédure diminue nos rentrées de l'enregistrement.

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 12778.

## 4 M. FOUCHÉ.

Tibit, so juin 1807.

Flachat est à Lyon, sous un nom supposé, où, à ce qu'il partial, téablit une maison de contrebande et dupe de lous citoyens. Des chos citoyens bene des ordres pour qu'il soit arrêté. Ce misérable aura-t-il donc toujours des protecteurs, et sera-t-il toujours an-dessus des lois? narguera-t-il toujours par son impulence l'houneur et la justice?

Le vois dans le bulletin du « juin que le pécheur de Saint-Valer qui avait des intelligences avec l'ennemi a été acquitté. Faites-moi un rapport sur cela. De qui était composée cette commission militaire! Il faut que ces gens-là soient bien bêtes pour ne rien dire de plus. Retener le pécheur en prison; envoya-le 3 fernestrelle, et causet avec M. Tarchichancelier, afin que, s'il y avait moyen de le faire juger par une cour de révision, cela soit fait. Il faudrait alors nommer une commission de révision composée de gens de sens.

Faites arrêter le nommé Mounier d'Ilerbisse, qui est chargé par l'Augleterre de leur procurer des fusils, et tenez-le sous bonne garde.

Donnez des ordres à mon ministre à Hambourg de faire arrêter les misérables qui out été chassés d'Angleterre, et surtout le nommé Danican.

J'ai vu avec plaisir la réunion des journaux le Courrier français et le Courrier des petentes. Si c'est M. Legouvé qui se charge du nouvean journal, il ne peut être rédigé que dans un bon esprit; les traces hideuses des groupes de 1793 ni paraliront plus, et en même temps je verrais avec plaisir qu'il s'élevalt avec courge, sans invectives ni réaction, pour soutenir et honorer nos gens de lettres et toutes les idées hibérales.

Qu'est-ce que ce M. Ch. de Villiers qui a fait un imprimé sur l'affaire de Luberk, tendant à diffamer la nation? Faites arrêter et mettre à Bicêtre ce misérable. Ne souffrez pas que des êtres indignes d'être Français, séduits par des guinées, emploient leurs talents à diffamer la nation.

Asportina

trelives de l'Empire.

12779. N. LACLÉE.

Tabul, no year 1807.

Monsieur Lacuée, la hataille de Friedland nous donne un tel avantage, que je désire que la réserve de 1868, si elle n'est pas déjà appelée, ne le soit qu'après un nouveau rapport que vons me ferez; mais, si elle était appelée, il ne faudrait rien contremander.

Varoution.

Archives de l'Empre-

12780. DÉCISION

Trist, so jun 1805

Le conseiller d'état Lacuée rend compte à l'Empereur de divers excès commis contre des conscrits à leur arrivée aux corps. Ces vexations sont contraires any lois et à mes intentions. Il faut en faire un rapport au ministre et sévir. En donnant de l'éclat à la procédure, cela fera finir ces abus.

Napolion.

Serlaves de l'Empare

t2781. DÉCISION

Tilet, so pun 1805.

Le ministre de la marine propose à l'Empereur de décider que le prix de chaque douzième des trois vaisseaux en construction à Venise soit remis an ministère de la guerre de Frauce, en remboursement des avances faites pour les troupes italiennes qui serveut à la Grandé Armée. Oui; pourvu que cela convienne à Mollien, qu'il faut consulter ladessus.

VAPOLÉON.

terline de l'Empere.

#### 12782.

#### A M. DE TALLEYBAND.

Tibit, so gon 1507.

Vunsieur le Prince de Bénévent, la bataille de Friedland a donné mi dénoûment à tout ceci. Les Russes s'avonent eux-mêmes saincus; ils tiennent le mêue langage qu'après Austerlitz et crient à tus-élé: : la paiz. Il su 'out euroyé ét un prince, et Bennigsen a dit hier an maréchal Durce que l'empereur de Russie vanhal faire la paix sous peu de jours.

Dans tons les cas, je désire que vous vous rendiez à Kornigsberg, le suppose que la route est sûre. Si elle ne l'était pas, vous vous feriez donner une escorte.

Le suis maître de tout le Niemen. Le crois que je ferai ce soir nu armistice qui aura pour limites le thalweg du Niemen et pour condition la reddition des places de Graudenz, Kolberg et Pillau. C'est cette dermière clause qui a empéché que l'armistice ne fût signé hier, parce qu'on attend l'antorisation du roi de Prusse.

APPOLEON.

terhires des affaires étrangères (En moute ous Arch. de l'Emp.)

#### 12783.

AU PRINCE JÉRÔME.

Tslut, so jum 1807

Mon Frère, les Russes sont chassés au delà du Nicuren, La hataille de Friedland a décidé la querelle; l'armée russe a été écrasée.

Je ne sache pas encore que vons soyez entré dans Neisse.

Comes, par S. A. L. le prince Jécimos. (En mireto nos treb. de PEmp.)

consults Google

12784.

A M. DARU.

Tilat, so juin 1807.

Monsieur Daru, je n'ai point de nouvelles de ce qui se trouve à bord des bâtinents de commerce, en approvisionnements, en munitions de guerre, etc. Il faut laisser chanter les Danois; il est évident que tous leurs chargements sont pour le compte des Russes.

Il faut suivre le même système qu'à Danzig. Vous aurez sans doute fait prendre les caisses.

Demandez à la bourgeoisie de Kænigsberg à peu près la même contribution qu'à Dauzig.

Napoléon

Comm. par M. le comte Daru. (En mante ses bob. de (Esro.)

12785.

AL GÉNÉRAL BAPP,

GOUVERNEUR DE DANZIG.

Tileit, so jun 1807.

Je reçois votre lettre du 15. Je suppose que, dans ce moment, vous avez établi une batterie de vingt pièces de canon à l'extrémité de la langue de terre vis-à-vis Pillau, et que vous êtes maître du Nehrung.

Je donne l'ordre à M. le prince de Bénévent de se rendre à Kænigsberg. Je suppose que la route est sûre; si elle ne l'est pas, vous pouvoirez à ce qu'il ait une escorte.

Je suppose que vous continuez à faire filer des vivres et de l'eau-devie sur Elbing, afin que ces ressources soient plus à portée de l'armée.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12786. AU GÉNÉBAL CLARKE.

Tilsit, so juin 1807.

Je réponds à toutes vos différentes lettres. La bataille de Friedland

parait avoir mis un terme à la guerre; les Russes, chassés au delà du Niemen, demandent un armistice et la paix. Mes affaires ne sauraient mieux aller.

Faites filer toujours tous les détachements et régiments provisoires sur Kænigsberg.

Mes pertes n'out pas été très-considérables.

Archives de l'Empire.

12787.

AL ROLDE NAPLES.

Total, so pun 1502.

NAPOLÉON.

Le suis sur le Nieunen. La bataille de Friedland, qui s'est donnée le jour anniversaire de Marengo, a décidé la querelle. L'armée russe a été méantité. Les bulletius vons seront sans doute déjà parvenus. Le pense que vous aurez fait chanter no Te Deum dans votre royaume pour un si heureux événement. Cette bataille est aussi décisive qu'Austerlitz. Marengo et lena.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12788

AL PRINCE ELGÈNE.

Tilut. 20 juan 1827

Mon Fils, je reçois votre lettre du 9 juin. Vous aurez reçu le bulletin de la bataille de Friedland, qui a décidé, je crois, la querelle actuelle, et qui est aussi brillante que celles de Marengo, d'Ansterlitz et d'Iena.

NAPOLEON.

Faites chanter un Te Deum.

Counts, par S. A. I. M<sup>me</sup> in duchesse de Leuchtenberg. (En miseur aus Arch. de l'Emp.)

36

#### 12789

# ORDRE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Tilset, no join 1807.

Le ministre de la guerre enverra aujourd'hui aux généraux Zajonchek et Doudhrowski Tordre de se diriger, avec toutes leurs forces, sur Augustowo, de se meltre en communication avec le maréchal Ave, et avec le maréchal Masséna qui se dirige sur Biadystok. d'envoyer des partis sur tous les points afin d'intercepter les magasins, les pares, les libessés et hommes isolés de l'euneui, et d'avoir soin d'envoyer tous les jours un officier paur minstraire où ils sont, et ce qu'ils ont appris des mouvements de l'euneui.

En prévenir les maréchaux Ney et Masséna.

ALPOLÉON.

Dépti de la guerre

# 12790.

# AL GÉNÉRAL BAPP.

Tibit, at juin 1807.

Je receis votre lettre du 17 jain. Je vois avec plaisir que mes troupes occupent l'extrimité du Netrang; mais il nest pas vrai que billan soit rendu; Pillan est cerné par le général Saint-Hilaire; il faut doue s'occuper d'établir une latterie à l'extrémité du Nebrang, afin d'empécher le passage du détroit aux bătiments ememis.

Ecrivez à Elbing pour qu'on ne gaspille pas les subsistances que vous y envoyez, surtout les vins et eaux-de-vie.

Envoyez des matelots de la Garde à Elbing, alin qu'avec les mutelots du pays ils soient chargés du transport des subsistances, par eau, sur Konigsberg.

Il fant aussi préparer l'équipage de siége de Pillau.

Des hommes isolés inquiètent les derrières depuis Elbing jusqu'à kænigsberg; envoyez-y deux colonnes, chacune de 100 chevaux et de 200 honimes d'infanterie, qui parcourent le pays et fassent honne justice de ces brigands.

Actuellement vous n'avez pas besoin de laisser une si grande quantité de troupes dans le Nehrung; 300 hommes d'infanterie, Français, Badois, Polonais, une cinquantaine de chevaux et quelques pièces de canon suffisent.

NAPOLÉON.

Je désire savoir quand la légion du Nord sera habillée. Il faut prendre des mesures pour que ce soit le plus tôt possible.

Archives de l'Empire

12791.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Tilnt, at jun 1807.

56.

Je reçois votre lettre du 14. Je suppose qu'il n'y a plus à Potsdam d'hommes à cheval et que vous avez fait tout partir. Prenez-y, je vous prie, de nouveaux soins.

Le 1 4° de chasseurs et le régiment des dragons Napoléon venant d'Italie ne doivent pas dépasser Berlin.

APOLÉON.

Lui donné l'ordre que la brigade bavaroise de 3,000 houmes et une brigade badoise de 1,500 houmes se rendent à Berliu, afin que vous pusisée, dans l'orcasiou, apopter le marcéala Brune et proféger Berlin. Vous n'aurez pas manqué d'envoyer les troupes de Nassau pour renforcer le siège de Kollerg, Les troupes du prince Prinait vons serviront pour la garnison de Berlin.

Archiver de l'Empire.

# 12792. A M. CAMBACÉRÈS.

Tiled, 21 pain 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 9 juin. Vous aurez su par le prince Borghèse et par les différents courriers le détait des événements qui se sont passés depuis peu de jours. Nous prenous un moment de repos. Tout va jei parfaitement bien.

Napoléon.

Comm. par VI. le duc de Cambacieis (En ausstraus Arch. de l'Emp.)

#### 12793.

# 81° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Tibit, as join 1807.

A la journée de Heislserg, le grand-duc de Berg passa sur la ligne de la 3' division de cuirassiers au moment où le 6' régiment de cuirassiers venait de faire une charge. Le colonel d'Avenay, commandant ce régiment, son sabre dégoutlant de sang, lui dit: -Prince, faites la revue -de mon régiment, vous verrez qu'il n'est aucun soldat dont le sabre ne -suit comme le mine.

Les colonels Colbert, du 7' de hussards, Dery, du 5', se sont fait également remarquer par la plus brillante intrépidité. Le colonel Bordesoulle, du 2 s' de chasseurs, a été blessé. M. Gnehenenc, aide de camp du maréchal Launes, a été blessé d'une balle au bras.

Les généraux aides de camp de l'Empereur, Reille et Bertrand, ont rendù des services importants. Les officiers d'ordonnance de l'Empereur, Bongars, Montesquion, Labiffe, ont mérité des éloges pour leur conduite.

Les aides de camp du prince de Neufchâtel, Louis de Périgord, capitaine, et Piré, chef d'escadron, se sont fait renarquer.

Le colonel Curial, commandant les fusiliers de la Garde, a été nommé général de brigade. Le général de division Dupas, commandant une division sous les ordres du maréchal Mortier, a rendu d'importants services à la bataille de Friedland.

Les fils des sénateurs Pérignon, Clément de Ris et Garran de Coulon. sont morts avec honneur sur le champ de bataille.

Le maréchal Ney, s'étant porté à Gumbinnen, a arrèté quelques parcs d'artillerie ennemie, beancoup de convois de blessés, et fait un grand nombre de prisonniers.

Mondour du 5 juillet (807. (En mante su l'opét de la guerre.)

#### 12794.

## A L'IMPÉRATRICE,

A SAINT-CLOED.

Telet, 22 jun 1803.

Mou amie, j'ai reçu ta lettre du 10 juin. Je vois avec peine que tu sois aussi triste. Tu verras par le bulletin que j'ai conclu une suspension d'armes et que l'on négocie la paix. Sois contente et gaie.

Je t'ai expédié Borghèse et, donze heures uprès, Moustache; ninsi tu dois avoir reçu de bonne heure de mes lettres et des nouvelles de la belle journée de Friedland.

Je me porte à merveille et désire te savoir heureuse.

VAPOLÉON.

Lettres de Napoléon à Joséphur, etc

# 12795. A M. CAMBACÉRÈS.

Tibit, 22 juin 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 11 juin. Vous verrez dans les bulletins de ce jour qu'un armistice a été conclu et que des négociations de paix sont commencées. Vous avez chanté le Te Deum le 14 juin, c'est-à-dire an même moment où je gaguais la bataille de Friedland.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Cambacerés. (En amote sus Sech de (Rosp.)

12796.

## A M. CAMBACÉRÉS.

Tilet, as jum 1807

Mon Consiu, je désire que vous voyiez le ministre de l'intérienr pour qu'on se dépèrhe de mettre la dernière main à Saint-Denis.

En attendant que Saint-Denis soit prêt, on déposera le corps du petit Napoléon dans une chapelle de l'église Notre-Danie.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Combacérés. (Fa membrana tech de l'Emp.)

12797

## A W. CAMBACÉRÉS.

Tilsit, 22 june 1807.

Mon Gousia, je n'a jua signé le projet de décret rontenant des meanrerelatives an commerce du Levant, parre que je ne fai pas trouvé bien. Comment les commissaires vérilirateurs pourront-ils conuaitre si un drap doit avoir l'estampille impériale? Lardicle 3 du décret est trup vague. -Uls accordenul Testampille à requi sera de boune qualité « ils seront danc les juges de la qualité, ce qui établira une autorité arbitraire qui fora peu de bien et un remplira pas l'objet qu'on se propose. Je crois currevoir dans les imperfections de ce travail le résultat du pen de suite qu'il y a daus les principes du Gouseil, et d'une sorte de fluctuation entre ceux qui venleut et ceux qui ne venlent pas de réglements. Une loi a posé, il y a deux aus, les principes de celle matière: unis cette loi n'est pas encore evéculée, Quels sout les objets quoi envoie au Levant? Soufpes de des draps de Carressounce? Il fant alors que la fabrique de Carcasonne soit organisée, qu'elle fasse son règlement, qu'elle détermine que la marque ou l'estampille de la fabrique ne sera donnée qu'à des draps ayant tant de fils et fabriqués de telle facon. Cette estampille ayant été accordée ou par les prud'hommes de la fabrique ou par la fabrique ellemême, qui est intéressée à ce qu'elle ne le soit qu'à bon droit, il n'y anra pas d'inconvénient, lorsque les draps arriveront à Gênes on à Marseille. à leur donner pour l'exportation l'estampille impériale. L'article 3 dit que l'estampille sera apposée, dans le lieu de la fabrique, aux draps qui porteront la marque de la fabrique : on a sans donte voulu dire aux draps qui auront été fabriqués conformément aux règlements de la fabrique, II fallait donc s'occuper d'abord de faire faire ces règlements, Mais, si ces draps ont la marque de la fabrique, en conséquence de ces règlements qui n'existent pas encore, de quelle ntilité sera l'estampille nationale donnée dans tout autre lieu que dans le port d'embarquement? Et pourquoi créer des bureaux dans tontes les villes où se fabriquent des étoffes pour le Levant? Tout cela est mal raisonné et légèrement traité. Il paraitrait donc convenable de se borner à organiser les fabriques d'objets destinés à la consonmation du Levant, à les autoriser à faire elles-mêmes leurs règlements de confection, à déclarer que l'embarquement n'aura lien que dans les ports de Marseille et de Gênes, et à ordonner que l'estampille impériale sera appliquée dans ces ports aux draps qui, avant été fabriqués selon les règlements, anront recu la marque de la fabrique. On pourrait même ajouter, pour être plus lihéral que le décret, que tout fabricant qui aura fabriqué des étoffes pour le Levant pourra se présenter à la fabrique et lui demander sa marque, en prouvant qu'il s'est conformé any règlements. On évitera de donner un privilége à quelques localités. Les choses étant ainsi établies, on évitera la dépense de ces bureaux inntiles répandus dans tous les lieux de fabrique, et il suffira d'en avoir deux, l'un à Marseille, l'autre à Gênes. En deux mots, il faut commencer par la fabrique de Carcassonne, présenter un projet qui la réorganise comme elle l'était antrefois, et établir à Marseille des bureaux pour l'estampille impériale.

Quant aux denx autres projets, je ne puis les appronver davantage.

Dire qu'il est préférable d'employer des machines, c'est dire que le solcii donne plus de lumière qu'inne bougie; demander des moyens den encourager l'emploi, c'est demander que l'on fasse ce dont on socrape depuis plusieurs années; proposer un décret qui ordonne l'établissemend de l'estampille, et demander ensuite des règlements pour la fabrication, c'est suivre un mauvais ordre de travail et commencer par la conséquence. Le ministre se sera sans doute occupé de ces règlements, qui doivent précéder toute autre délemination. Je suppose qu'il aura proposé des choses honnes et de pratique, et qu'elles auront été écarées avec de la mélaphysique et des théories. Cest ainsi que l'on entrave les ministres et que l'on déguête les hurcaux. Je désir que vous teniez un conseil dans lequel vous appellerez le ministre de l'intérieur, le président de la section, les chefs des bureaux des manufactures et les hommes les plus distingués parmi ceux qui s'occupent de cette partie. J'espère que ce conseil me proposera quelque cluse de raisonnable.

APOLÉON.

Comm. par M. le dur de Cambacires. (En monte aux êch. de l'Emp.)

# 12798. A. M. DE CHAMPAGNY.

Tilen, au jum 1807.

Vousieur de Champagny, je reçois votre lettre du 10 juin el l'étal des prêts faits aux manufactures. Je ne fais aucune espèce de doute que les meubles et narchandises qui sont emmagasinés ne doivent être montrés, et je trouve la précaution de la caisse d'amortissement, qui les tient enfermés, beaucoup trop stricte.

Aspection

Comm. par M. le comte de Montalivet (En monte sus forb de l'Emp.)

# 12799.

DECISION.

Trinit, ss juno 1807 1.

Le ministre directeur de l'administration de la guerre propose à l'Empereur d'accorder à M<sup>te</sup> Dujard, nièce du général d'artillerie et sœur du commissaire ordonnateur de ce nom, une somme de 2,000 francs, pour la faire entrer à l'hospice des Ménages. Accordé le secours proposé. Sa Majesté désire qu'en ontre un projet de décret lui soit présenté pour une pension de 500 francs.

Per ordre de l'Empereur.

Archives de l'Empire.

#### 12800.

# At VICE-AMIRAL DECRÈS.

Tilsit, no juin 1807.

Monsieur Decrès, je reçois votre ménoire sur la Perse. Tattends, pour laire cette eyéditiou dans le golle Persique, que jois erfopase de mon ambassadeur. le général Gardane, qui est parti avec des officiers du génie et de l'artillerie et qui doit être rendu dans ce moment-rà à Coustantinople. Je désire que vous lui envoive un ingenieur de la marine, qui soit un peu marin, pour lever les plans des côtes et aider le général Gardane dans les reconnaissances qu'il doit faire. Pailes-le partir sans delai. Vous pouver Tadresser, à Constantinople, à mon ambassadeur Schastiani, qui le fera passer à Téhéran. Par ce moyen nous aurous des renseignements précis, qui facront nos idées. Mon intention est d'envoyer, à la fin de septembre, deux frégates neuves à l'île de France; elles auront des instructions pour se rendre dans le golfe Persique, où elles prendront les dépréches de non ambassadeur.

Écrivez au général Decaen par toutes les voies possibles, pour l'instruire de l'arrivée de mon ambassadeur en Perse, de mon traité d'alliance avec

Date présumée

cet empire, et de la nécessité de se mettre en correspondance avec le général Gardane.

Napoléon.

Comm. par M<sup>ore</sup> la duchesar Decrès. (En minute un tech. de l'Emp.)

#### 12801.

# AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Tibit, as join 1807.

Le port de Concarneau, où s'est réligié le Véérou, peut, dans des circonstances semblables, nons étre très-utile. Mon linethoin est que vous fassier faire par les ingénieurs de la marine un projet sur ce qu'il y aurait à faire pour que plusieurs vaiseaux de guerre pussent trouver relige dans ce port. Cela peut, dans beaucoup de circonstances, nous être d'une grande utilité. Quédques millions employés à cela ne seront pas une dépense una placée.

NAPOLÉON.

tecláres de l'Empire.

# 12802. AL VICE-AMERAL DECRÈS.

Tilsit, 25 juin 1807.

J'ai va ace plaisir l'entrès du Charlemagne dans le bassin de Flessingue, ainsi que l'annonce que vous me faites que le Comunere-de-Lyon et l'increzoù vont incessamment y entrer. J'espère donc avoir 8 vaisseau vi Flessingue dans le cours de l'été. Il faut prendre des mesures pour les armer. Les matelots qui sont à Bonlogne pourront successivement être euployés à cette destination. Cette escadre à Flessingue ne hissera pas que d'inquièrer les Anglais. Je suppose que, sans délai, de nouveaux vaisseaux auront été mis en construction pour remplacer les aureieus.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 12803.

#### 82° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Tilut, sa juin 1807.

En conséquence de la proposition qui a été faite par le commandant de l'armée russe, un armistice a été conclu dans les termes suivants :

## ARMISTICE

Sa Majesté l'Empreuer des François, etc. et Sa Majesté l'Empreuer de Russie, voulant mettre un terme à la guerre qui divise les deux nations, et conclure, en attendant, un armistice, ont nommé et muni de leurs pleins pouvoirs, asvoir : d'une part, le prince de Neufchitelt, major gérarda de la Grande Armée, et, de Tautre, la leiotennat général prince Labanof de Rostow, chevulier des ordres de Sainte-Aune, grand-croix, etc. lesquels sont convenus de silspositions suivantes?

ABTICLE 1". Il y aura armistice entre l'armée française et l'armée russe, afin de pouvoir, dans cet intervalle, négocier, conclure et signer nne paix qui mette fin à une effusion de sang si contraire à l'humauité.

Asr. 2. Celle des deux parties contractantes qui voudra rompre l'armistice, ce que Dieu ne veuille, sera tenue de prévenir au quartier général de l'autre armée; et ce ne sera qu'après un mois de la date des notifications que les hostilités pourront recommencer.

Ant. 3. L'armée française el l'armée prussieune concluront un armistiere séparée, et à cet flief des officiers seront nommés de part et d'autre. Pendant les quatre ou cinq jouris nécessaires à la conclusion dudit armistiee, l'armée française ne commettra aucune hostilité contre l'armée prussienne.

Anr. A. Les limites de l'armée française et de l'armée rause, pendant le temps de l'armistire, seront depuis le Kurische-llaff, le thalweg du Niemen, et en remontant la rive gauche de ce fleuve jusqu'à l'embouchure de la Lossasna, et montant cette rivière jusqu'à l'embouchure du Bobra, suivant ce ruisseu par Bojary, LipsA, Stathin, Dolistowo, fio-

niondz et Wizna jusqu'à l'embouchure du Bobra dans la Narew; et de là remontant la rive gauche de la Narew par Tykoczyn, Suraz, Narew, jusqu'à la frontière de la Prusse et de la Bussie. La limite dans le Kurische-Nehrung sera à Nidden.

Ant. 5. Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Bussie nommeront, dans le plus court délai, des plénipotentiaires munis des pouvoirs nécessaires pour négocier, conclure et signer la paix définitive entre ces deux grandes et puissantes nations.

Art. 6. Des commissaires seront nommés de part et d'autre, à l'effet de procéder sur-le-champ à l'échange, grade par grade et homme par homme, des prisonniers de guerre.

Art. 7. L'échange des ratifications du présent armistice sera fait au quartier général de l'armée russe dans quarante-huit heures, et plus tôt, si faire se pent.

Fait à Tilsit, le 21 juin 1807.

Le maréchal, prince de Neufchâtel, Alexandre Berrmen.

Le prince LABANOF DE ROSTOW.

L'armée française occupe tout le thalweg du Niemen; de sorte qu'il ne reste plus au roi de Prusse que la petite ville et le territoire de Memel.

Monteur du 5 puillet 1807, (En moute en Arch de l'Emp.)

#### 12804.

## A LA GRANDE ARMÉE.

Comp impérial de Tilsit, se juin 1802

Soldats, le 5 juin nous avons été attaqués dans nos cautonnements par l'armée russe. L'ennemi s'est mépris sur les causes de notre inactivité. Il s'est aperçu trop tard que notre repos était celui du lion. Il se repent de l'avoir troublé.

Dans les journées de Guttstadt, de Heilsberg, dans celle à jamais mémorable de Friedland, dans dix jours de campagne enfin, nous avons pris 110 pièces de canon, 7 drapeaux, tué, blessé ou pris 60,000 Russes, eule à l'armée ennemie tous ses magasins, ses holpitaux, ses aubulances, la place de Kenigsberg, les 300 biliments qui étaient dans ce port chargés de toute espèce de munitions, 160,000 fissils que l'Angleterre envoixil pour armer nos enneuis.

Des hords de la Vistule nous sommes arrivés sur ceux du Niemen avec la rapidité de l'aigle. Vous célébrâtes à Austerlitz l'anniversaire du couronnement; vous avez cette aumée dignement célébré celui de la bataille de Marengo, qui mit fin à la guerre de la seconde coalition.

Français, vous avez été dignes de vous et de moi. Vous rentrerve en France couverts de tous vos lauriers, et après avoir obtenu une paix gherieuse, qui porte avec elle la garantie de sa durée. Il est temps d'en finir et que notre patrie vive en repos à l'abri de la maligne influence de l'Angleterre. Mes bienfaits vous prouveront ma reconnaissance et toute l'étendue de l'amour que je vous porté.

Napoléov.

Monteur du 5 juillet 1×07. (En minute un Dépit de la guerre.)

# 12805. A. M. CAMBACÉBÈS.

Tibit, s3 juin s No.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 13 juin. La conspiration de

Naples n'est pas grand'chose. Les 4 on 5,000 Napolitains que la reine Caroline y avait envoyés ont été défaits ou pris; c'est là le principal. Le roi de Naples parait fort content de son pays.

APOLEON.

Comm. per M. le due de Cambacérés. (En migrate aus teris de l'Emp.)

#### 12806.

## AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Tebit, s3 jain 1807

Monsieur Decrès, je reçois votre lettre du 12 juin. S'il est possible de

faire à Anvers des vaisseaux de 80, ce sera une belle opération, et dance cas je désirerais que vous en missire plus de cinq, car je crois que le
vai échantillon de vaisseau est ceit de 80. Si ja ibonue mémoire, les
vaisseaux que l'on construit à Anvers sont sur l'échantillon du Puton. Il
y a des objectious contre cet échantillon; ne serait-il pas convenuble de
revenir au modèle ordinaire, s'il y avait assez d'eau dans l'Escaut et
à l'lessingue pour cela? Faites donc enfin un rèplement sur l'arrinage
des vaisseaux et sur leur armenent. Voiblier pas de prescrire qu'il y
ait des caronades en quantité et qu'on imite le plus possible l'arrinage
anglais. Ne pourriez-vous pas aussi imiter les Anglais en ayant de petits
vaisseaux à trois ponts de g6 canons?

Napoléon.

Comm. par M\*\* la duchesse Decrès.

#### 12807.

# AL GÉNÉRAL RAPP.

Tilat, v3 join 1807

Je regois votre lettre du 20 juin. Vous avez eu tort de ne pas faire partir l'artillerie que vous demande le général Songis. Ce n'est pas l'artillerie qui manque pour la défeuse de Danzig, il y en a trois fois plus qu'il n'en faut.

Je vous ai donné l'ordre de faire partir les régiments provisoires pour kourigherg. Faites-moi connaître où en est l'habillement de la légion du Nord. Puisqu'on n'a pas d'officiers ni de sergents, il pourrait être couvenable de resserrer les cadres de cette légion et de ne faire que six compagnies par bataillon. Je désire qu'elle soit prête à partir le plus tôt possible.

Mettez-vous en correspondance avec Loison<sup>1</sup>, afin d'être instruit de tout ce qui se passe de ce côté-là. Le régiment de Nassau doit y être

<sup>1</sup> Commandant les troupes devant Kolberg.

455

arrivé, et il y a à Berlin et en Poméranie des forces suffisantes pour réprimer toutes les tentatives de l'ennemi. Le 10' régiment de ligne a 400 hommes à Thorn. Vous pouvez écrire

Le 19° régiment de ligne a 400 hommes à Thorn. Vous pouvez écrire pour qu'ils rejoignent.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12808

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Tibit, a3 jain 1807

I'ai reçu votre lettre du 10 juin. Le maréchal Brune me mande qu'il a enoyé beaucoup de troupes françaises devant Kolberg. Ainsi j'espère que ce siége se poussera vivement et que cette place sera hientôt prise. Que sont done devenues les troupes bavaroises? Il me tarde fort d'ap-

prendre leur arrivée à Berlin.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 12809. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Tilsit, 93 juin 1807.

Monsieur le Générat Clarke, indépendamment de la première brigade de Bavarois que commande le général Vincenti et qui est forte de 3,000 hommes, une seconde, qui est composée du 8º d'infiateire de ligne et d'un régiment d'infiateire légère, doit être rendue à Baireuth. Envoyezlai fortre de se rendre à Berlin. Vous en ferer, dans cette place, un copy de réserve de 6,000 Bavarois et de 1,500 Badois. Je suis mécontent de ce que vous avez mis tant de délai à euroyer le régiment de Nassan devant Kolberg, où il est si nécessaire.

VAPOLÉON

techises de l'Empire.

# 12810. AU PRINCE EUGÈNE.

Tilait, 23 juin 1807.

Mon Fils, le général Teulié ayant été grièvement blessé devant Kolherg, il est indispensable d'envoyer un autre général pour commander la dission italienne. Je désire que vous envoyiez le général Pino. Faites partir également 800 nouvelles recrues pour réparer les pertes qu'ont faites les réviennets.

Les places de capitaine de la Garde d'honneur ne sont pas des places susceptibles de démission; il faut donc garder ceux que vous avez.

Napoléos.

Comm. per S. A. I. M\*\* la duchesse de Leuchtenberg (En minete sun Josh de l'Emp.)

#### 12811.

#### 83° BILLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Tilsit, 23 juin 1807.

La place de Neisse a capitulé. La garuison, forte de 6,000 hommes d'infanterie et de 300 hommes de cavalerie, a défilé le 16 juin devant le prince Jérônie. On a trouvé dans la place 300 milliers de poudre et 300 houches à feu.

Mostrer du 5 juillet 1807. (En misute su Diplé de la guerre.)

#### 12812.

## A M. CAMBACÉRÈS.

Tibit, 24 jun 1807.

Mon Cousin, vous verrez, par le bulletin de ce jour, que l'armistice avec l'empereur Alexandre a été ratifié. l'attends aujourd'hui le maréchal Kalkreuth pour conclure avec la Prusse un armistice, où j'espère avoir pour condition la reddition des places qui ne sont pas encore en notre pouvoir.

Napoléox.

Comm. per M. le duc de Cambaceres (En missie ess tech. de l'Emp.)

#### 12813.

# A N. DE TALLEYRAND.

Tibit, 25 jain 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, vous trouverez ci-joint copie de l'armistice qui a été conclu et dont les ratifications ont été échangées hier.

La première chose à faire est d'expédier un courrier à Coustantinople, pour en faire part au général Solatinai et le clarger de faire connaître au Grand Seigneur que j'ai conclu cet armistice parce que les Russes disent qu'ils veulent traiter de la paix, que la Porte y sera comprise et ses tinérèts ménagles. Il peut l'assurer que je fera icause commune avec lui: nais que, comme ce peut être un piége des Russes, c'est une nouvelle circonstance pour fortifier ses armées; car si, d'ici à un mois, je m'aperçois qu'on ne veut pas négocier de loume foi, je passerai le Niemen, et ma jonction sera hientif faite avec le grand vizir. Il faut, aussi écrire en chiffre à l'ambassadeur Selsatiani, qu'il doit comprendre de quelle nécessité il est pour moi d'ouvrir le Corps législatif à Paris, et que cela seul me rend celle suspension d'armes avantique, dans l'espoir fondé que le Russes, après les grands échers qu'ils ont revus, deviendront raisonnables.

Je suppose que vous avez instruit M. Mériage de mes victoires et de mon arrivée sur le Niemen.

M. de Kalkreuth doit venir dans la journée, et je vais conclure un armistice avec les Prussiens.

L'empereur de Russie s'est approché d'une lieue d'ici, et on m'assure qu'il désire une entreue. Le m'en soucie médiocrement; rependant je ne my refuse pas. Le ton est très-changé aujourd'hui. L'armée et le cabinet montrent une grande soif d'en finir. Leur horizon se peint en noir, et ils

Digitition by Li 000gb

8

prévoient qu'un grand orage est prêt à fondre sur leur empire, si la paix ne le conjure.

J'ai reçu les lettres de la cour d'Antricle. L'ensemble de tout cela me déunotre qu'on ne voulait pas négorier, et qu'on voulait tenter le sort de la guerre; que mon grand empressement et mon désir de la paix les out trompés, et qu'ils m'ont cru dans une situation différente de celle où l'ai été.

VAPOLÉON.

trchives des affaires étrangéess. (En monte ses tech, de l'Esp.)

12814.

# AI ROI DE BAVIÈRE.

Tibit, 25 juin 1807.

Vonsieur mon Frère et Cousin, jai douné ordre qu'on vons envojat, du champ de haitile de Friedland, un de vos officiers pour vous porter la nouvelle de la victoire. Je m'empresse aujourellui de vons envoyer la copie de l'armistire que je viens de couclure avec l'empereur Alexandre. L'attends, dans la journée. M. les maréchal Kalkreuth, pour en conclure un avec la Prasse, Votre Majesté comprendra que ce ne doit pas être une raison de ralentir nos armiements, mais de nous teuri toujours en mesure.

VAPOLÉON.

Contas, par S. M. le rea de Basilier. (Re resete sus Arch J-1 Rup.)

12815.

#### U ROLDE WURTEMBERG.

Tilset, 25 juin 1807.

Monsieur mon Frère, j'ai reen votre lettre du 5 juin. Je vous remercie

de ce que vois ue dites à l'occasion de la prise de Danzig.

Jui ordonné qu'on vois envoyat un de vos officiers pour vois porter
la nouvelle de la bataille de Friedland, qui, Jespère, va donner une fin
à tout ceci.

Le régiment des chevau-légers de Votre Majesté s'est parfaitement

comporté à Heilsberg; le colonel a été blessé; nous l'avons retrouvé à Heilsberg. Il me semble qu'il a été très-maltraité par des personnes qui auraient dù le protéger et le secourir.

l'envoie à Votre Majesté l'armistice que je viens de couclure aver l'empereur Alexandre. l'attends, dans la journée, M. le maréchal Kalkreuth, pour en conclure un avec le roi de Prusse.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. le rei de Wurtemberg (En misete est Arch. de l'Emp.)

12816.

## AU PRINCE JÉRÔME.

Tibit, på pun 1805.

Mon Frère, vous trouverez ci-joint copie de l'armistire que je vieus de conclure avec l'empereur Meandre. Jattenda, dans la journée, le maréchal Kalkreuth, pour en conclure un avec la Prusse, et, jusqu'à ce que je vous fasse connaître ce que j'ail décidé avec ce maréchal, vous devez confinuer toutes vos opérations. Ceri est le résultat de la bellbataille de Friedland, oû l'ennemi a perdu 130 pièces de canon et plus de 60,000 hommes.

Mettez une grande activité à faire remonter toute ma cavalerie française, et à me l'envoyer au fur et à unesure qu'elle sera en bon état. On peut seulement la faire marcher à petites journées.

NAPOLÉON.

Envoyez la lettre ci-jointe, par un de vos officiers, au roi de Saxe.

Comm. par S. A. I. le prince Jéréeue. (En munte sex Arris, de l'Emp.)

12817.

AU ROI DE SAXE.

Tilnit, 25 juin 1807.

Monsieur mon Frère, j'ai donné ordre qu'on vous envoyat, du champ

de bataille de Friedland, un de vos officiers pour vous porter la nouvelle de la victoire. Je m'empresse anjourd'hni de vous envoyer la copie de l'armistice que je viens de conclure avec l'empereur Alexandre. J'altends, dans la journée, M. le maréchal Kalkreuth, pour en conclure un avec la Prusse.

Suportion.

trchises de l'Empire

12818.

A W. DARI .

Tilat, at jun 1807.

Monsieur Daru, comment n'y a-t-il pas de houlangers à Kænigsberg, ni d'agents de santé pour organiser les hôpitant? Il faut que mes blessésoient placés à Danzig, Marienburg, Marienwerder et Elbing, Faites-en placer 6,000 à Elbing.

Geneertes-vons avec le commandant des marins de la Garde pour fairve venir, par le Haff, de Marienwerder et de Thorn, tout le biseuit que nous y avons, sans quoi il se pourrira là. Faites aussi venir le biseuit que nous avons à Wehlau; on pourra l'embarquer sur l'Alle, à l'endroit où cette ritère est nazignable.

VAPOLÉON.

Comm. per W. le comte Dars

12819

AI GÉNÉBAL LEMABOIS.

Tilet, så juin 1807.

Monsieur le Général Lemarois, faites mettre dans les journaix de Varsoyie la nouvelle suivante :

-Une révolution a en lieu à Constantinople. Le sultan Selim et doute des principans de la Porte on déé épogrés par les janissaires. Le sultan Monstafa a été mis sur le trône. La cause de cette insurrection du peuple vient des progrès des Serviens et du peu d'énergie dont les janissaires se plaignent de la part du gouvernement. Ils accussient les ministres de s'entendre avec les Servieus et les Russes. Le nouveau sultan a proclamé qu'il ne ferait point la paix avec la Russie que les anciennes frontières ne soient rétablies et la Crimée reconquise.

- «L'armée du grand vizir a passé le Danube, le 1" juin, à Silistrie.
- « Michelson s'est retiré en toute hâte, et Bucharest et toute la Valachie a été reconquise. Les affaires des Russes vont au plus mal. L'armée du grand vizir est forte et paraît bien animée.

Le journaliste peut dire que ces nouvelles sont officielles et certaines,

Napoléon.

Comm per M. le comte Lemarois. (En moure sus Arch, de l'Essa, )

# 12820.

## AU GÉNÉRAL SONGIS.

Tileit, o's juin 1807.

Je n'ai point de lettre de vous depuis que vous êtes à Kœnigsberg, Je ne sais pas si vous avez trouvé des bonlets et de la poudre. Jen ai un besoin pressant. Si vous n'en avez point, faites-en venir, par le llaff, de Marienwerder et de Danzig.

Vons savez que j'ai besoin de beaucoup d'approvisionnements de canon. Faites venir le pare général de l'armée à Komigsberg on près de Komigsberg.

VAPOLÉON.

trebises de l'Empire.

# t282t.

## 84° BULLETIN DE LA GRANDE ARNÉE.

Tiled, 25 juin 1807.

Le grand maréchal du palais Duroc s'est rendu le 23 au quartier général des Busses, au delà du Niemen, pour échanger les ratifications de l'armistice, qui a été ratifié par l'empereur Alexandre.

Le 24, le prince Labanof, avant fait demander une audience à l'Em-

Company from Strategy and Food

pereur, y a été admis le même jour à deux heures après midi. Il est resté longtemps dans le cabinet de Sa Majesté.

Le maréchal Kalkreuth est attendu au quartier général, pour signer l'armistice du roi de Prusse.

Le 1 1 juin à quatre heures du matin, les Busses attaquèrent en force Dreuzevo. Le général Claparède soutint le feu de l'ennemi. Le maréchal Masséus se porta sur la ligne, reponsesa fennemi et déconcerta ses projets. Le 17 régiment d'infanterie légère a soutents sa réputation. Le général Monthrun éset fait remarquer. Un détachement du 98° d'infanterie légère et un piquet du 95° de dragons ont mis en fuite les Cossques. Tout ce que fennemi a entrepris contre nos postes dans les journées du 11 et du 12 a tourné à sa confusion.

On voit par l'armistire que la gauche de l'armiée française est appuyée sur le Kurische-Ilaff, à l'endoudeure du Niemen, de làs, notre ligue se prolonge sur Groduo. La droite, commandée par le maréchal Masséna, s'étend sur les confins de la Bussie, entre les sources de la Narew et du Bug.

Le quartier général va se concentrer à Kænigsberg, où l'on fait toujours de nouvelles découvertes en vivres, munitions et autres effets appartenant à l'ennemi.

Une position aussi formidable est le résultat des succès les plus brillants; et, landis que fonte l'armée ememie est en fuite et presque anéantie, plus de la moitié de l'armée française n'a pas tiré un coup de fusil,

Monitour du 6 juillet 1947. (En manue au Déplit de la gavere, )

12822.

85° BULLETIN DE LA GRANDE ABNÉE.

Tileit, så jain 1807.

Demain, les deux empereurs de France et de Russie doivent avoir une

entrevue. On a, à cet effet, élevé au milieu du Niemen un pavillon, où les deux monarques se rendront de chaque rive.

Peu de spectacles seront aussi intéressants. Les deux côtés du fleuve seront hordés par les deux armées, pendant que les chefs conféreront sur les noyens de rétablir l'ordre et de donner le repos à la génération présente.

Le grand maréchal du palais, Duroc, est allé, hier à trois heures après midi, complimenter l'empereur Alexandre.

Le maréchal comte de Kalkreuth a été présenté aujourd'hui à l'Empereur; il est resté une heure dans le cabinet de Sa Majesté.

L'Empereur a passé ce matin la revue du corps du maréchal Lannes. Il a fait différentes promotions, a récompensé les braves et a témoigné sa satisfaction aux cuirassiers saxons.

Moniteer du 8 juillet 1807. (En minute ou Drykt de la guerre.)

### 12823.

### AL GÉNÉRAL SAVARY.

Tibet, +5 juin +No7.

Dites-moi donc s'il y a ou non des fusils à Keenigsberg. On m'a annoncé qu'il y en avait 160,000, et depuis je n'en entends plus parler. Comme j'ai consigné ce fail partout, je serais Irès-fâché qu'on m'eùt Irompé.

VAPOLEON.

Archives de l'Empire.

### 12824.

# AU GÉNÉRAL RAPP.

A DANZIG.

Tibit, 15 jum 1807.

Je reçois votre lettre du aa. Vous vous plaignez des embarras qu'on vous envoie. Vous devez savoir que les grandes places fortes, sur les derrières des armées, sont justement faites pour cela. Jai fait dounce l'ordre d'envoyer les régiments provisiones à Konigbeerg, Les dépàts de cavalerie doivent être placés à Elbing, Les blessés français doivent être envoyés, partie à Elbing, partie à Marienburg, partie à Marienverder, partie à Danzig; il au faut pas qu'ils dépassent Danzig, cela uffaiblirait trop l'arméle vois avec peine que vous ayez envoyé les 600 prisonniers russes par Thorn; écst allongre beaucoup la route. Ne laissez que soo hommes d'infanterie dans le Nehrung. Envoyez des colonnes mobiles pour bien assurer la route sur l'Oder.

Aspoléos.

Archives de l'Empore.

# 12825. A L'IMPÉRATRICE.

A SAINT-CLOUD.

Tilsit, 25 juin 1807.

Mon anie, je viens de voir l'empereur Alexandre; j'ai été fort content de lui; c'est un fort beau, bon et jeune empereur; il a de l'esprit plus que l'on ne pense communément. Il vient loger en ville à Tilsit, demain.

Adien, mon amie; je désire fort que tu te portes bien et sois contente. Ma santé est fort bonne.

Lettres de Vasoleon à Joséphine, etc

ALPOLEON.

12826

# A M. DE TALLEYRAND.

Tibit, 25 prin 1807.

Vousieur le Prince de Bénévent, je vieus de voir l'empereur de Russie, au milieu du Niemen, sur ur nafenn où on avai féevé un beau parillon. Demain, l'empereur me présente le roi de Prusse et vient loger en ville. J'ai, à cet effet, neutralisé la ville de Tilsit. Je désire fort que vous veniez promptement iei. Je me dispense de vous en dire davantage, pensant que vons ne tarderez pas à arriver ici.

Napoléon.

Arrhives des affaires étrangères. (En minute una Arch. de l'Emp.)

12827.

86° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Tilsit, 25 jein 1807.

Le 95 juin, à une heure après midi, l'Empereur, accompagné du grand-duc de Berg, du prince de Neufchâtel, du maréchal Bessières, du grand maréchal du palais Duroc et du grand écuyer Cauthaincourt, sie embarqué, sur les bords du Niemen, dans un haleau préparé à cet effet; il s'est rendu au milieu de la rivière, où le général la Riboisière, commandant l'artillerie de la Garde, avait fait placer un large radeau et clèvec un pavillon. A obié, élatient un autre radeau et un pavillon pour la suite de Leurs Majestés. Au même moment, l'empereur Alexandre est parti de la rive droite, sur un bateun, avec le grand-duc Constantin. le général Beanigsen, le général Ouvarof, le prince Labanof, et son premier aide de camp le conte de Lièreen.

Les deux hateaux sont arrivés en même tempe. Les deux empereuxse sont embrassés en mettant le piel sur le radeux ils sont entrés ensemble dans la sulle qui avait été prépurée, et y sont restés deux heures. La conférence finie. Les personnes de la suite des deux empereurs ont été introduites. L'empereux Acaudre a dit des choses agréables aux militaires qui accompagnaient l'Empereux, qui; de son côté, s'est entreten longtemps avec le graud-duc Constantin et le gériad-Bennigsen.

La conférence finie, les deux enspereurs sont montés chacun dans beur harque. On conjecture que la conférence a ul e résultat le plus astisfaisant. Junufeliatement après, le prince Lahanof s'est reudu au quartier général français. On est couveun que la moitié de la ville de Thist serait neutralisée. On y a marqué le logement de l'empereur de Russie et de sa cour. La garde impériale russe passera le fleuve et sera cantonnée dans la partie de la ville qu'uli sei et desirie.

5a

Le grand nombre de personnes de l'une et l'autre armée, accourues sur l'une et l'autre rive pour être témoins de cette scène, rendaient ce spectacle d'autant plus intéressant que ces spectateurs étaient des braves des extrémités du monde.

Monitour du 8 juillet 1807. En minute en Dépôt de la garrer, )

12828.

A M. DE CHAMPAGNY.

Tilsit, 26 jain 1807.

J'ai reçu votre lettre dans laquelle vous me rendez compte de manière dont les Espagnols ont été reçus à Bordeaux. Témoignez-en ma satisfaction au préfet de la Gironde, car c'est m'être très-agréable que de donner des marques de considération et d'intérêt à mes alliés.

NAPOLÉON.

Archises de l'Empire.

12829.

### A M. FOUCHÉ.

Tileit, 26 just 1807.

NAPOLÉON.

Je reçois votre lettre du 15. Vous aurez vu que vos prières ont été bien exaucées.

Archives de l'Empire.

12830.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Titat, a6 juin 1807.

Monsieur Dejean, je snis extrèmement mécontent des habits blancs. Mon intention est que mes troupes continuent à être habillées en bleu. Présentez-moi un rapport là-dessus. En attendant, vous donnerez ordre que toutes les distributions soient faites en drap bleu. L'habit bleu est mille fois meilleur.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En missie sex Arch, de l'Emp.)

12831.

A M. LACUÉE.

Tileit, s6 juin 1807.

le reçois votre lettre du 14, où vous mânnoneez que vous allez chanter un Te Doun. Vous ne vous doutiez pas que, pendant ce temps, nous finissions ini. Jui eu une entrevue, hier, avec l'empereur de Bussie. Fen ai cu une aujourd'hui avec le roi de Prause. Vous devez savoir ces nouvelles, qui doivent vous faire plaisir plus qu'à personne, car les victoires s'obtiennent par la bonne administration des armées, et vo veilles et os sucurs sont depuis longlemps consacrées à cet objet important. Je désire que vous voyiez dans ces expressions de nouvelles preuves de mon contentément.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12832.

AU GÉNÉRAL SAVARY,

à rormicsarac.

Tilsit, 26 jain 1807.

Je vous autorise à accepter les 2/10,000 francs de traites sur llambourg que vous offre la ville de Kœnigsberg.

Mon intention est que les marins de la Garde soient employés à la navigation du llaft, tant pour les transports que pour m'en rendre entièrement maître. Que le capitaine Daugier choisisse les bâtiments les plus propres à ce service et les arme.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

29

# 12833. AU GÉNÉRAL CLARKE.

# Tilait, 26 juin 1807

Je reçois votre lettre du 20 juin. Fai donné l'ordre qu'on vous ouvrit un crédit de 100,000 francs. Tascher et Montesquiou, qui vous ont vu en passant, vous auront donné des nouvelles des entrevues et des événements qui se sont passés ici. Tout va au mieux.

Vous n'aurez pas manqué de faire connaître au maréchal Brune que, par l'armistice conclu avec la Prusse, toutes les troupes qui sont en Poméranie doivent rester neutres.

NAPOLÉON.

Arrhives de l'Empire.

# 12834. ARMISTICE

# ENTRE S. M. L'EMPEREUR DES FRANÇAIS ET S. M. LE BOI DE PRUSSE

Tilsit, 25 juin 1807.

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté le roi de Prusse, voulant conclure un armistice, ont nommé et muni de pleins pouvoirs, d'une part, le prince de Neufchâtel major général, et de l'autre, le nurérelal comte de Kalkreuth. Jesquels sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1º. Il y aura armistice, à dater de ce jour, entre l'armée française et l'armée prussienne.

- Art. 2. La partie de l'armée prussienne qui est à Stralsund ne prendra part, dans aucun cas, à aucune espèce d'hostilité.
- Arr. 3. Les choses resteront dans l'état où elles se trouvent dans les places de Kolberg, Graudeuz et Pillau. Aucun nouveau travail ne pourra être fait de part ni d'autre; aucuns reuforts ni munitions de guerre, d'approvisionnements de bouche et de fourrages, ne pourront être enroyés dans leulites places.

Aat. 4. Il en sera de même dans les places de Silésie encore au pouvoir de l'armée prussienne.

Art. 5. La partie de l'armée prussienne qui est dans la Pomérunie suédoise, ainsi que celle qui est en Silésie, cesseront tout recrutement et se tiendront tranquilles dans les places.

Aat. 6. L'échange des ratifications du présent armistice aura lieu aussitôt que faire se pourra.

Fait à Tilsit, le 25 juin 1807.

Le prince de Neufchâtel maréchal Alex. Вентици.

Le maréchal Kalkberth.
rtier général de Piktupe
Frénérac-Grussers.

Approuvé et ratifié, en notre quartier général de Piktupæhnen, le 26 juin 1807.

Depôt de la guerre.

12835.

AU PRINCE EUGÈNE.

Tilait, 17 juin 1807.

Non Fils, j'ai conclu un armistice avec l'empereur de Russie; votre aide de camp, syant dét fémoin de tout ce qui s'est passé, vous en fera part. Vous ferez partir l'officier russe qui accompagne votre aide de camp, sur un brick ou une frégate, pour porter les ordres de l'empereur de Russie à Goffou et à l'amiral russe; l'empereur ordonne à tous sex vissiseans de cesser toute hostilité contre le pavillon français et le pavillon italien et napolitain. Mon intention est que, si des baltiments russes entraient dans mes ports d'Italie et vous faissient demander des rafraichissements, vous ayez à leur procurer fout e-qu'ils demanderont, soit moyennant payement, soit en en fenant un comple particulier.

Napoléon.

Comso. par S. A. I. M<sup>ess</sup> in durbesse de Leuchtenberg (En minute un Arris, de l'Emp.)

Lettre analogue au roi de Naples, à la date du 28.

# 12836.

#### ARTICLE ADDITIONNEL A L'ARMISTICE AVEC LA PRUSSE.

Tilait, 27 juin 1807.

L'article » et l'article à de l'armistice conclu à l'Itlait, le »1 juin 86,7cutre le licuteunat giuriral prince Labanof de Rostow, muni des pleins ponvoirs de Sa Majesté l'empereur de Russie, et le prince de Neufchâtel unajor général, numi des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'empereur des l'Ernaçuis, sont communs à l'armistice conclu, le »5 juin 1807, entre le marchal comte de Kallkreuth et le prince de Neufchâtel major général. Fait à l'Tisti, le »7 juin 1807.

Le maréchal Kalkasuth.

Le prince de Neuschâtel maréchal Alex, Bertmer.

Approuvé, en notre quartier général de Piktupælmen, le 28 juin 1807. Franskus-Gullaure.

Deptt de la guerre.

# 12837.

#### A M. FOUCHÉ.

Tilsit, 30 juin 1807.

J'ai reçu votre lettre du 19. M. le prince de Bénésent et le prince Kourakine ont des conférences pour la paix. L'empereur de Bussie et le roi de Prusse sout logés en ville et dinent tous les jours chez moi. Tout cela me fait espérer une prompte fin de la guerre, ce qui me tient fort à cour par le bien qui en résulters pour mes peuples.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

# 12838. DÉCRET.

Tilat, 30 juin 1 Ko7.

Arracus 1". Le prince Joseph Poniatowski, directeur de la guerre, sera remis en possession de la portion de la starostie de Wielona, située sur la rive gauche du Niemen et confisquée sur lui par le gouvernement prussien, pour en jouir, lui et ses héritiers ou successeurs, en toute propriété.

Aux. 2. Notre major général ministre de la guerre, la Commission de gouvernement et notre commissaire près d'elle, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Napoléon.

Diplit de la guerre. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

#### 12839.

### DÉCRET

POUR CHACUN DES DONATAIRES DÉSIGNÉS DANS LE TABLEAU CI-APRES.

Tileit, 30 juin 1807.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie,

La Commission de gouvernement et notre commissaire près d'elle sont

chargés de faire mettre en possession dudit domaine de..... dans les huit jours qui suivront la notification des présentes.

Napoléon.

TABLEAU DES DOMAINES DONT L'EMPEREUR A DISPOSÉ EN POLOGNE PAR DÉCRET DE 20 REY 1807.

| NOMS<br>des<br>néromanan | NOMS<br>des<br>presides. | ESTINATION<br>des demonses<br>as careas. | NOME DES PERSONNES<br>on favore de qui<br>supresent en « personi, |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                          | Neurolies                | 564,636                                  | M. Greuchy,<br>Gineral de divason.                                |
| Posea                    | Praedees                 | 1,069,670                                | M. Victor,<br>Général de division,                                |
|                          | Bacianek                 | 1,393,198                                | M. Soult,<br>Marichal de l'Espaire,                               |
|                          | Principauté de Sierre .  | 4,674,080                                | M. Launes,<br>Marichal de l'Empire                                |
|                          | Iwanowice                | 867,351                                  | M. Mouton,<br>Grand de brassie.                                   |
|                          | Klonowo                  | 731,110                                  | M. Marchand,                                                      |
|                          | Leans                    | 703.050                                  | M. Frient,<br>Gristal de dramon                                   |
| Varsurie                 | Lewis                    | 4,831,238                                | M. Dovoci,<br>Marrichal de l'Esspire.                             |
|                          | Korabirsare              | 355,310                                  | M. Legrand,<br>Général de dirence.                                |
|                          | Goraciyo                 | 1.096,976                                | M. Bertrand,                                                      |
|                          | Principante de Sielum.   | 518,000                                  | M. Ney,<br>Nacichal de l'Espaire.                                 |
|                          | Wielkielene              | 671,180                                  | M. Belliard,<br>Granel de dispase.                                |
|                          | Drobin                   | 816.930                                  | M. Masséna,<br>Narichal de l'Espare.                              |
|                          | Mawa                     | 917,190                                  | M. Namousty,                                                      |
|                          | Opinogova                | 979,360                                  | M. Bernadotte,<br>Prince de Ponte-Corre, manicial de l'Escate     |
|                          | A reporter               | 17,519,790                               |                                                                   |

| NOMS<br>des<br>négatromess. | NOMS<br>des<br>sequivas. | des dessaions<br>as contra. | NOMS DES PERSONNES<br>on Smoor de qui<br>s'appaises es a servei. |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Browlerg                    | Report                   | 17,519,790                  |                                                                  |
|                             | Roma                     | 819,688                     | M. de Saint-Hilaire,<br>Général de division.                     |
|                             | Bialosliw                | 865,981                     | M. Senary,<br>Gladrel de diricies.                               |
|                             | Niesterpræsien           | 601,109                     | M. Walther,<br>Général de decome.                                |
|                             | Kruszwicz                | 1,051,836                   | M. Bestières,<br>Manichal de l'Empère.                           |
|                             | Zelgniewo                | 319,916                     | M. Songris,<br>Promor suspectous général de l'artilleur.         |
|                             | Gaiewkowa                | 637,560                     | M. Sachel,<br>Général de descon.                                 |
|                             | Isowraclaw               | 915,898                     | M. Oudinet,<br>Géofrel de division.                              |
|                             | Podstolice               | 805,750                     | M. la Riboisière,<br>Géairel de devans.                          |
|                             | Kemietz                  | 7#7.050                     | M. Mortier,<br>Marichal de l'Empur                               |
|                             | Frzeinka-Schelinka.      | 1,625,184                   | M. Berthier,<br>Pracer de Neuklâtel, markekal de l'Empire        |
|                             | Orlewo                   | 618, 118                    | M. Charseloup-Leubet,<br>Glainst de divisies.                    |
|                             | Murayan                  | 593,700                     | M. Dupont,<br>Général de divense                                 |
|                             | Total                    | 26.582,652                  |                                                                  |

Comm. par M. le comte Daru.

### 12840.

# NOTE POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Tilut, a juillet 1807.

Sa Majesté désire que le rapport et le projet de décret soient renvoyés au Gonseil d'état, section de l'intérieur. Le Conseil proposera les moyens qu'il convient d'adopter pour que la construction de la Bourse de Paris ne soit en aucune manière à la charge de l'état. On pourrait, pa exemple, pourroir à cette dépense par une imposition volontaire sur les agents de change. Cette imposition leur serait remboursée sur le produit, ou d'un droit additionnel aux patentes ou d'un droit quelconque d'entrée à la Bourse. Cette idée peut avoir des inconvénients; le Conseil en proposers toute autré dout l'exécution lui parafitait julus convenable.

La mesure proposée dans le rapport n'est point admissible, parce que, le terrain des Fille-Saint-Thomas ayan t'éé affecté aux dépranes du Louvre, on ne peut changer sa destination. Des ordres et des controrders produisent le désordre. Il est indispensable que la ville de Paris ail le plus 80 possible une Bourne. Il convient aussi que cet établissement soit le plus beau qu'il y ait en France. Le ministre est invité à dirier examiner par un comité d'architectes le plan qu'il uis été proposé.

Napoléon.

Contra. par M. le comte de Montalinet. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

12841.

DÉCISION.

Titut, o juillet : 807.

Le ministre de l'intérieur prend les ordres de l'Empereur au sujet d'une denande de M. Guerdou, sous-doven des agents de change à Paris, tendant à avoir pour successeur le sieur Bellet, beau-fère du général Defrance, écuyer de l'Empereur. Je suis mécontent que le ministre me présente de parcils commérages. C'est contre les principes. Je ne l'ai toléré que du père au fils.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empere.

12842. A L'IMPÉRATRICE.

à SAINT-CLOUB.

Tilsit, 3 juillet 1807.

Mon amie, M. de Turenne te donnera tous les détails de tout ce qui se passe ici; tout va fort bien. Je crois t'avoir dit que l'empereur de Russie porte ta santé avec beaucoup d'amabilité. Il dîne, ainsi que le roi de Prusse, tous les jours chez moi. Je désire que tu sois contente.

Adieu, mon amie; mille choses aimables.

NAPOLEON.

Lettres de Napoleon à Joséphine, etc.

12843.

A M. CAMBACÉRÈS.

Tileit, 3 jeiffet 1807.

Mon Cousin, ĵai reçu vos lettres des 19, 20, 21, 22 et 33 juin. Il uj a ici rien de nouveau. La meilleure harmonie continue à régner entre l'empereur de Russie, le roi de Prusse et moi. Nous sommes tous les trois dans cette petite ville. Il faudrait écrire fort longuement s'il faliair racouter toutes be petites choses qui peuvent intéresser. Je prenda le parti de vous envorer cette lettre par M. de Turenne, qui vous mettra

Napoléox.

au fait de tous les détails.

Comm. par M. le duc de Combacérés.

(En minuie sux Lett. de l'Emp.)

12844.

Trist, 3 suillet 1802.

A M. CAMBACÉRÉS.

Mon Gousin, je désire que vous témoigniez mon mécontentement à mon Gonseil d'état sur l'avis qu'il a délibéré, le s'6 mai, au sujet d'une dialier relative sus useur Busoni. Il me semble qu'us live d'être mon conseil il m'établit le sien. C'est à moi à lui demander ce qu'il faut faire, et c'est lui qui veut que je le lui dise. Une autre chose m'a également surpris : c'est la demande qu'il faut s'il convient ou non de rapporter une décision décrétée. Comment ignore-i-il que c'est insulter à la dignité de la législation que de présumer la volonté de la changer? Si le Conseil proposait positivement de révoquer l'avis du 14 floréal an xuz, qui est devenu un acte de législation puisque je l'ai approuvé, ce serail une autre question. Le ne puis voir que de l'incertitude et de la faiblesse dans

6o.

rette manière d'agir du Conseil, à moins qu'il n'y ait cependant quelque vice de rédaction, et que le Conseil n'ait entendu, après une môre discussion de ce point de l'égislation, que la décision antérieure était fautive et qu'elle devait être rectifiée. Je désire que vous remettiez cet objet en délibération, afin qu'on me présente un avis clair et raisonné. Jusque-là, je n'ai pas besoin de m'apresanties var le foud de la question.

NAPOLEON.

Comm. par M. le duc de Catabacérès. (En minute sus Arris, de l'Emp.)

12845.

#### A M. FOUCHE.

Tibit, 3 pullet 1807.

M. de Turenne, qui vous remettra cette lettre, vous mettra au fait de tous les détails. Veillez à ce qu'il ne soit plus dit de sottises, directement on indirectement, de la Russie. Tout porte à penser que notre système va se lier avec cette puissance d'une manière stable.

APOLÉON.

Archives de l'Empire.

# 12846.

### A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Tibit, 3 juillet 1807.

Monsieur mon Frère, jeavoie à Votre Majesté Impériale deux petites notes sur Gorfon et la rive ganche de l'Elle, afiu de bien tirer au clair un més-utendu qui parait avoir en lieu dans notre conversation. Je lui envoie également un projet de traité patent divisé en cinq tirres : le premier concernant le rédalissement de la paix; le second, les cessions que je fais par considération pour elle: le troisième, les choses qu'elle reronnail par considération pour ont je quatrième, tout ce qui est draitif à la Porte, et le cinquième, ce qui est dispositions générales. A ce premier traité est join un traité d'alliance, qui restar secret pendant tout

le temps que Votre Majesté et moi le jugerons convenable. Ce traité explique de quelle manière doirent être entendues la médiation de Votre Majesté, que jaccepte, pour l'Angleterre, et ma médiation, que Votre Majesté accepte, pour la Porte. Tout cela forme l'ensemble des dispositions que nous avons arrêtées. Jai énerché à concilier la politique et l'inférêt de mes pemples aver l'extrême désir que j'ai d'être agréable à Votre Majesté. Le passerai chez elle à ciup heures, avant d'aller à la promenade, pour causer sur ces différents objets.

NAPOLÉON.

Comus, par S. M. l'empereur de Bussie. (En mente un tech. de l'Emp.)

12847.

### A M. FOUCHÉ.

Tilset, 5 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 24. Les nouvelles que vous aurez reçues par le courrier du 25 vons auront fait d'autant plus de plaisir qu'il paraît qu'on s'y attendait moins.

Napoléox.

Archives de l'Empire.

# 12848.

# AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Tilsit, 4 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 33 juin, où je vois avec plaisir que j'aurai unjullet 5 vaisseaux à l'elessique et blenidt 8. Mon intention est que vous preniez toutes les mesures pour que ces vaisseaux soient mâtés et armés, afin que j'aix à l'embouchure de l'Escaut une escadre qui puisse se combiner avue les 9 vaisseaux hollandis.

Activez les moyens ordinaires pour que les ports de Lorient, Rochefort et Toulon prennent un nouveau caractère d'activité. Tout porte à peuser que la guerre du continent est terminée. Tous les efforts doivent se jeter du côté de la marine. Prenez toutes les mesures pour faire finir le Superbe, à Gênes, et faites mettre la 'ille-de-Paris et le Robuste en rade. Il m'importe beaucoup d'avoir une escadre dans la Méditerranée. Pressez aussi la construction des vaisseaux que je fais faire à Venise.

Napoléon.

Archivos de l'Empire.

### 12849.

#### A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Tileit, 6 juillet 1807.

Maniseur mon Frère, j'envoie à Votre Majesté une note sur la discussion qui nous occupe. Votre Majesté y verra mon désir de me tenir constamment dans une position d'amitté et d'alliance avec la Russie, et d'écarter tout ce qui pourrait s'opposer directement ou indirectement à cette grande et belle pensée.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. l'empereur de Bussie. (En mieste ses Arch. de l'Emp.)

### NOTE.

Une alliance est solide entre les grands états, lorsqu'elle est fondée sur les rapports politiques qui dérivent des relations de commerce et des relations géographiques.

Les relations de commerce heureusement sont toutes à l'avantage de la Russie et de la France, et le traité existant depuis plus de vingt ans est encore celui que l'une et l'autre puissance désirent voir rétablir.

Les relations géographiques, dans la situation actuelle des choes, sont tout aussi favorables, tellement que, même en état de guerre, les deux puissances ne savent où se rencontrer pour se battre. Discussions de limites, petite guerre de douanes, discussions pour les eaux, discussions pour les abbissances, et ces mille et un petits sujes de querelles qui révoidissent et précèdent ordinairement les brouilleries ouvertes et sont le prélude des gourers que se font les nations, nous sont tolalement étrangers; de sorte que, pour chercher des raisons d'animosité et de refroidissement entre nous, il faut avoir recours aux choses les plus abstraites et les plus imaginaires.

Au milieu de la guerre que la Russie et la France se sont faite. I un et l'antre souverain, célairés sur la situation et la vaire politique de leurs empires, ont désiré le réstablissement non-senlement de la paix, mais même, comme d'un commun accord et par la force de la raison et de la vérité, ont voulu former des lieus et passer dans un seul instant d'une guerre ouverte aux plus intimes relations. L'amitié et cette confiance sans bornes qu'ont inspirées à l'empereur Napelon les hautes qualités de l'empereur Alexandre ont fait sceller par le cœur ce qu'avait déjà étable et approuvé la raison. Dans cette situation de choses, gardons-facus de rieu faire qui change les rapports généraux de commerce et de géographie que la nattre a établis entre les deux étabs.

Appeler le prince Jérôme au trône de Saxe et de Varsovie, c'est presque, dans un seul instant, bouleverser tous nos rapports. Il n'y aura pas une querelle de douane sur le Niemen, une altercation de commerce, une discussion de police qui n'aille sur-le-champ et directement au cœur de l'empereur Napoléon, et, par cette seule faute politique, nous aurons déchiré le traité d'alliance et d'amitié, et préparé des sujets plus réels de mésintelligence que ceux qui ont existé jusqu'ici. En réfléchissant donc sur cette question, l'empereur Napoléon est plutôt prêt à déclarer, dans un article secret, que ce mariage que l'on a cru être dans sa pensée n'est point dans sa politique, et que, quand il y eût été, il y aurait renoncé du moment que la conséquence immédiate serait de placer le trône de Varsovie presque dans ses mains. La politique de l'empereur Napoléon est que son influence immédiate ne dépasse pas l'Elbe; et cette politique, il l'a adoptée, parce que c'est la seule qui puisse se concilier avec le système d'amitié sincère et constant qu'il veut contracter avec le grand empire du Nord.

Ainsi les pays situés entre le Niemen et l'Elbe seront la barrière qui séparera les grands empires et amortira les coups d'épingle qui, entre les nations, comme il a été exposé ci-dessus, précèdent les coups de canon.

La protection de l'empereur Alexandre fera rentrer le roi de Prusse

dans la possession de tous les pays qui bordent les deux Haff, qui vont depuis les sources de l'Oder jusqu'à la mer. Un grand nombre de places fortes, par le seul désir de lui plaire, seront remises entières au roi de Prusse. Mais l'empereur Alexandre est trop juste pour vouloir exiger que le pays de Hildesheim, qui coupe en deux les états qu'on est convenu d'adjuger au roi de Westphalie, soit restitué à la Prusse, qui ne le possède que depuis très-peu de temps. Il reste donc 3 à 400 milliers d'âmes sur la rive gauche de l'Elbe, qui, s'ils étajent restitués à ce prince, le mêleraient avec les princes de la Confédération du Rhin, et produiraient des discussions et des désordres. Dans une époque aussi grande, ce qu'il importe surtout, c'est de bien fixer les rapports et les limites. Il faut se rappeler tout ce que produisent de maux les états entremèlés, témoin le passage sur le territoire d'Anspach. Toutefois l'empereur Napoléon, pour donner une nouvelle preuve de son désir d'être agréable à l'empereur Alexandre, consent à donner l'équivalent de ces 300,000 âmes au roi de Prusse, en les prenant sur les états de la Pologne qui séparent Kœnigsberg de Berlin.

Alors il en résulterait les articles suivants :

- 1° Le territoire de la Prusse irait jusqu'à l'Elbe.
- 9° On restituerait de la Pologue la province dite Pomerellen sur la rive gauche de la Vistule, sur la rive droite l'île de Nogat, Marienburg. Elbing, l'Ermeland, de sorte que la limite prussienne serait la limite du cerele de Cultu.
- 3º La navigation de la Vistule serait libre, et il ne pourrait y être mis ni péage ni octroi d'aucun genre. La ville de Danzig, avec un territoire de deux lieues, serait exceptée; elle serait ville libre, sous la protection de la Prusse et de la Save.
- 4° La Saxe céderait sur la rive droite de l'Elhe un territoire équivalent à Memel.

VAPULEON.

Archives de l'Empire.

#### 12850.

### AT PRINCE EUGÈNE.

Tilsit, & juillet 1807.

Mon Fils, trois vaisseaux ont été mis en construction sur les chantiers de Venise pour le compte de la France. Je crois que j'ai ordonné que deux vaisseaux y fussent mis pour le compte de non royaume d'Italie. Courne il est probable que la guerre du continent sera bientôt terminée, il faut que vous preniez des mesures pour avoir quelques-uns de ce vaisseaux à la mer, afin d'être naître de l'Adriatique. Les luglais n'y ont que des frégates; si vous parvenez à y avoir seulement deux vaisseaux, à vous serez maitre de cette mer.

Faites-moi donc connaître quand j'aurai deux vaisseaux en rade de Venise, soit au compte de la Frauce, soit au compte du royaume d'Italie. Avez-vous les mâts, les voiles, les cordages, les ancres, les canons? Tout cela commence à devenir aujourd'hui d'une grande importance.

Faites-moi aussi connaître où en sont les travaux pour que les vaisseaux de 74 qu'on fait à Venise puissent aisément sortir et aller en rade.

Faites-moi connaître la situation des forces qui sont daus la mer Adriatique, sans y comprendre les forces anglaises. Il est possible que j'ai e bientôl à prendre possession de Cattaro. Les trois frégates que j'ai à Venise seraient-elles suffisantes pour protéger des bâtiments portaît des munitions de guerre et de bouche à Cattaro, sans avoir rien à craindre des forces supérieures anglaises?

Il faut désormais beaucoup s'occuper de la marine.

Napoléon.

Comm, par S. A. I. Mas la duchese de Leuchtenberg. (En nétute oux êrek, de l'Emp.)

# 12851. AU ROI DE NAPLES.

Tibit, 4 juillet 1807.

Je pense qu'il serait convenable que vous missiez deux vaisseaux de 7 à en construction, que vons pussiez en faire eette année dix vingtquatrièmes et qu'au printemps prochain vous pussiez mettre ees deux vaisseaux à l'eau.

Je vons prie de me faire un rapport sur Tarente : si une de mes escadres se rendait dans cette ville, y serait-elle en sûreté? et au mouillage qui lui serait preserit, serait-elle à l'abri d'un conp de main? Les îles sont-elles armées?

Je suis ici depuis quinze jours avec l'empereur de Russie et le roi de Prusse. Ils dinent tous les jours chez moi, et nous passons une grande partic de la journée ensemble. Tout me porte à penser que la paix sera bientôt conclue.

Cattar et Corfou me seront remis. Non intention est que vous gardies le plus profiond seeret sur ces clauses, et que vons fassiez passer à Tarente et à Otrante deux compagnies d'artillerie française avec un colonel et deux capitaines en second, un régiment de ligne français et un régiment de ligne taitien, avec le ginéral César Bethrier, un autre général sous ses ordres, un adjudant commandant, un colonel du génie, un rhef de bataillon, deux capitaines, quatre lieutenants, deux compagnies de sapeurs. Tont cela sera à Tarente et Otrante sous prétecte de mettre en état ces deux places, afin qu'an preuirer signal vous puissiez les fair passers, saus que les huglais puissent s'en douter, à Corfou, et prendre possession de la ville, que les Russes leur remettront. Je suppose que vous trouverez assez de petits bâtiments pour pouvoir faire le passage en un ou deux vorages.

Il faudra aussi que vous vous occupiez d'y faire passer, en même temps, des vivres pour cette garnison pour cinq on six mois, surtout en blé. Il est vrai qu'Ali-Paeha lui en fournira, ainsi que de la viande et ce dont

483

elle pourra avoir besoin. Je crois vous avoir déjà mandé que vous ue deviez plus envoyer auenn secours à Ali-Pacha. Vous avez mis trop de zèle dans cette affaire: les affaires ne sont jamais aussi claires qu'elles le paraissent.

Tâchez, s'il est possible, d'avoir à Tarente, à Otrante ou à Brindisi quelques bricks et chaloupes cauonnières qui fassent que la correspondance de Corfou avec votre royaume reste libre. Votre ministre de la marine peut ordonner l'installation de ces bâtiments.

Je n'ai pas besoin de vous dire que, dans le traité, vous serez reconnu par tonte l'Europe.

Archises de l'Empire.

12852.

### A M. CAMBACÉRÈS.

Tilsit, 5 juillet 1807.

Mon Consin, je reçois votre lettre du 25 juin, par laquelle vous m'instruisez de l'arrivée du prince Borghèse.

Je ne vois pas d'inconvénient que le général Marescot visite les places de Hollande et prenne connaissance de l'état de défense dans lequel elles se trouvent.

NAPOLÉON.

NAPOLÉON.

Conses, per M. le duc de Cambacéria.

12853.

### A M. FOUCHÉ.

Tibit, 5 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 25 juin. Nous n'avons pas encore de nouvelles que l'expédition anglaise soit débarquée quelque part.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empure

### 12854.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Tilsit, 5 juillet 1807.

Dans la circonstance actuelle où va se trouver l'Europe, je continue toujours à attacher la plus grande importance à la place d'Alexandrie. Je désire que vous portiez une attention particulière à ce que l'argent ne manque pas, et à ce que les travaux de cette place soient poussés cette année avec autant d'activité que possible.

Napoleon.

Déplé de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12855.

#### AU WARECHAL BERTHIER.

Tibet, 5 juillet 1 Ko7.

Mon Cousin, faites dire à M. Potocki, qui est jei, d'écrire au gouvernement de Varsovie qu'il doit étendre son administration jusqu'au département de Bialystok, qui est frontière de l'armistice.

Donnez ordre que les bataillons polonais qui sont devant Graudenz et ceux qui sont au 5° corps se rendent au 8° corps, sous les ordres du maréchal Mortier.

Napoléon.

Dépôt de la guerre. (En moute ses Arch de l'Emp.)

#### 12856.

### A M. DARL.

Tibit, 5 juillet 1807.

Monsieur Daru, vous trouverez ci-joint un décret qui fixe la contribution de Komigsberg. Il est important que vous preniez toutes les mesures pour faire rentrer tous les objets, soit denrées, soit argent. Vous ne m'avez pas fait connaître encore ni la quantité de vin ni celle de draps qui s'y trouvent; cela est très-important pour moi, car j'aurais fait distribuer tout le vin à l'armée.

Vous ne m'avez pas encore envoyé l'état des subsistances et autres objets trouvés dans le port, et me laissez ignorer si vous avez déchargé tontes ces denrées et ce que vous en avez fait.

NAPOLÉON.

Comm. per M. Ic comte Daru. (En merete sex Arch. de l'Emp.)

#### t 2857.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Tilet, 5 juillet 1807.

le reçois sotre lettre du 36 juin. Le marchal Brune me mande qu'il a fi,000 hommes présents sous les armes, et dans ce nombre ne sont pas compris le 5º légre et les régiments que je lui ai envoyés de Danzig. Ainsi il est parfaitement en mesure de maintenir la Poméranie et derendre nulles les opérations des Anglais.

Asponéox.

Archives de l'Empire.

### 12858.

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Tibit, 5 juillet 1807/

Mon Fils, je vois par votre lettre du 25 juin que le catéchisme a étpublié dans tous les dioèses du royaume d'Italie. Il ne faut donne aucune importance à la résistance que le Pape fuit comme évêque d'Imola, quand Bologne, Ferrare, Ravenne, Trévise, Venise, Vienere, Padoue, Tont publié. Il taut aller doucement sur l'opposition des deux ou trois évêques. Pourquoi ne rappelea-vous pas les émigrés milanais qui sont à Vienne? Pourquoi ne rappelea-vous pas les émigrés milanais qui sont à Vienne? Pourquoi ne séquestrea-vous pas leurs biens en cas de refus, et ne les déclarea-vous pas inhabiles à avoir aucun droit de succession en Italie? Faites-moi un rapport là-dessus. Faites-moi aussi connaître si celui qui est parent du cardinal de Bologne est rentré en Italie.

VAPOLÉON.

Comm, par S. A. I. Mass la duchesse de Leuchtenler (En mouste aux Arch. de l'Emp.)

12859. AU PBINCE EUGÉNE.

Tilset, 5 juillet 1807.

Mon Fils, jai vu avec grand plaisir les chemins que le général Marmont a fait faire pour aller en voture jusqu'à Bajuscei if laudra les continuer jusqu'à Gattaro. Le pense que ces chemins sont tels que le canon pout y passer facilement. Fattache une grande importance aux fortiferations de Palmanova et d'Osoppo. Qu'on travaille avec activité à l'une et à l'autre de ces places, et qu'on ne perde pas un noment. J'attache aussi une grande importance à savoir que Pétode est terminé. Je vous sii, je crois, demandé un rapport sur les fortifications de Venise et sur l'état des travaux nécessaires pour que les battiments de 7 puissent aller en rade.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>ee</sup> in duchesse de Leuchtenberg (En musus aus Arch. de l'Emp.)

12860.

AU ROLDE NAPLES.

Tibet, 5 paillet 1897.

Je reçois votre lettre du 17 juin. Je suis surpris de ce que vous m'annoncez que les Anglais ont ôté les canons de bronze de Malte pour les remplacer par des canons de fer.

APOLÉON.

Archives de l'Empare.

### 12861.

# A L'IMPÉRATRICE,

#### à SHINT-CLOUD.

Tileit, 6 juillet 1807.

l'ai reçu ta lettre du 25 juin. l'ai vu avec peine que tu étais égoîste, et que les succès de mes armes seraient pour toi sans attrait.

La belle reine de Prusse doit venir diner avec moi aujourd'hui.

Je me porte bien et désire beaucoup te revoir, quand le destin l'aura marqué. Cependant il est possible que cela ne tarde pas.

Adieu, mon amie; mille choses aimables.

Napoléon.

Lettres de Napoléon à Joséphina, etc.

### 12862.

# A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Tibit, 6 juillet 1807.

Monsieur mon Frère, j'envoie à Votre Majesté le résumé des difficultés qui arrêtent nos négociateurs, ainsi que le meza-termine pour tout concilier. Je désire que Votre Majesté les approuve, car je senis heureux d'apprendre que le traité de paix pût être signé aujourd'hui même. l'enverrai dans la journée à Votre Majesté la rédaction définitive du traité d'alliance, où tous te trouve mieux précisé.

Napolény

Cornes, par S. M. l'empereur de Bussie.

### RÉSUME.

Il est trois questions que discutent aujourd'hui les plénipotentiaires russes et français.

Sur toutes les trois questions, il faut prendre un mezzo-termine qui les concilie. Première question : 200,000 âmes sur la rive gauche de l'Elbe, que la Russie désirerait être cédées à la Prusse.

Les plénipatentiaires français objectent qu'il y aura, pour le système général de l'Europe, plus d'inconvénients que d'avantages en établissant entre la Confédération du Ilbin et la Prusse des limites incertaines et sujettes à discussion. Toutefois l'empereur Napoléon propose d'établir un article secret, oil s'ear dit que, si le Hanore, à la paix avec l'Angleterre, venait à être rémai su royaume de Westphalie, alors des états art la rite gaatche de l'Elle, juyur à la concurrence de 3 à do o, oo o âmes, seraient restitués à la Prusse. Ce mezzo-termine paraît concilier le différend.

Deuxième point de difficulté : quelle sera la limite de la Russie et du duché de Varsovie?

D'une part, on avail proposé de laisser à la Russie la portion du duclé de Varsovie dont les aréseré la possession à se troupes par l'armistice. Mais cette démarcation formerait une pointe des états russes dans le duché de Varsovie et laisserait la frontière de la Narew jusqu'au Bug sans démarcation naturelle. D'un autre edié, les plénipotentiaires russes proposent d'arriver jusqu'à Sierok. Mais alors les frontières russes formemient épatement une pointe dans le duché de varsovie. L'aigle russe serait vue des nurailles de Varsovie. Ce serait véritablement une indirection trop claire que Varsovie et des timé à passer sous la donination une indirection trop claire que Varsovie et des timé à passer sous la donination sus

Or, puisque les deux projets ont des inconvénients, on propose un untre mezo-termine: c'est de firer une ligne du point de la Narew où se trouve Suract, de remonter la petite rivière de Liza jusqu'à sa source au village de Nien, où l'on suivrait un petit allinent de la rivière de Nurzèk, la de-seendant jusqu'à la rivière de lluge, à deux lienes à peu prés au-dessus de Nur. Cela formerait en faveur de la Russie une population de 200,000 âmes du duché de Varsovie et donnerait à cette puissance des limites bien tracées.

Troisième difficulté : quelle sera la partie de la Pologne qui sera cédée au roi de Prusse, afin d'établir une continuité d'états depuis Kænigsberg jusqu'à Berlin? On a proposé de suivre la limite du district de Bromberg depuis la Vistule jusqu'an village de Waldau; de suivre ladite limite jusqu'à la chaussée de Schueidemühl, que l'on suivrait jusqu'à Driesen, et, de là, le thalweg de la Netze.

Usual à la rive droite de la Vistule, on suivrait le district de Gulta, de sorte que Graudenz se trouvernit au duché de Varsovie; par ce moyen les états de Prusse auraient, depuis Kenigsberg jusqu'à Berlin, partout une étendue de plus de ciuquante lienes. Ce tracé est un nezzo-termine prouve eurore à concilier les différents inférêts.

Quant à l'échange de Memel contre une portion de la Save, cela ne forme aucune difficulté. La population est peu importante. Ce n'est que pour suivre le même système de donner à chacun des limites fixes en suivant le thalweg des deux rivières.

Asportion.

Archives de l'Empare

#### 19863

### A M. CAMBACÉRÉS.

Tilst, 6 pullet 1802.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 36 jiin, où je vois que vous n'avize pas encore reçu le builletin de la bataille de Friedland. Je suppose que M. Tascher sera arrivé, et, comme il serait trop long de vous dire tout, je vous enverrai demain M. Nisas.

La reine de Prusse est arrivée de Memel et vient aujount'hui me faire une visite. Tout me porte à penser que la paix sera conclue dans trèspeu de jours.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le due de Cambucérès (En minute sun Arch de l'Emp.)

# 12864.

Tilait, 6 juillet 1807

A M. DE TALLEYBAND. Monsieur le Prince de Bénévent, je vous prie de me préparer des armes pour le roi de Westphalie.

VAPOLEON.

Archeves des affaires étrongi (En minute any Arch. de l'Éma.)

12865.

#### A L'EMPEREUR DE RUSSIE

Tilsit, 6 juillet 1807.

Monsieur mon Frère, j'envoie à Votre Majesté le projet de traité d'alliance. Elle y tronvera quelques nonveaux articles qui expliquent mieux la conduite que nous avons à tenir pour contraindre l'Angleterre à la paix. Tout porte à peuser que, si l'Angleterre ne fait pas la paix avant le mois de novembre, elle la fera certainement quand, à cette époque, elle sanra les dispositions de Votre Majesté, et qu'elle verra la crise qui se prépare pour lui fermer tout le continent. S'il est nécessaire que Votre Majesté se déclare, le mois de décembre paraît l'époque la plus avantagense, parce que c'est celle qui donne cinq mois pendant lesquels la première chaleur s'amortira en Angleterre, et pendant lesquels cette puissance aura le temps de comprendre les immenses conséquences qui résulteraient pour elle d'une lutte aussi improdente. L'escadre de Votre Majesté peut, en partant en août, arriver avant décembre dans la Baltique. Elle trouvera à Cadix, à Brest, tout ce qui est nécessaire pour la ravitailler, sans qu'elle soit obligée d'y séjourner plus de trois on quatre jours. Si Votre Majesté préfère laisser son escadre dans la Méditerranée. je lui offre de lui faire fournir tout ce dont elle aura besoin à Toulon, sans que Votre Majesté ait à en avoir de l'inquiétude.

NAPOLEON.

Comps, par S. M. Fempereur de Bassac. (En minute sun Arch. de l'Emp.)

# 12866.

### AL PRINCE ELGÈNE.

Tilsit, 6 pullet 1807.

Mon Fils, ĵai reçu vos lettres du 24 juin. Vons avez très-mal fait d'euvoyer en Dalmatie et à la Grande Armée des officiers napolitains que vons jugez être de mauvais sujets. Le ne veux point de mauvais sujets dans mes armées. Il fallait les euvoyer dans une place du royaume d'Italier et demauder mes ordres. Envoyer-moi, sans délai, l'état de ces officiers et demauder mes ordres. Envoyer-moi, sans délai, l'état de ces officiers et les notes et ce que vous en savez, afin que je leur donne une destination selon leurs mérites. L'honneur de me servir ne peut appartenir qui à des honnes bien famés et qui i not rien de suspect. Mon armée et autor celle de Dalmatie ne doivent point être remplies d'hommes peu sûrs. Il faut faire arrêter les officiers suspects et les euroyer à l'enestrelle. Il est temps de finir ces plaisanteries et de noutrer un peut de vigueur.

Vapoléos.

Comm. par S. A. I. M<sup>ine</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En mante sux Arch de l'Emp.)

12867.

### AL GÉNÉBAL SAVABY.

Tilsit, 6 juillet 1807.

Je n'entends pas parler que l'on ait mis le séquestre sur tout le vin qui est à Kenigsberg. On ne m'en a pas envoyé l'état pour servir à la distribution que je veuv en faire entre les différents corps d'armée. On n'a point fivé non plus la contribution.

Retenez les prisonniers russes, vu qu'on va les échanger.

NIPOLÉGA.

Arrhases de l'Empere

# 12868. A.M. LACUÉE.

Tibil, 6 millet 1802.

Je reçois votre lettre du »6. Je crois vous avoir mandé qu'il fullait attendre de nouveaux ordres pour appeler la réserve. Tout me porte à peuser que les affices vont s'arranger avec la Russe; est eledant il ne faut faire aucun mouvement rétrograde. Mais, si la conscription de la réserve n'est pas appelée, il faut que vous en suspendiez l'appel et que vous demandiez mes ordres.

Aspoléos.

Archives de l'Empire.

# 12869. A LIMPÉRATRICE.

Tikit, 7 juillet 1807

Mon amie, la reine do Prasse a disté hier avec moi. Jai en à me défendre de ce qu'elle voulait n'obliger à faire encore quelques concessions à son mari; unia; jai été galant, et me suis tenu à un politique. Elle est fort aimable. Firai te domner des détaits qu'il me serait impossible de te domner saus être liene long. Quand tu liras cette lettre, la paix avec la Prasse et la Bussic sera conclue, et Jérôune recomm roi de Westphalie, avec trois millions de population. Ces nouvelles pour toi seule.

Adien, mon amie; je l'aime et veux te savoir contente et gaie.

VAPOLEON.

Lettera de Napoleon à Lacykine, etc

# 12870. A M. CAMBACÉBÉS.

Tilvit, 7 juillet 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 97 jnin. La reine de Prusse a diné hier chez moi. Je n'entre pas dans d'autres détails sur la situation des affaires. Carion-Nisas, qui est porteur de cette lettre, pourra vous donner tous les renseignements propres à satisfaire votre curiosité.

Fai convoqué le Corps législatif pour le 15 août. Je pense que tout sera prêt. Parlez aux ministres des finances et du trésor public pour que tout ce qui est relatif au budget et au compte annuel soit tout prêt.

Napoléox.

Comm. par M. le duc de Cambocéria. (En nisste uns Arch. de l'Emp.)

#### 12871.

# NOTE POUR LE CONSEIL D'ÉTAT.

Tilsit, 7 juillet 1807.

L'intention de Sa Majesté est que les maisons qui couvrent le pont Saint-Michel et celles qui obstruent les abords du petit cours de la Soine, sur les rues Saint-Louis, du Hurepoix et de la Huchette, ainsi qu'en retour sur le Marché-Venf, soient démolies sans délai.

La démolition des maisons de la rue du Hurepoix, de la rue Saint-Louis et du Marché-Neuf, donnera à celles des mêmes rues qui se trouveront ainsi démasquées une grande augunentation de valeur. Ne sernit-il pas juste de faire concourir les propriétaires de ces maisons à la dépense qu'exigera une opération dout lis retireront na avantage aussi réel?

Sa Majesté désire que le Conseil d'état examine cette question, et propose ou un projet de décret ou un projet de loi qui règle la manière dont lesdits propriétaires serout appelés à contribuer à la dépense de l'acquisition et de la démolition desdites maisons.

Archives de l'Empire.

#### 12872.

### At BOI DE SAXE.

Tileit, 7 juillet 1807.

Par les dispositions de la paix que je viens de conclure avec la Russie

et la Prusse, le duché de Varsovie est adjupé à Votre Majesté pour être possédé en même temps et par les mêmes mains que le royaume de Saxe, avec une constitution qui assure la tranquillité et la liberté de ce peuple. Le duché de Varsovie comprend la Pologue prussienne. Dannig reste lide hauséstique comme ci-devant. Je m'empresse d'annoncre à Votre Majesté ess nouveaux arrangements. Je compte me rendre à Dresde, afin de concerter avec elle un plan d'organisation pour procurer à cette nation, si longtemps agitée, le bonheur et le repos dont Votre Majesté a su faire jouir ses autres sujets.

Apoléon.

Archaves de l'Empire.

# 12873. AU PRINCE JÉRÔME.

Trint. 7 juillet 1807.

Mon Frère, je vieus de couclure la pais avec la Russie et la Prussea. Vous avez dé reconna comme roi de Westphalie. Ce rovaume compado tous les états dont vous trouverez ei-joint l'énumération. Tirai passer quelques jours à Kœnigheerg, et, de la je nue rendrai à Dresde. Je vous préviendrai à lemps pour que vous puissiez arriver avec moi à Dresde, et nous nous concerterons là pour l'organisation à donner à votre rovaume. Il est intillé que vous éferuities cette nouvelle.

Il faudrait vous procurer un serréfaire qui sût très-bien l'allemand, et vous occuper déjà de me proposer quelques Alsaciens d'un mérie distingué, propres à vous aidre d'ans votre administration. Mon intention, d'ailleurs, en vous établissant dans votre royaume, est de vous donner une constitution régulière qui efface dans toutes les classes de vos peuples ces vaines et ridicules distinction.

Envoyez de la cavalerie du côté de Glogau, afin que j'aie partout de très-fortes escortes.

VAPOLEON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme (En minute ous Arch. de l'Eusp.)

#### 2074

### AU MARÉCHAL BERTRIER.

Tilsit, 7 juillet 1807.

Donnez ordre à toutes les troupes de Saxe, cavalerie et infanterie, de se rendre devant Graudenz.

Donnez ordre aux troupes de Hesse-Darmstadt, aux régiments du grand-duc de Berg et aux troupes du grand-duc de Würzburg de se rendre à Stettin, où elles seront sous les ordres du maréchal Brune.

Napoleon.

Déplt de la guerre.

# 12875. A L'IMPÉRATRICE.

Tibit, 8 juillet 1807'.

La reine de Prusse est réellement charmante; elle est pleine de coquetlerie pour moi; mais n'en sois point jalouse; je suis une toile cirée sur laquelle tout cela ne fait que glisser. Il m'en coûterait trop cher pour faire le galant.

Appliens.

Mésoveral de Sante-Helèse

# 12876. A. W. CAMBACÉBÈS.

Tabit. \* juillet +\*+7-

Mon Cousin, j'ai reçu la lettre du Conseil d'état qui accompagnait votre lettre du 28. Faites-lui agréer mes remerciments de tout ce qu'elle contient.

La paix a été siguée ce matin. Comme le Sénat doit en avoir commissance avant tout, je ne puis encore en communiquer les articles. La plus grande intimité s'est établie entre l'empereur de Russic et moi, et j'espère que notre système marchera désormais de concert.

Date présumée.

Fai rendu au roi de Prusse ses états jusqu'au thalweg de l'Elbe, de manière que tout ce qui est sur la rive gauche m'appartient.

J'ai donné la Pologne prussienne à la Saxe.

l'aites mettre la note suivante dans le Moniteur :

e la paix a été signée à Tilsit, le 8 juillet, entre les empereurs de France et de Russie, représentés par le prince de Bénévent, ministre des relations extérieures, et par le prince konrakine, ancien vice-chancelier de Russie, et le prince Labanof. L'échange des ratifications aura lien demain. Le traité sera incessamment envoyé pour être communique au Sénat, conformément à l'usage et aux constitutions de l'Empire,

Si vous voulez faire tirer soivante comps de canon pour cette annonce, vous en êtes le maître.

Asportion.

Leonin par M. le due de Camburetes (En norste nix Arch. de l'Emp.)

# 12877. M. GÉNÉRAL DEJEAN.

Talsat, 8 publict 1807.

Monsieur Dejean, mon intention est que vous fassiez fornier tous les prisonniers masse qui sout en France en régiments provisoires; que vous chargiez de cette formation les généraux et officiers russes prisonniers, et que vous fassiez labiller à neuf ces prisonniers avec leur uniforme, voulant les remover en Bussie parfaitement habillés et armés.

Aspoléov

Depot de la guerre. (Est mante ent Arch, de l'Emp.)

### 12878.

#### AI VICE-AMBAL DECRÉS.

Tilsit, 8 juillet 1807.

Monsieur Decrès, la paix vient d'être signée.

Il sera nécessaire que vous me fassiez connaître si, dix vaisseaux de guerre russes entrant dans mes ports de Lorient, ou de Brest, on de Toulon, on pourrait en deux ou trois jours leur fournir pour trois mois de vivres; faites-moi connaître également s'il y aurait des vivres à Cadix pour le même nombre de vaisseaux.

Il n'y a pas d'inconvenient à appeler le Friedland un vaisseau de 80 causons. Active les constructions de la Médierranée, et faites vos combinaisons pour réunir à Toulon le plus de vaisseaux que vous pourrez, aux premières longues naits de la saison. Mes six vaisseaux de Cadir, mes six de Brest, mes deux de Lorient, mes six de l'Ochefort, six de Toulon, y compris les frégates, feraient une quarantaine de voiles. Cette flotte, je voudrais la récinir tout entière à Toulon.

Je n'ai pas besoin de vous faire souvenir de la nécessité d'envoyer des forces dans toutes nos colonies, aussitôt que la saison le permettra.

NAPOLÉON.

Comm. par M\*\* la dochesse Decrès (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12879.

### AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Tikit, 8 juillet 1807.

Le reçois votre lettre du va juin. J'appelle armer un vaisseau, le voir náté et avoir à hord ou dans des magasins tout ce qui est nécessaire pour achever cet armement; alors l'armement est l'alfaire d'un mois. Aujourd'hui il faut donc qu'au lieu de retarder la mise à l'eau des vaisseaus d'Anvers ous l'activiez, dans que les chaniters soient libres et que vous puissiez mettre d'autres vaisseaux en construction; que les vaisseaux de Flessingue aient leur mâture, voilure, canons, marins, etc. de manière qu'il n'y ait qu'à les mettre en rade et à les armer. Le vous recommande de nouveau de mettre mon escadre de Toulon en état d'aller en mer. Mettre sur ces vaisseaux les matelots des frégates et petits létiments qui sont inutiles. Je désire beaucoup que le Commerce-de-Paria et le Bobuste fassent quelques petites sorties, afin de perfectionner l'arrimage et que l'équipage fasse connaissance.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

-

## 12880.

### A M. DABU.

Tilrit, 8 juillet 1807.

Monsieur Daru, je reçois votre lettre du 7, de Kenigsberg, Il résulterait de l'état qui y était joint que cette ville a déjà payé neuf millions sur la contribution extraordinaire; rependant, dans votre lettre, vous ne portex que Á.goo.coo frants de payés sur cette contribution. Je ne sais comment concilier cette contribution. J'imagine que le payeur général est à Kenigsberg. J'ai perdu de vue où nous en sommes pour la solde; mais, comme je vais passer à Kenigsberg, Jenez tout prèt pour que mon travail puisse se faire promptement.

Je vois que vous avez 30,000 aunes de draps dont il a été donné 2,000 aunes à des officiers: faites-moi connaître l'usage qu'il faut faire de ces draps. Faites-moi connaître aussi ce que j'ai donné, de différents magasins, en habits nenfs, et ce que j'ai encore à distribuer à Danzig et ailleurs.

Je vois avec plaisir que vous avez trouyé des selles, dont la cavalerie doit avoir bésoin: faites-les distribuer par régiments, suivant l'arme de la cavalerie.

La paix ayant été signée anjourd'ini, il ne faut faire venir ancune subsistance de Danzig sur Kenigsberg, vu que ce point est le premier qui sera évacué. N'envoyez rien sur Tilsit, rieni de Varsovie sur Marienwerder. Les points de Danzig, de Varsovie et de Thorm doivent être le plus approvisionnée, car ce sont ceux que je garderai le plus longtemps.

Si vous avez assez de tabac, faites-en une distribution générale à toute l'armée; faites de même une distribution de harenes.

Faires-ona remettre fout le vin; aye, les états de ce que jen ai à banig, afin que jen fase une distribution régilière à toute l'armée. Je vois que nons sommes assez riches en eau-de-vie et eu rhum, paisque vous en avez 600,000 pintes. Gardoz-ous hien de haire venir le vin et Geau-de-vie que nous avons sur la Vistule, surrout de Danzig. Ut reste, je serai à Kemigsberg dans deux jours, et, en vingt-quatre heures de travail, si vos états sont préts, je donnerai mes ordres sur tout.

Il faut écrire à l'ambourg que je veux les seize millions de marchaudises anglaises. Je vais y avoir beaucoup de troupes, et il faudra bien qu'elle les pave.

Aspoléos.

Comm. per M. le comte Daru. (En neunte aps Arch. de l'Erop.)

1288t.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Tibit, 8 juillet 1807.

Vous pouvez faire mettre dans votre journal que la paix a été signée aujourd'hui entre la France et la Russie par M. Le prince de Bénévent, plémpotentiaire pour la France, et les princes Kourakine et Labanof pour la Russie. Les ratifications seront échangées demain.

Je vous envoie une petite notice qui vous fera connaître les principales conditions de la paix, mais pour vous seul, parce que je ne désire pas qu'elles soient encore connues.

Je restitue à la Prusse ses états jusqu'au thalweg de l'Elbe, de manière que la Vielle-Marche et le Magdebarg me restent, ce qui, joint à Hesse-Cassel et Brunswick et aux états prussiens de la Westphalie, forme un royaume dont le prince Jérôme est roi. Je penus qu'il fera de Cassel sa capitale. Vous sentez que le roi de Prusse est très-mécontent de ces arrangements, puisqu'il laisse dans mes mains son boulevard, qui est Magdeburg, L'aucienne Pologne prussienne est dounée au roi de Save, sous le titre de duché de Varsovie. Danzig est ville libre comme auparavant.

Le roi de Naples, celui de Hollande, le grand-duc de Berg, etc. sont reconnus. Cattaro et Corfou me sont remis.

Si M. la Bouillerie est à Berlin, qu'il mette ses états bien au net, et, lorsque je passerai à Dresde, je vous en préviendrai pour qu'il s'y rende et qu'il me rende un compte clair et exact. Comme nous tirons de l'argent de Danzig, de Koenigsberg, je pense qu'il serait prudent qu'il envoyat tout l'argent qu'il aurait dans les easses à la gauche de l'Elbe, sur Mavence.

63.

Je suppose qu'il a fait recette de la contribution de Danzig.

Qu'il envoie en Silésie prendre un état exact des caisses, afin qu'il me présente un résultat général complet.

Napoléox

Archives de l'Empare.

### 12882.

### AT ROLDE VAPLES.

Tsbit, 8 prillet 1807.

La paix a été signée aujourd'hui entre la France et la Russie par M. le prince de Bénévent et par les princes Kourakine et Labanof. Les ratifications en seront échangées demain.

La Russie vous a reconnu comme roi de Naples.

Archives de l'Empire.

Aspoléos.

12883. NOTE 1.

Tilset, 8 juillet 1807 1.

On rapportait et l'on expliquait devant l'Empereur ce mot d'un écrivaix counts : l'a tère nouverainment juiset els mois dire, par cela même, nouverainment instérent. On assure que Sa Majesté, après avoir laissé asset longtemps nn libre cours à la disension, l'a terminée en montrant toute son indignation et en disant : - Che pareille phrase ne peut être sortie que de la plume de Marat. - On peut se rappeler en effet, si l'on a bonne mémoire, que les sectateures de ce forcené dissient, dans un temps qui est heureusement hien loin de nous, qu'un propte qui est souterainment just et so desait être, par cela même, souverainment instet et no desait être, par cela même, souverainment instet en desait être, par cela même, souverainment instet en desait être, par cela même, souverainment instet en desait être, par cela même, souverainment instetune.

Nous sommes charmés de pouvoir citer cette anecdote, qui est, pour tontes les personnes qui professent des opinions libérales et les cultes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette note, de la main de Meneval, porte en marge : Pour le Peblicinte. Elle a été publiée 1807. — <sup>1</sup> Date présumée.

différents qui sont admis dans l'Empire, un nouveau garant des sentiments et de l'impartialité du souverain.

Justice et intolérance, intolérance et bonté! Allia-1-on jamais des choacs plus opposées? Ne sont-ils pas coupables au plus haut degré ces écrivains qui proclament de nouveau des principes cent fois plus atrores que ceux qui ont mis le poignard à la main des assassins de la Saint-Barthélemy et des bourreaux de septembre? Dans ne état bien réglé, la liberté de la presse devrait-elle s'étendre jusqu'à permettre la propagation, par le moyen des feuilles périodiques, d'une doctrine aussi désastreuse?

Dipôt de la guerre.

## 12884. A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Tiltit, 9 juillet 1807

Napoléox.

Trint, 9 juillet 1807

Monsieur mon Frère, j'envoie à Votre Majesté une idée sur la manière dont je conçois que doivent être commencées nos affaires actuelles avec l'Augleterre.

Je lui envoie également un petit résumé de ce qu'il paraîtrait couvenable de faire relativement à nos affaires de la Porte et de la Dalmatie.

Comm. par S. M. l'empereur de Russie. (En munte sux Arch. de l'Emp.)

NOTE.

Le soussigné, ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur de tontes les Russies, a reçu l'ordre de sa Conr de faire la notification suivante au ministre des affaires étrangères de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

L'intérêt de ses peuples et les cirronstances de la guerre out décidé l'empereur Alexandre à conclure et signer, conjointement avec S. M. le ort de Prisses, une paix définitive avec l'empereur Napoléon; mais, désirant d'y faire participer l'Angleterre. Sa Majesté Impériale a offert sa médiation, que la France accepte. Cette acceptation est un des articles essentitels du traité. Dans différents entretiens que l'Empereur, mon maitre, a eus avec l'Empereur des Français, il a eu lieu de se convaincre que ce monarque désire sincèrement le rétablissement de la paix maritime sur des principes équitables et honorables.

Il ose espérer que S. M. le roi de la Grande-Bretagne, dont il connaît depuis longtemps les sentiments pacifiques, saisira cette circonstance pour mettre fin à une querelle qui a coûté trop de saug et de larmes à la triste humanité. L'empereur Alexandre regardera comme un jour heureux pour lui celui où il verra la paix réguer sur toutes les nations, cicatriser toutes les plaies et assurer le repos à notre génération. S. M. l'Empereur fera plus : il est prêt à offrir l'appui de toutes les forces de son empire pour assurer l'exécution des stipulations de la paix, une fois qu'elle aura eu lieu entre la France et l'Angleterre. Par cette garantie. S. M. Britannique obtiendra ce qu'elle a toujours paru désirer, et pourra se livrer sans méfiance à ses sentiments humains et pacifiques. S. M. le roi de la Grande-Bretagne verra dans ces dispositions, et dans les nouveaux arrangements que la Russie est prête à contracter pour des intérêts étrangers à son empire, dans la seule vue du repos et de la trauquillité du monde, un nouveau gage de l'intérêt que porte Sa Majesté Impériale au bonheur et à la prospérité de S. M. Britannique.

Arrhives de l'Empere

## 12885.

## ANNEXE A LA PIECE Nº 12885.

## A DUNNER DE PART ET D'ALTRE POUR LES AFFAIRES DE LA PORTE ET DE L'ADRIATIQUE

ORDRES A DOVNER PAR LA RISSIR

onnes a novembra la rance.

1º Faire connaître à l'ambassa-

deur turc, à Varsovie, le traité de paix, et lui remettre une note contenant l'offre de la médiation de la

France.

2° Ordre à donner au général Mi-9° Expédier un officier français chelson de se conformer au traité; l'autoriser à conclure un arrangement avec le grand vizir, si celuici déclare que la Porte adhère à la paix. au quartier général du général Michelson, pour notifier la paix au grand vizir et lui faire connaître l'intention où est l'empereur de Russie d'évacuer la Valachie et la Moldavie si, de son côté, la Porte promet de ne point entrer en Valachie et en Moldavie que les affaires ne soient arrangées, et si, acceptant ma médiation, la Porte envoie des pleins pouvoirs pour conclure sa paix avec la Russie. L'officier francais continuera sa route jusqu'à Constantinople et portera des dépêches à l'ambassadeur de France avec les nouvelles instructions qui dérivent de l'état de paix avec la Bussie.

Nota. L'adjudant commandant Guilleminot est l'officier français qui se rendra auprès du général Michelson et à Constantinople.

3º Indication à donner à l'ambasadeur de France, si la situation de Constantinople le permet, de demander le pussage des vaisseaux russes, qui sont à Corfon, dans la mer Noire, et, au cas qu'il Toltienne, d'euroyer un courrier à Corfou et en Dalmatie pour en instruire officier commandant les vaisseaux russes destinés à se rendre dans la mer Noire.

3° Envoyer à l'officier qui commande les vaisseaux russes l'ordre de passer dans la mer Nuire, s'il reçoit l'assurance de la part de l'ambassadeur de France qu'il peut y passer. h' Envoyer par un officier russe, qui accompagnerait l'officier français qui se reud en Dalmatie, Tordre au général qui commande à Cattaro de se rendre par terre ou par ner aves ses troupes sur le territoire de Venise, et d'attendre là de nouveaux ordres de l'ambassadeur de Bussie à Vienne. 4º Envoyer par un officier français au général Marmont, avec l'officier russe qui se rend à Cattaro, l'ordre de prendre possession de la forteresse et de rétablir ses rapports avec les Monténégrins.

6° Faire partir un officier russe par Otraule, lequel portera l'ordre à la garnison de Corfou de remettre la citadelle à la garnison française, et de se rendre par terre ou par mer à Venise, ou de rester à Zante ou Céphalonie, et d'y vivre en honne intelligence avec les Français. 5° Expédier en Italie l'ordre de recevoir la garnison russe de Cale taro dans la terre ferme de Venise, où elle resterait, si telle est l'intention de l'empereur de Russie, jussuge avec la cour de Vienne.

6º Euvoyer, avec l'officier russe qui partira par Otrante, l'ordre aux troupes frauquises de preudre possession de la forteresse de Corfou, en gardant les Busses à Corfon et d'aux les Illes voisines, ou en les acheminant par terre ou par mer à Venise avec la garnison russe de Cattaro, jusqu'à ce que le passage soit arrancé avec la cour de Vienne.

Nota. La Franco se chargerait de l'approvisionnement des troupes russes par la facilité qu'elle a de tirer des vivres, soit de la côte de Naples, soit de l'Albanie, soit de la Dalmatie.

Archives de l'Empire

## 12886. A M. DE TALLEYRAND.

Tilnit, 9 juillet 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, l'adjudant commandant fuilleminot doit se rendre au quartier général de Michelson. Il ira de là auprès du grand vizir, et il sern porteur d'une lettre dans laquelle vons nofifierez au grand vizir la paix qui vient d'être conclue et les articles du traité qui concernent la Porte. Vous ferez conaître qu'il fant que le grand vizir suspende les hostilités et qu'il conclue un armistice avec le général Vichelson, qui évacuera la Valachie et la Moldavie, mais que lui-même ne doit pas entrer dans ces provinces avant que le traité définité soit réglé. Vous donnerez mes instructions à l'adjudant commandant fuilleminot, et vous hi communiquerze les articles qui concernent la Porte.

De là cet officier se rendra à Constantinople. Il sera porteur d'une lettre chiffrée de vous pour Sebastiani. Vous ferez connaître à mon ambassadeur par cette lettre que mon système sur la Porte chancelle et est au moment de changer; que, cependant, je ne suis pas décidé; que la meilleure amitié subsiste entre moi et la Russie; que l'empereur Alexandre a passé vingt jours ici et que l'ai lieu d'espérer que notre union sern constante; que, d'un autre côté, le sort du sultau Selim m'a été au cœur, et que le peu d'égards qu'on a eu pour mon ambassadeur et pour mes troupes ui'a été sensible; qu'il doit envoyer l'adjudant commandant avec des firmans de la Porte pour que le traité soit exécuté; que les troupes ottomanes restent sur le Danube, tandis que les Russes resteront sur leurs frontières, sans que la Valachie et la Moldavie soient occupées par personne; que les Sept-Iles me sont données en toute propriété ainsi que Cattaro, mais que cela doit rester secret; qu'il faut qu'il obtienne, s'il est possible, le passage par le Bosphore des quatre vaisseaux russes qui appartiennent à la mer Noire; que, s'il l'obtient, sans trop choquer cependant la populace de Constantinople, il en fasse part, par une lettre signée de sa main, au général Michelson, qui l'enverra à Corfou. Il dira dans cette lettre que le gouverneur peut faire partir tant de vaisseaux, et qu'il

.. .

ne leur arrivera rien. Il faut ménager la Derte; qu'elle envoie un ambasadeur à Paris, et qu'elle accepte clairement ma médiation. Vous ferez sentir que j'à été choqué du remoi de mes canomiers et de ce qu'on a assez pen ménagé mon ambasadeur pour ne pas lui faire de notification. Sebastiani témoignera, sil est possible. Timérêt que je prendre Selim; mais il y mettra assez de ménagements pour ne pas accélérer sa unort. Il fera connaitre qu'il est ridicule que l'empereur Moustafa ne m'ait pas écrit, à moi qui, seul, ai protégé son empire; car, enfin, les Turcs n'aurient pas résisté à la Bussie «i je ne les avais pas protégés cersée encore ami de la Porte; unis je suis redevenu ami de la Bussie. Il faut donc toujours chercher des moyens de conciliation, en évitant désormais tous cent d'irritation et d'exassération.

Vous ferez aussi me note au ministre turc à Varsovie pour lui annoucer que la paix est faite et que la Porte y est comprise. Vous toucherez légèrement l'article de mon mécontentement sur le peut d'égards qu'on a eu pour mon ambassadeur depuis le nouveau règne et sur le renvoi presque honteux de mes canonimers.

Recommandez positivement à Sebastiani de renvoyer en Dalmatie tous les canonniers et tous les Français que j'ai à Constantinople.

VAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En munte sur Arch. de l'Écop.)

12887. A ALL PACHA DE JANINA.

Tilet, 9 juillet 1807.

l'ai requ votre lettre que m'a remise votre secrétaire. Les ai compris le contenu. Je fais cas de votre amitié je vons ai donné des preuves tontes spéciales de mon affection, dont je désire que vous ressentiez l'effet. Je donne fordre à mes généraux de s'eutendre avec vous. La paix est rélablie entre moi et l'empereur de Russie; la Sublime Porte y est compris. Je recevrai toujours avec plaisir fout ce qui me viendra de votre part.

NAPOLEON.

Archaves de l'Empire.

### 12888.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Tileit, 9 juillet 1807.

Mon Fils, la paix a été signée hier et ratifiée aujourflui. Nous aous sommes quittés ajourflui. Europereur Mexaudre et moi, après avoir passé ici vingt jours ensemble. Nous nous sommes donné réciproquement des marques de la plas grande amitié. A la dernière entreue il a part ace le grand cordon de la Légion de honeure, et noi avec le grand Ordre de Saint-Nudré. J'ai donné le grand cordon de la Légion au grand-duc Coustantin, aux princes Kourskine et Labanof et au conte de Budberg. L'empereur Alexandre a donné son Ordre au roi de Westphalie, au grand-du ce Berg et aux princes de Nenfchâtel et de Bénévent.

Je dois prendre possession de Corfou. Du moment que cette ile me sera remise, ne perdez pas un moment pour l'approvisionnement par Ancône et Venise. Du reste, gardez le plus grand secret sur tout cela.

VAPOLÉON,

Commi, par S. A. I. W<sup>\*\*</sup> in duclieuse de Leuchtenberg (En musie sus Arels, de l'Emp.)

Lettre analogue au roi de Aaples.

## 12889. A. M. CAMBACÉRÉS.

konigsterg, to juillet 1807.

Von Consin, je reçois vos lettres des a ge (3 5) juin et du "r juillet. Je suis arrivée main à trois henres à konighenr, bon départ de Tlisit et ma séparation de l'empereur Alexandre, avec qui j'ai passé vingt jourdans cette ville, ont été marqués par toutes sortes de témoignages d'amitir éréproque. Le vous ai déjà mandé, je crois, de faire mettre dans le Manieur que l'échange des ratifications avait en lieu, et que tout allait selon mes désire.

Apoléox.

Couns, par M, le dur de Comborères. (En transceau Arch de l'Etip )

64.

## 12890.

### A M. FOUCHÉ.

Kanigsberg, 10 juillet 1807.

Je reçois vos lettres des aq et 30 juin et du 1º juillet, Je suis arrivé is Kenigsberg ce matin à trois beures. Je suis logé dans le vieux château qui a servi de berrean à la monarchie prassienne. La paix a été siguée et ratifiée, et tout va au mieux. Cet archifou de roi de Suède vient de profiter de cette occasion pour dénoncer l'armistice. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas mettre un gaillant comme cela au yeutle-maisons.

Vapotico

Archives de l'Empire.

## 12891. A. M. PORTALIS.

Kanigsberg, 10 juillet 1807.

Monsieur Portalis, ja i distingué, dans les différents rapports que vous na vez remis, le curé de Morra et le curé de Sommariva del Bosco. Les services qu'ils ne cessent de rendre à la religion et à la patrie n'ont porté à leur donner une preuve éclatante de una satisfaction. J'ai ordonné na graud chancelier de la Légion d'honneur de leur envoyer l'aigle de la Légion. Faites connaître au clergé du diocèse d'Asti qu'il doit voir dans cette distinction accordée à deux de ses membres une preuve de la satisfaction que fai de sa conduite.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12892.

### AL GRAND-DUC DE WURZBURG.

Konigsberg, 10 juillet 1807.

Je reçois la lettre de Votre Altesse du 30 juin. Je la remercie de tout re qu'elle me dit. l'interviendrui avec plaisir pour faire terminer d'une manière convenable les différends qu'elle a avec la Bavière, désirant de lui donner des preuves de l'intérêt que je lui porte.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

### 12893.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

Konigsberg, 11 juillel 1807.

Mon Cousin, donnez l'ordre que tous les travaux du génie cessent sur tous les points de l'armée.

Napoléon.

Bépôt de la guerre. En muste ses Arch, de l'Emp

## 12894. A M. CAMBACÉRÈS.

Kunigsberg, 12 juillet 1807.

Mon Cousin, je reçois votre lettre du 3 juillet. Je compte partir demain de Kœnigsberg pour Dresde. C'est vous dire que je ne tarderai pas à être à Paris. Tout va selon mes souhaits.

Napoléon.

Comm. par M. le doc de Cambocérès. (En missie sus Arch, de l'Emp.)

12895.

## CONVENTION.

Kunigsberg, 19 juillet 1807.

Entre les soussignés, d'une part le maréchal comte de Kalkreuth et de l'autre le prince de Neufehêtel major général, munis des pleins pouvoirs de leurs souverains respectifs à l'effet de régler la convention stipulée dans l'article 2 du traité de paix signé à Tilait entre S. M. l'Empereur et Roi Napoléon et S. M. le floid de Prusse, il a évé couvenu ce qui suit : Amreta 1<sup>47</sup>. Des commissaires respectifs seront nommés saus délai

pour placer des poteaux sur les limites du duché de Varsovie, de la vieille Prusse, du territoire de Danzig, ainsi que sur les limites du royaume de Westphalie avec celui de Prusse.

Art. 2. La ville de Tilsit sera remise le 30 juillet, celle de Kœnigsberg le 35 du même mois, et, avant le 1" du mois d'août, les pays jusqu'à la Passurge, formant les auciennes positions de l'armée, seront

Au 20 août, on évacuera la vieille Prusse jusqu'à la Vistule.

Au 5 septembre, ou évacuera le reste de la vieille Prusse jusqu'à l'Oder.

Les limites du territoire de Danzig seront tracées à deux lieues autour de la ville et déterminées par des poteaux aux armes de France, de Danzig, de Save et de Prusse.

Au 1" octobre, ou évacuera tonte la Prusse jusqu'à l'Elbe.

La Silésie sera également remise au 1<sup>er</sup> octobre: ce qui fera deux mois et demi pour l'évacuation entière du royanme de Prusse.

La province de Magdeburg, pour la partie qui se trouve sur la rive droite de l'Ellie, ainsi que les provinces de Prenzlow et Pasewalk, ne seront évacuées qu'au 1" novembre; mais il sera tracé une ligne de manière que les trouues ne missent nas amprocher de Berlin.

manière que les troupes ne puissent pas approcher de Berlin. Quant à Stettin, l'époque à laquelle cette ville sera évacuée sera déterminée par les plénipotentiaires.

6,000 Français resterout en garnison dans cette place jusqu'au moment où on l'évacuera.

Les places de Spandan, de Küstrin, et en général tontes celles de la Silésie, seront remises le 1<sup>er</sup> octobre entre les mains des troupes de S. M. le roi de Prusse.

Ant. 3. Il est bien entendu que l'artillerie, toutes les munitions, et en général tont ce qui se trouve dans les places de Pillau, Kolberg, Graudenz, restera dans l'état où les choses se trouvent.

Il en sera de même pour Glatz et Kosel, si les troupes françaises n'en ont pas pris possession.

Art. 4. Les dispositions ci-dessus auront lien aux époques détermi-

nées, dans le cas où les contributions frappées sur le pays seraient acquittées; bien entendu que les contributions seront censées acquittées quand des sûretés suffisantes seront reconnues valables par l'intendant général de l'armée.

Il est également enteudu que toute contribution qui n'était pas conune publiquement avant l'échange des ratifications est nulle.

Ant. 5. Tous les revenus du royaume de Prusse depuis le jour de féchange des ratifications seront versés dans les caisses du Roi et pour le compte de Sa Majesté, si les contributions dues et échnes depuis le 1" novembre 18:06 jusqu'au jour de l'échange des ratifications sont acquittées.

Art. 6. Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour traiter et décider de tous les différends à l'amiable. Ils se rendront en conséquence à Berlin le 35 juillet, afin que cela n'apporte aucun retard à l'évacuation

Art. 7. Les troupes ainsi que les prisonniers de guerre français vivront dans le pays et des magasins qui peuvent y exister jusqu'au jour de l'évacuation.

Ant. 8. Si les hôpitaux ne sont pas évacués à l'époque où les troupes doivent se retirer, les malades français seront soignés dans les hôpitaux, et tous les secours leur serout donnés par les soins des administrations du Rôi, sans cesser d'avoir auprès d'eux les officiers de santé nécessaires. Ant. 9. La présente convention aura su pleine et entière evécution.

En foi de quoi, nous l'avons signée et y avons apposé le sceau de nos armes.

A Kænigsberg, le 12 juillet 1807.

Le prince de Neufchâtel maréchal Alex. Bertrier.

Maréchal counte Kalkreith.

Corons, par M. le comte Daru (En minute se dépit de la gourse)

### 12896.

## NOTE POUR LE TRAITÉ D'ÉVACUATION.

Kunigsberg, 12 juillet 1807.

Ne rion statuer sur Magdeburg pour la partie de la forteresse qui se trouve à la rive droite, objet que l'Empereur se réserve de traiter.

Euroyer un ingénieur pont tracer les limites du royaume de Westphalie, lequel sera chargé de placer les poteaux dans les îles de l'Elbe, de manière à tenir toutes les bonnes positions de notre côté.

Quant à Stettin, faire sentir que le jour de l'évacuation sera fixé par les plénipotentiaires, et qu'il y aura une garnison de 6,000 Français jusqu'au moment de l'évacuation, par suite de la conduite indécise du roi de Suède.

Faire sentir dans la conversation que les contributions n'appartiennent pas à l'Empereur, mais à l'armée.

Enfin, s'il y avait trop de difficultés à acquitter les contributions déjà frappées. l'intendant général sera autorisé à recevoir des domaines royaux ponr la valeur des contributions, domaines qui resteraient à la disposition de l'Empereur; ce qui ne se dira qu'au dernier moment.

### ARTILLEBIE.

L'artillerie des places appartient à l'armée; les ordres seront dounés pour qu'elle file boute sur Magdeburg, à l'exception d'un certain nombre de pièces qui seront laissées dans le duché de Varsovie. S'il y a quelque objet que le général Songis ne veuille pas faire transporter en France, il sera autoris à s'armapper avec Fartillerie prussieme pour le vendre, il

L'artillerie de la place de Danzig sera vendue à la ville, si elle veut en acheter; dans le cas contraire, cette artillerie sera gardée par la ville, et, à la paiv avec l'Angleterre, elle sera évacuée sur France.

Le général Songis s'arrangera de manière à ne pas laisser, dans la partie de la Prusse que nous occupons, un seul fusil, pas un grain de pondre, même quand ou voudrait les acheter; mais le général Songis pourra faire veudre des fiuits prussiens, de la poudre et des canons au gouvernement du duché de Varsovie, s'il veut les acheter, en stipulant seulement que le payement se fera le plus tôt possible. L'intendant général fera de même pour les gibernes et pour les autres objets d'habitlement que voudra acheter la Pologne.

### WAGASINS.

Tous les magasins appartiennent à l'armée. L'intendant général est autorisé à vendre tout ce qu'il ne pourra pas emporter; on laissera des approvisionnéments considérables à Danzig, afin que le garnison qui sera dans cette, ville, et qui y restera jusqu'à la paix de l'Angleterre, puisse y vivre.

Il restera 30 à 10,000 hommes dans le duché de Varsovie, c'est-à-dire À varsovie, Posen, Thorn et Bromberg. On laissera donc le plus de vivres qu'on pourra dans ces villes. Le reste des magasins de vivres sera évacué sur Magleburg, parce que l'intention de l'Empereur est de tenir longtemps une forte carnée dans le rovaume de Westphalie.

### EFFETS D'HABILLEMENT, HARNACHEMENT ET ÉQUIPEMENT.

L'intendant général fera réunir à Magdeburg tout ce qui se trouvera sur la rive droite de l'Oder et sur la rive droite de l'Elbe. Il formera également de gros magasins à Bromberg pour Varsovie, ayant soin de ne rien laisser en Prusse.

Sur le rapport que l'intendant général fera à l'Empereur de ses différents gardes-magasins, Sa Majesté ordonnera leur destination ultérieure. L'essentiel est d'y établir de suite une bonne administration, tant pour la comptabilité que pour la conservation des effets.

#### HOPITAUX.

L'intendant général ordonnera que tous les malades russes qui sont dans les hópitaux soient laissés aux soins des Prussiens. Autant que possible, les malades et les blessés russes et prussiens seront retirés du duché de Varsovie et de la Westphalie pour être mis dans le royaume de Prusse.

### CONTRIBUTIONS.

Conformément à la convention, le principe est que l'évacuation n'aura lien aux termes fixés que dans le cas oil les contributions seraient acquittées. Ainsi, Kenigsberg ser remis le s'à juillet, si la contribution est payée; Berlin, le.... dans la même supposition. L'intendant général regardera les contributions coaume payées lorsqu'on lui aura donné des satretés en effets su'il ingera valables.

Quant aux revenns du pays, ils seront versés dans les caisses du roi de Prasse, et pour son comple, à dater du jour de l'échange des ratifications, si les contributions dues et échues depuis le « novembre 1806, jusqu'an jour de l'échange des ratifications sont acquittées.

Le major général par ordre de l'Empereur.

Contra, par M. le contra Duru. (En mente sa Depit de la guerre)

### 12897.

## DISPOSITIONS GÉNÉRALES POUR L'ARMÈE.

Kongsleeg, 19 juillet 1807.

La Garde impériale partira sans délai pour se diriger, à très-petites journées, avec séjour et sans se fatiguer, sur Berlin, où elle attendra de nouveaux ordres.

Les équipages de l'Empereur suivront la Garde,

Les officiers d'ordonnance de Sa Majesté resteront près le major général, et, quand il quittera l'armée, ils resteront près du maréchal Soult et seront successivement expédiés à Sa Majesté, toutes les fois qu'il y aura des nouvelles à lui porter.

### GRAND ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

Le major général restera à Kornigsherg jusqu'à ce que tous les ordres pour l'exécution des dispositions ordonnées par l'Empereur soient expédiés et que les troupes soient en marche. Après cela, il se rendra en droite ligne à Paris. Comme ministre de la guerre, il commande en l'absence de l'Empereur la Grande Armée, jusqu'à ce qu'il parte pour Paris. Son départ n'aura lieu que quand tout ce qui a rapport aux dispositions ridessus sera mis en evécution, de manière qu'il ne puisse y avoir aucun embarras, que les commandements soient distincts et que charan sachce qu'il a la fair.

Du moment que le major général quittera l'armée, la correspondance des maréchaux, celle de l'intendant, des commandants du génie et de l'artillerie lui serout adressées à Paris. Il en sera de même pour les chefs d'état-major, qui enverrout à Paris les mêmes situations qu'à l'armée, le major général se trouvant près de l'Empereur à Paris pour y cemplir ses fonctions comme à l'armée.

# 1" COMMANDEMENT. — MABÉCHAL DAVOUT.

Tout le territoire du duebé de Varsorie sera sous le commandement de M. le marcéal Bavout il aura le commandement des troupes, édérase des places, artillerie, génie, administration, etc. il sera chargé de tout. A cel effet, il aura sous ses ordres les troupes polonaises, celles saxonnes. le 3° crops d'armée, la division de draggon du gloriral Laloussaye, la brigade de cavalerie légère du général Pajol et celle du général Watier. Ces deux brigades serunt commandées par le général de division Lassille.

## 2º COMMANDEMENT. — MARÉCHAL SOULT. LA VIEILLE PRESSE JESOPA L'ODER.

Kornigsberg et la vieille Prusse jusqu'à l'Oder seront sous les ordres immédiats de M. le maréchal Soult, ainsi que toutes les troupes qui s'y trouvent, les dépôts de eavalerie et hôpitaux.

Le maréchal Soult aura également sous ses ordres le corps du maréchal Lames, qui sera commandé par le général Oudinot, à l'exception des troupes saconnes, qui passent aux ordres du maréchal Davout, mais seulement jusqu'au moment où le 6' corps sera sur l'Oder.

La division des grenadiers réunis occupera Danzig.

La division du général Verdier occupera les environs de Danzig, mais

le pays au delà de deux lieues de rayon, afin de vivre sur la Prusse. Elle ne rentrera sur le territoire de Danzig qu'au moment où l'on devra évaeuer la Prusse.

Quand le 5° corps sera sur l'Oder, le corps du maréchal Lannes, commandé par le général Oudinot, fera partie du commandement du maréchal Davont auquel il rendra compte, à Varsovie.

### CAVALERIE DE RÉSERVE

La casalerie de réserve de l'armée, qui formait le corps du grand-duc de Berg, se dirigera sur Berlin, sans autre considération que celle de la faire sivre; elle prendra des séjours, et il lui sera donné différentes directions, afin qu'elle ait plus de facilité à trouver des fourrages. Les cantonnements seront arrangés de manière que cette cavalerie séjourne entre la Vistule et l'Oder jusqu'à la fin d'ectobre.

Le général Belliard et l'état-major de la réserve de cavalerie seront établis dans le lieu où le maréchal Soult aura son quartier général.

Après le départ du major général, le maréchal Soult pourra donner des ordres et contre-ordres à la cavaleric de réserve, suivant les circonstances. Dans le cas d'événements, il se concerterait avec le maréchal Davout afin d'agir d'accord.

# 3" COMMANDEMENT, - MARÉCHAL MORTIER.

Le maréchal Mortier se rendra à Breslau pour commander la haute et basse Silésie. Tous les Français de son corps d'armée, sous les ordres du général Dupas, se rendront directement à Stettin.

Tous les Polonais de son corps se rendront sous les ordres du maréchal Dayout.

Le maréchal Mortier aura en Silésie :

- 1° Le corps de M. le maréchal Masséna, qui se rend à Breslau, sous les ordres du général Suchet;
- 9° Le corps du maréchal Ney, qui se rend à Glogau, sous les ordres du général Marchand.

## 4° COMMANDEWENT. - MARÉCHAL BRUNE.

Le maréchal Brune commande la Poméranie et conserve son commandement le qu'il est aujouralhui. Il correspondra directement avec le major général, soit à Konig-berg quand il y sera, soit à l'aris. Dans les cas imprévus, le maréchal Brune se concerterait avec les maréchaux Davout et Mortier.

L'intendant général de l'armée, M. Daru, restera dans le lieu où le maréchal Soult aura son quartier général, pour pouvoir, de concert avec lui, exécuter toutes les dispositions du traité de paix et de la convention, pour ce qui regarde les contributions et l'administration, et evécuter tous les ordres de l'Empereur qu'il recevra par le major général. Le général Songis restera dans le même lieu où le maréchal Soult

aura son quartier général, pour y exécuter les ordres qu'il recevra du major général. Le parc d'artillerie se rendra à Berlin. On aura soin que les chevaux

Le parc d'artiflerie se rendra à Berlin. On aura soin que les chevau vivent aux dépens du pays.

Les mêmes dispositions regardent le général Chasseloup et le parc du génie.

Les aides de camp du ministre de la guerre seront partagés entre MM. les maréchaux Davout et Brune, pour lui être expédiés successivement tous les cinq jours et apporter les nouvelles.

Par les dispositions ci-dessus, il y aura donc quatre corps d'armée :

Le maréchal Soult dans la vieille Prusse;

Le maréchal Davout dans le duché de Varsovie;

Le maréchal Mortier dans la Silésie;

Le maréchal Brune dans la Poméranie. La réserve de cavalerie suivant le mouvement du 4° corps.

Le maréchal Bernadotte se rendra dans les villes hanséatiques, d'où il correspondra immédiatement avec le major général.

Le corps de M. le maréchal Bernadotte, aux ordres du général Victor,

sera dirigé en droite ligne sur Spandan, où il tiendra garnison sur les états de Prusse, à la droite de l'Elbe et où il sera à portée de la Poméranie suédoise, c'est-à-dire de Prenzlow et de Pasewalk.

Comme les mouvements pour évaener les états de Praisse se font par les troupes aux ordres du maréchal Soult, ce maréchal restera plénipotentiaire de l'Empereur, conjointement avec M. le maréchal de Kalkreuth, plénipotentiaire du roi de Praisse.

Les mouvements d'évacuation se feront :

1" ligue sur la Vistule;

9" ligue sur l'Oder;

3° ligne sur la Havel, près Berlin.

S. A. I. le grand-duc de Berg se rendra, comme il le désirera, soit dans ses états, soit à Paris.

Les maréchaux Masséna, Lannes et Ney se rendront immédiatement à Paris

Le 5' corps restera donc commandé par le général Suchet, le 6' corps par le général Marchaud, le corps du marcéchal Lannes par le général Oudinot, qui, lui-même, sera aux ordres du maréchal Soult jusqu'au moment où ce maréchal sera sur l'Oder, et passera, dès ce moment, aux ordres du maréchal Davout, et correspondra avec lui à Varsordeal Davout, et correspondra avec lui à Varsordeal

Il sera écrit une lettre de satisfaction au général Gouvion Saint-Cyr, et il lui sera donné une autorisation pour aller à Paris reprendre ses fonctions au Sénat.

APOLÉON.

Bépôt de la guerre.

12898. AU BOUDE VAPLES.

----

kengsberg, 12 juillet 1807.

Je vois dans les journant français des lettres du roi Ferdinand qui sont tirées probablement des journaux de Naples. A quoi cela aboutii-il? Qui est-ce qui peut trouver mal que le roi Ferdinand défende son trône par tous les moyens? Ponrquoi donc imprimer des lettres insignifiantes? L'art dans votre position est au contraire de n'en parter januis. Ces descentes et ces incursions de brigands, qui sont peu de chose, sont à tort evaltées et grossies. La qualité constante de vos ministres est de faire chaquer leur fouet. Il faut au contraire les anciondrir, ces incursions, et les présenter au public plus faibles qu'elles ne le sont réellement. Toud est important. La conséquence naturelle qu'on en tire est que le royaume de Naples est la proie de toutes sortes de brigandages, et cela n'est pas vuir, mais c'est le résultat de la maladresse de votre police. C'était ainsi en France dans la révolution. C'était un parti qui en poussuit un autre à l'extrémité. Mais ce n'est pas là es situation de votre royaume.

A POLÉDA.

Archives de l'Empire.

## 12899,

## 87° BULLETIN DE LA GRANDE ARMÉE.

Kenigsberg, 12 juillet 1807.

Les empereurs de France et de Russie, après avoir séjourné pendant vingt jours à Tilsit, où les deux maisons impériales, situées dans la même rue, étaient à peu de distance l'une de l'autre, se sont séparés le g, à di trisi haures embendid, un codemant le distance de la grande manue d'applié

trois heures après midi, en se donnant les plus grandes marques d'amitié. Le journal de ce qui s'est passé pendant la durée de leur séjour sera d'un véritable intérêt pour les deux peuples.

Après avoir reen, à trois heures et demie, la visite d'adieu du roi de Prusse, qui est retourné à Memel, l'empereur Napoléon est parti pour Kœnigsberg, où il est arrivé le 10 à quatre heures du matin.

Il a fait hier la visite du port dans un canot qui était servi par les marins de la Garde. Sa Majesté passe aujourd'hui la revue du corps du maréchal Soult, et part demain à deux beures du matin pour Dresde.

Le nombre des Busses tirés à la bataille de Friedland s'élève à 17,500; celui des prisonniers est de 50,000; 18,000 sont passés à Kenigsberg, 7,000 sont restés malades dans les hôpitans, le reste a été dirigé sur Thorn et Varsovie. Les ordres ont été donnés pour qu'ils fuseant remoyés en Bussie sans délair; 7,000 sont déjà revenus & Kenigsberg et vont être en Bussie sans délair; 7,000 sont déjà revenus & Kenigsberg et vont être rendus. Ceux qui sont en France seront formés en régiments provisoires: l'Empereur a ordonné de les habiller et de les armer.

Les ratifications du traité de paix entre la France et la Russie avaient été échangées à Tibit le 9; celles du traité de paix entre la France et la Prusse l'ont été cic aujourd'hui.

Les pléquipteutipires chargée de ces négretations étaient : pour la

Les pléuipoteutiaires chargés de ces négociations étaient : pour la France, M. le prince de Bénévent; pour la Russie, le prince Kourakine et le prince Labanof; pour la Prusse, le feld-maréchal comte de Kalkreuth et le comte de Goltz.

Après de tels événements, on ne peut s'empécher de sourire quand on cutend parter de la grande equétion angluise et de la nouvelle frénésie qui s'est emparée du roi de Stiede. On doit renoarquer d'ailleurs qui s'est emparée du braviation de l'Elle et de l'Order étail de 7,000 hommes, indépendamment de la Grande Armée, et non compris les divisions espagnoles qui sont en ce mouent sur l'Oder. Ainsi il aurait falla que l'Angeleterm uil en expédition toute son armée, ses milites, ses volucities, ses fuerbles, pour opérer une diversion sérieuse. Quand on considére que, dans de telles circonstances, elle a envoré é, coo hommes se faire massacrer par les Arabes, et 7,000 hommes dans les Indes espagnoles, ou ue peut qu'avoir pité de l'excessive aviblét qui ournanette ce alainet.

La paix de Tilsit met fin aux opérations de la Grande Armée; mais toutes les côtes, tous les ports de la Prusse n'en resterout pas moins fermés aux Anglais. Il est probable que le blocus continental ne sera pas uu vain mot.

La Porte a été comprise dans le traité. La révolution qui vient de s'opérer à Constantinople est une révolution antichrétienne qui n'a rien de commun avec la politique de l'Europe.

L'adjudant commandant Guilleminot est parti pour la Bessarabie, où il va informer le grand vizir, de la paix, de la liberté qu'a la Porte d'y prendre part et des conditions qui la concernent.

Moniteer de 24 juillet 1807. (En minute on Dieds de la grecer,)

## 12900.

## A W. CAMBACÉBÉS.

Kenigberg, 13 pillet 1807.

Von Cousin, M. le prince de Bénéveut vous envoie le traité de paix conclu avec la Russie et celui avec la Prusse. Vous voudrez bien convoquer le Sénat, vous y rendre, et faire les communications de ces traités dans la forme ordinaire. Vous les ferez ensuite imprimer au Bulletin des lois et dans le Montteur.

Si vous le jugez convenable, vous ferez faire la publication de la paix dans Paris, le soir même de la communication au Sénat, par des hérauts d'armes.

APOLEON.

Comma, par M. le due de Cambacreis (En mouste sux Arch. de l'Emp.)

### 12901.

## A M. DE TALLEYRAND.

Keugsberg, 13 juillet 1807.

Monseur le Prince de Bénévent, envoyez par un courrier extraordinaire à M. Tarchichancelier de l'Empire les traités de pais vec la Russie et la Prusse. Jui donné ordre qu'il assemble le Sénat, publie les traités et les imprime. Je n'ai pas voulu tarder plus longtemps, paree que les relations commerciales en souffrent.

Envoyez également le traité de paix à Berlin, avec ordre au général Clarke de l'imprimer quarante-huit heures après le passage du courrier.

Envoyez-moi ce soir la copie des traités de paix, et demandez à Berthier la convention pour l'exécution du traité avec la Prasse.

Dans les copies des traités, il fant mettre roi de Naples au lieu de roi des Deux-Siciles, afin de ne pas faire sentir le contraste.

Mandez à M. Vincent, mon commissaire à Varsovie, qu'il ait à écrire,

month Congle

tous les jours, aux relatious extérieures un bulletin de ce qui se passe, relatif aux subsistances, au gouvernement, à l'esprit public, etc. ces hulletins seront numérotés et commenceront le 30 juillet.

Napoléon.

techises des affaires étrangères, (En mante un très de l'Emp.)

## 12902.

## AL GÉNÉRAL SAVARY.

Kemgderg, 13 pollet (No.7.

Le giuéral Savary se condra à Saint-Pétersburg, Il Nadressera ou grand maréchal du Palais pour hii demander une audience de l'Empeceur et hii remettre la lettre ci-jointe. Après quelques jours de séjour à Saint-Pétersburg, il ni-spédiera un courrier à l'aris paur n'instruire de ce qui sera vean à sa comaissance, de ce quil aura recueilli sur les évémenents de la campagne, sur les partis qui divisent la Cour, sur les changements qui pourraient souri leu dans le ministère.

Il n'est là que camme aide de ramp et camme militaire, et n'a ancun tirte diplomatique. Il aura soin de voir le prince labunde, ainsi que le grand maréchal du palais Tolstoi, et de leur dire que je l'ai chargé de les voir et de s'adresser à eux toutes les fois qu'il aura besoin de voir Etmpereur.

Il n'expédiera un courrier tantes les fois que cela sera nécessaire; nais il doit, dans tons les cas, nien expédier un an moins fontes les semaines. Toutes les lettres qu'il fera passer par la poste, il aura soin de les écrire comme si elles devaient être lues par l'empereur Alexandre.

Il soignera autant que possible les intérêts de notre commerce, et veillera à ce que les séquestres soient levés et les propriétés françaises restibnées.

Napoleon.

Beplit de la guerre. (En missir sus Arch. de l Esep.)

### 12903.

## AI MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Konigdery, 13 pullet 18-17.

M. Marel écrira à l'intendant de Hanovre pour connaître l'état des domaines royany présentant leur situation et revenu, el extraire jusqu'à concurrence de trente millions de ces biens, qui seront donnés en récompense aux différents militaires qui ont bien servi.

M. Maret écrira également nux gouverneurs de Brunswick, Baireuth. Cassel, Minden, Münster pour l'état des domaines nationaux et royaux, et l'expédier cinq jours après la réception de sa lettre.

NAPOLÉON.

trebres de l'Empere

## 12904.

## AU MARÉCHAL BERTHIER.

ksmigsberg, 13 pallet 1807

Donnez ordre à l'intendant général d'envoyer dans la mit à tons les intendants la convention faite avec M. de kalkrenth, avec ordre de presser les versements de la contribution extraordinaire, puisque l'évacuation du pays dépend de cette clause.

Qu'on fasse également l'état des domaines nationaux, impositions foncières et autres branches de revenus qui restent dus pendant l'année que je suis en possession du pays, puisque, par les articles de cette convention, ces contributions doivent également être pavées.

Napoléon.

Dépêt de la guerre.

12905. DÉCRET

REI.

Comp supérial de Kenigsberg, 13 pullét 1807

Napoléon, Empereur des Français et Roi d'Italie. Voulant donner une preuve particulière de notre satisfaction pour les

services qui nous ont été rendus pendant cette campagne par les différeuts régiments qui composent notre Grande Armée,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Anraca 1°. Il est acconfé des aigles d'argent de la Légion d'honneur pour être distribnées ann officiers et soldats qui se sont le plus distingués dans les régiments soit d'infanteries, soit de cavalerie, soit d'artillerie, composant nos corps d'armée, sans que les états-majors puissent y être compris, nous résevant de statter particultérement à leur épard, assoir :

Au 1" corps, 400 aigles d'argent, dout 200 aux officiers et 200 aux sous-officiers et soldats;

An 3º corps, 320 aigles d'argent, dont 200 aux officiers et 120 aux sons-officiers et soldats;

An 4º corps, 320 aigles d'argeut, dont 200 aux officiers et 130 aux sous-officiers et soldats;

Au 5º corps, 400 aigles d'argent, dont 100 aux officiers et 100 aux sous-officiers et soldats;

An 6" corps, 320 aigles d'argent, dont 200 aux officiers et 120 aux sous-officiers et soldats;

Au 8° corps., 150 aigles d'argent, dont 90 aux officiers et 60 aux sous-officiers et soldats; A la division Verdier, de la réserve d'infanterie, 120 aigles d'argeut,

à distribuer par moitié aux officiers et aux sous-officiers et soldats. An corps du général Oudinot, 180 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats; le q° de hussards sera

compris dans ladite distribution;
A la division Lasalle, 150 aigles d'argent, dont moitié aux officiers

et moitié aux sous-officiers et soldats; A la division Vilhaud, 80 aigles d'argeut, dont maitié aux officiers et

moitié aux sous-officiers et soldats;

A la division Grouchy, 120 aigles d'argent, dout moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats;

A la division Lahoussaye, 110 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats:

- A la division Latour-Maubourg, 120 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats;
- A la division Beker, 60 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats;
- A la division Nansouty, 180 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats;
- A la division Espagne, 80 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats;
- A la division Saint-Sulpice, 60 aigles d'argent, dont moitié aux officiers et moitié aux sous-officiers et soldats.
- et monte aux sous-onners et souais. L'artillerie attachée aux divisions de la réserve sera comprise dans lesdites distributions.
- A la Garde impériale de toutes les armes, 400 aigles d'argent aux sousofficiers et soldats.
- ART. 2. Les maréchaux et commundants des corps feront la distribution des aigles accordées par l'article précédent, entre les corps, en ayant égard à ceux qui ont le plus participé aux événements de la campagne.
- Ils ne ponrront comprendre dans lesdites distributions que des officiers, sons-officiers et soldats présents aux drapeaux lors des affaires qui ont en lieu pendant le mois de juin dernier.
- Air. 3. Le procès-verbal, contenant les noms et grades des individus désignés et les traits de bravoure par lesquels ils se sont distingués, sera adressé à notre major général pour être soumis à notre approbation, avant le 15 du mois d'août prochain.
- Art. 4. Notre major général ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

ALPOLÉON.

Dépêt de la guerre. (En misser sex Arch. de l'Emp.)

12906.

NOTE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Kenigsberg, 13 juillet 1807.

Sa Majesté désire que le priuce de Neufchâtel lui fasse connaître le

nonc des généraux et colonels qui ont été blessés dernièrement, afin de récompenser cenx qui n'auraient pas obtenu d'avancement ou dans l'armée ou dans la Légion illionneur.

Su Majesté désire également que le ministre lui envoie un état, par corps d'armée, des généraus de division, des généraus de brigade et des colones. Une colonne fera comaître ceux qui se sont trouvés à Ulm ou à Austerlitz: une antre colonne, ceux qui étaient à lena ou à Eylau; une troisième, ceux qui étaient à Friedlaud et aux différentes affaires du mois de juin. On metrar en uote ceux qui sont morts ou ceux qui ont obtenn leur réforme, en faisant commitre les lieux où ces derniers se trouvent autourfluit.

Napoléon.

Bepét de la guerre

12907. VOTE.

k-engsberg, 13 puillet 1807.

La paix étant siguée. Févarantion doit avoir lieu. Elle se fera en plusieno temps. Tout ce qui est Pologne ne sera pas coroce évared. La vieille Prusse sera évareée en deux temps : d'abord tous les pays jusqu'à la Passarge et Guttstadt, formant les anciennes positions de l'armée, et, quinze pourse ou un nois aprèe, ces pays-là jusqu'à la Vistile, et enfin tout le pays jusqu'à Tobler, le reste de la vieille Prusse jusqu'à la Poméranie et la Poméranie elle-mèure.

M. Daru se fera donner par M. d'Ube les limites du duché de Varsovie. La ville de Danzig et deux lieues autour restent libres, et je dois y tenir garrison : il fant compter que j'anrai à Danzig 19,000 hommes pendant l'espace d'un on deux ans; il est hon que je ne sois pas obligé de faire des aciats et que les magasins soient abondamment pourvus, du moins en hié et eau-de-vie.

l'aurai dans le duché de Varsovie une quarantaine de millions de rations pendant près d'une aunée; comme Bromberg, Thorn, Posen, font partie de ce duché de Varsovie, il est convenable de réunir là le plus de subsistances possible.

Il faudra calculer s'il convient de vendre ce que nons avons à Kûstrin, quand nous l'évacuerons, ou s'il est préférable de le faire venir à Bromberg. Il faudrait calculer aussi s'il faut faire vendre ce qui vient de Silésie.

Quant à Konigsberg, il est probable que l'évacuntion devre en avoir lieu vers le 1º août. Il faut donc d'îci à ce tempe-là avoir évacué sur Elhing tous les vins, caux-de-vi-c, draps, blés et autres objets, jusqu'à la concerrence de quatre millions, prendre les mesures les plus énorgiques pour avoir la contribution, et tâcher de ne rieu laisser en arrière afin de u'avoir point de discussion.

Le langage de l'intendant général doit toujours être, que l'Empereur n'est point maître de rendre les magasins, ni de remettre les contributions, parce qu'ils appartiennent à l'irmée, et que, s'il le faisait, il fandraît qu'il les remboursât de ses deniers, ce qui n'est pas proposable.

drait qu'il les remboursat de ses deniers, ce qui n'est pas proposable. De Marienwerder, il faut faire évacuer sur Varsovie et sur Thoru.

Tous les malades doivent être évacués sur Thorn, Bromberg, Kustri, et Danzig; ceur qui sont sur la droite doivent être évacués sur Varsosie et autres villes voisines, où ils aurout le temps de se guérir. Les grands blessés et les malades qui sont restés sur la ligue, «ils sont Prussiens ou Busses, doivent être laissés, car je reads les prisonniers. Il finaltrait en remplir Kentigsberg Iorque nous abandonnerous la place; ce sera à la Prusse à y pourroir. Il fant surtout n'en norier ut dans le duché de vasorie ni à Danzig; les évacuer sur les états prussiens, Mêmes ordres à Berlin.

Il faut que, lors de l'évacuation des états prussiens, il n'y ait aucun malade russe dans la ville et territoire de Danzig, ni dans le duché de Varsovie.

La même observation doit être faite pour les pays de la rive ganche de l'Elbe qui doivent former le royamme de Westphalie; il est nécessaire qu'on n'y laises aucun malade russe ni prussien, et qu'on les renvoie dans les états qui restent à la Prusse. Tous les magasins que j'aurai à Spandau, on les évacuera sur Magdeburg; Magdeburg nu reste; y évacuer les magasins des états qui restent à la Prusse, car mes armées resteront très-longtemps en Westphalie.

M. Darn me fera connaître ce que j'ai accordé à chaque corps en habillement, ce que chaque corps a reçu, et ce que j'ai à leur délivrer, ce que j'ai en magasin à Danzig et à Kœnigsberg.

C'est le corps du maréchal Davout que je compte laisser à Varsovie. C'est le corps du général Oudinot que je compte laisser à Danzig.

Tout ce qui est an delà de l'Oder, l'envoyer à Magdeburg. Il ne faut rien donner inutilement aux corps.

Mettre à l'ordre que, vu les circonstances de la paix, la mesure des lettres de change pour la solde est annulée, que l'argent est prêt en France. En écrire au ministre du trésor public.

Aspoléos.

Comm. par M. le comte Daru

### 12908

## AU GÉNÉRAL BAPP.

Karangsberg, 13 juillet 1807.

Monsieur le Général Bapp. M. le prince de Bénévent a dû vous mander que j'ai accordé à la ville de Danzig plus qu'elle ne denandait, puisque lui accorde un territoire de deux lieuxe. Des polesux vont y étre mis. Vous ferez mettre le séquestre sur tous les biens royaux et nationaux qui se tronvent dans la ville et dans cette étendue de territoire; vous en ferez faire l'inventaire. Je m'en réserve la propriété immédiate. Il est convenable que trois des individus les plus intelligents de la ville se rendeut d'Drosde pour y régler leur constitution. Ils porteront avec eux un historique de la manière dont ils étaient gouvernés et des changements qu'ils désirent y faire. Leur constitution aiusi arrêtée, il n'y aura plus lieu à discussion in changement.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 12909.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Konigsberg, 13 juillet 1807.

Je pars dans une heure pour Dresde. Si vous pensez que vos lettres puissent m'y arriver à temps, envoye-moi là des nouvelles de Stralsund et de llerlin. Je vous ai mandé également de m'euvoyer M. la Bouillerie pour voir la situation de mes affaires. La contribution imposée doit être payée jusqu'un dernier son, et ce niest qu'a cete condition que p'évacuerai. Faites donc connaître aux habitants que, s'ils ne payent pas les dix millions, ils auront garaison française éternellement. Jestime que, cesdeux calculs laist, les états qui restent au roi de Prusse doivent soixante et treize millions. L'arrieré, c'est-à-dire ce qui est dà pendant un au comme domaine et impositions foncières, m'est également dû, Ce n'est qu'à cette condition que p'évacuerai Berlin et les pays cédés appartenant au roi de Prusse. Que l'on eu forme l'état. Les magasins doivent nous rester: il laut libra ærgreud le clus

Vous devez dire que j'ai reçu du roi de Prusse l'assurance que la gendarmerie et la garde bourgeoise ne seraient nullement inquiétées.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

### 12910.

## A L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Konigsberg, 13 juillet 1807.

Monsieur mon Frère, jaloux d'avoir auprès de Votre Majesté quelqu'un qui puisse lui exprimer de vive voix les sentiments dont elle m'a laissé péndré, je lui envoie mon aide de camp le gráréal de division Savary, jusqu'à ce que j'air nommé un ambasadeur pour résidea sa Cour. Je prie Votre Majesté de le recevoir avec cette bonté qui lui est particulière, et d'ajouter une entière confiance à ce qu'il lui dira de ma part, et surtout toutes les fois qu'il sera asser heureux pour lui renouveler de vive voix les assurances de la haute estime et de la sincère amitié dont je suis sorti pénétré d'auprès d'elle.

Sur ce, je prie Dieu, Monsieur mon Frère, qu'il venille tenir Votre Majesté Impériale en sa sainte et digne garde.

Napoléon

Comm. par S. M. l'empereur de Bawie.

## 12911.

AU GÉNÉRAL RAPP,

A DANZIG.

Mogilton, 15 juillet 1807.

Monsieur le Général Bapp, vous voudrez bien, aussitid que les premières troupes du général Oudinot seront arrivées, et je pense qu'elles doivent déjà l'être, faire partir toutes les troupes de Bade pour Stettin, où elles serout aux ordres du nuaréchal Brune. Vous en préviendrez ce maréchal. Si vous apprenier que ce maréchal eût besoin de troupes, et que la première légion du Nord l'út habillée, vous la lui enverriez aussi.

Yous instruirez de ce monvement le major général. Napoláov.

Archives de l'Empire.

## 12912.

## A L'IMPÉRATRICE.

Bresde, 18 juillet 1807, mids.

Mon amie, je suis arrivé hier, à cinq heures du soir, à Dresde, fort hien portant, quoique je sois resté cent heures en voiture sans sortir. Je suis ici chez le roi de Saxe, dont je suis fort content. Je suis donc rapproché de toi de plus de motifé du chemin.

Il se peut qu'une de ces belles nuits je tombe à Saint-Clond, comme un jaloux; je t'en présiens.

Adieu, mon amie; j'aurai grand plaisir à te voir. Tout à toi.

NAPOLÉON.

Lettres de Napoleon à Joséphine , etc.

## t 2913.

## A W. CAMBACÉRÈS.

Dresde, 18 juillet 1807.

Mon Cousin, j'ai reçu vos lettres du 5 au 13. Je suis arrivé à Dresde hier au soir, très-bien portant. J'ai fait plus de deux cents lieues sans m'arrêter. Me voilà à moitié chemin de Paris.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le duc de Cambacérés. (En moute sus Arch, de l'Emp.)

t 2914.

A M. CRETET,

Dresde, 18 juillet 1807.

Je reçois votre rapport du 6 juillet. Comment est-il possible que la Banque ait pu donner un intérêt de neuf pour cent du capital primitif de l'action, lorsqu'elle a mis si peu de billets en émission I de crains bien que ce ne soit moi qui aie payé tout cela. Au reste, c'est ce que je verrai à mon arrivée à Paris.

La proposition qu'ont faite MM. Girardin et Préville à n point de sens, te je ne l'approve pas. Parte toujours du principe que je n'approve jamais tout ce qui serait proposé de contraire aux bases sur lesquelles la Banque est éablie. Or je vois ici un emprunt sur dépôt. Si ces messieurs ont des obligations à vous veudre, et qu'il ne soit question que d'un escompte, cela peut se faire; mais, s'ils ne vous donnent des effets qu'en dépôt, je n'approvue point l'opération.

Je n'approuve pas davantage ce que proposent les députés de la Marche cléctorale de Brandelourg. Je n'approuve pas non plus les considérations renfermées dans votre lettre. Je me renfermerai dans mon adage : à ous donner, et qu'ils soient négociables dans six mois au lieu de trois, je l'approuve. La Banque de France n'est pas une banque territoriale et ne peut pas recevoir des effets hypothéqués sur des terres. Le n'approuve pas davantage le projet de construire des établissiments pour la Banque sur le termin des fossés Montanatre. Le dissiments pour la Banque sur le termin des fossés Montanatre davantemere, le l'initual de commerce et a Bourse soinent réunis dans le même emplacement. On avait désigné pour cela celui des filles sâint-l'homas. Jai remové au Consei d'état le projet que l'on m'avait présenté pour cela: je l'ai trouvé mesquin. Le veux un grand monument qui tende à cualediir Paris, et quand, dans plusieurs années, ce monument devrait coûter quedques millions au reste du commerce de Paris. je ne réfuserai pas dy concourir en en papant une partie. L'habitude qu'a prise le commerce de centraliser à Paris presque tons les payements a fait de Paris, pour le commerce, ce que la Tamise a fait pour Londres, Que la Banque reste donc comme elle est, et qu'elle ne dépense pas inutièrement 100,000 écus pour de misérables barques qu'il faudra démolir.

Napoléon.

Archives de l'Empres

12915. A. W. BÉAL,

Dreede, 18 millet 1807.

Monsieur Réal, je reçois votre lettre du 4 juillet. Je vois avec beaucoupde plaisir le mariage que vous voulez faire de mademoiselle Réal avec le neveu de M. Lacuée. Je ne doute point que les enfants n'héritent des sentiments de leur père pour moi.

Napoléon.

Comm. par M. Léonor Fresnel.

12916.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Dreide, 18 juillet 1807.

Monsieur Dejean, vous avez eu tort d'envoyer à Chambéry le dépôt

du 11 s'régiment. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, je ne veux point changre les dépôts, parce que tous ces changements me coltent beaucoup d'argent. La légion du général Valence ne sera jamais assez nombreuse pour encombre Grenoble. D'ailleurs, lorsqu'elle sera formée, on pourra envoyer le 1" bataillo dans quelque place voisine. Mais ledépôts, il ne faut jamais les changer, si e n'est une fois pour tontes à la paix générale ou à une eccasion importante.

Aspoléon.

Depôt de la guerre.

### 12917.

## AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Dresde, 18 juillet 1807.

Monsieur Dejean, envoyez un courrier extraordinaire pour rappeler à Versailles tous les détachements de dragons qui sont au camp de Saint-Lo, et ordonnez-leur de faire diligence, afin qu'ils soient arrivés avant le 16 août et se trouvent à mon entrée au Corps législatif.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre, (En result sux Arch. és l'Emp.)

## 12918. AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Dresde, 18 juillet 1867.

Le reçois votre lettre du 1 1 juillet. J'approuve fort que vous ayez fait construire des vaisseaux de 80 canons. L'entrée à Flessingue ne doit jamais être une objection, parec que, comme vous l'observez fort bien, on les fera passer en droite lique à Brest. Sept ou huit vaisseaux penvent mêtre utiles à Flessingue, en temps de guerre, oi pe purrais les mermais un plus grand nombre ne me servirait à rien. Ces constructions de Flessingue doivent donc être dans Il Prophése de la parit, qui permet de les faire passer dans mes ports. Si un vaisseau de 74 peut passer la

passe, un vaisseau de 80 doit la passer désormais allégé. J'approuve donc tont ce que vous avez fait là-dessus.

APOLÉON.

Archives de l'Empire

### 12919. At VICE-AMIRAL DECRÉS.

Bresde, 18 pullet 1807.

Je vous envoie des projets dont vous me reudrez compte à non arrivée à Paris. Je ne trouve rien de si ridicule que le filet d'abordage souteau par des montants en fer que l'on veut mettre sur la batterie Napoléon, au lieu de faire un mur crénefé derrière lequel 1 so hommes pourraient se placer et se défendre jusquis e qu'ou leur ai porté du secours. Pourquoi est-il impossible de faire un nur crénefé vers le centre de la batterie, de manière que 1 so hommes puissent y être placés en sèreté? Les ingénieurs que vous en avez clargés et qui vous ont répondu celn ue savent ce qu'ils disent, ou sont bien ignorants. Ordonnez que l'on cesse sur-le-chomp ces ridicules files d'abordage, et que, sur le centre, ils fassent une muraille crénelée de la hauteur de dix pieds, au centre de la batterie. Écrivez à l'ingénieur qui a dit que ce n'était pas possible qu'il est un sot, et qu'il ait à le faire.

Apoléox.

Archives de l'Empire.

#### 12920

#### A L'EMPEREUR D'AUTRICHE.

Dresde, 15 juillet 1867.

Monsieur mon Frère, je revois la lettre de Votre Majesté du 3 janvier, que me remet le duc Ferdinand de Wurtemberg, Je me trouverai heureux de faire quelque chose qui soit agréable à Votre Majesté, en aidant de mes conseils le prince de Wurtemberg dans ses arrangements avec le roi son frère. La paix qui vient d'être heureusement rétablie entre l'empereur de Russie, le roi de Prusse et moi, me fait espérer des jours plus prospères pour le continent. Il n'a pas dépendu de moi que votre médiation n'ait eu son effet; elle eût épargné bien du sang. Votre Majesté vent-elle permettre que je la remercie des bonnes dispositions qu'elle m'a montrées dans cette circonstance, et que je la prie de croire aux sentiments d'estime et de haute considération que je lui porte?

Napoléon.

Comm. per S. M. l'empereur d'Autriche (En minute our Arch, de l'Emp. )

12921.

AU PRINCE JÉRÔME.

Dresde, 18 juillet 1807.

Mon Frère, je ne vois pas d'inconvénient à ce que vous veniez à Dresde. J'avais pensé que vous seriez à Glogau. Venez à Dresde sans perdre de temps. Dirigez sur Berlin tout ce que vous avez de cavalerie bavaroise et wurtembergeoise. Les lanciers polonais suffiront en Silésie, et cette cavalerie est nécessaire pour renforcer l'armée du maréchal Brune

VAPOLEON.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme. (En minute aux Arch. de l'Emp. )

> 12922. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Dresde, 18 juillet 1807

Monsieur le Général Clarke, je suppose que vous avez envoyé le 10° régiment provisoire de cavalerie au maréchal Brune. Vous ne tarderez pas sans doute à me donner des nouvelles de ce qu'il aura fait le 13.

M. de Talleyrand a dit vous envoyer le traité de paix et la convention qu'a faite le maréchal Berthier pour l'évacuation du pays. Vous y aurez vu que tontes les contributions, ordinaires et extraordinaires, doivent être payées rigoureusement. Mon intention est de ne pas évacuer que l'argent de la contribution ne soit rentré. Je n'entends pas que l'on diminue ce qui m'est dà sons préfeste de fournitures. Il ne doit être imputé sur les contributions que les fournitures qui ont été faites par décrets, et lorsqu'il a été spécifié imputable sur les contribution. Il faut que les comptes en soient arrêtés et que tout soit payé jusqu'au dernier sou. Les revenus courants seront pris à compte de ce qui est dà sur l'arriéré. Je compte que, ces deux comptes réunis, votre gouvernement me doit encore quatrevingts millions. Il faut que ces quatre-vingts millions soient payés avant que j'évance.

La Bouillerie n'est pas encore arrivé.

Je vous prie d'être très-rijoureux sur le compte des contributions, tant extraordinaires qui ordinaires. Ce serait une très-grande duperie, après avoir traité si avantageusement le roi de Prasse, de lui faire encore cadeau de cet argent, d'autant plus qu'il donners des sûretés pour ce qu'il ne pourra pas payer. Je m'en rapporte là-dessu à votre zéle et à votre activité. Il y a des chantiers de hois à Kūstrin; il y a dans d'autres endroits des magasins de toute espèce qui sont au profit de l'armée; il faut qu'il en soit leun bon compte.

Il avait été ordonné par l'intendant général de verser du blé et de l'avoine à compte sur la contribution; vous contremanderez cela, vu que j'aime mieux être payé en argent, et que mes magasins sont suffisamment fournis. Je vous recommande fort tous ces intérêts.

NAPOLÉON.

techises de l'Empire.

#### 12923.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Bresde, 18 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 16. Je vous envoie un article d'une lettre de M. Fouché, relatif à un prétendu vol fait à M. de Tisseuil, neveu du conte de Neile, d'une somme de 350,000 frants. Faites-le mettre dans le Téligraphe, en disant : La police de l'aris avait appris, etc. etc. et que cet avis est officiel, parce qu'un vol de 300,000 francs ne peut se faire à l'aris sans que la police en découvre les auteurs. Je pense qu'il sera difficile que Schulenburg s'attache au royaume de Westphalie. Quant à Stein, j'ignore ce qu'il est; le roi de Prusse en a dit beaucoup de mal. S'il n'est pas trop vieux, je pense qu'il serait avantagenx de se l'attacher.

Vous devez avoir reçu le traité de paix. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez en faire mettre les principaux articles que je vous ai fait conaitre. Mais ne souffrez pas qu'on fasea aucune démonstration à Derrim pendant que mes troupes y seront; dites-le hautement et fermement, et ajoutez qu'à la moindre démonstration que l'on ferait je mettrai dix millions de contributions de voltributions de vol

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

12924.

### AU ROI DE NAPLES.

Dresde, 18 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 6 juin. Si vous envoyez des troupes niapolitaines dans le royaume d'Italie, il faut qu'elles soient payées par vous, comme les troupes du royaume d'Italie qui sont dans le royaume de Anples sont payées par le royaume d'Italie.

le craim beaucoup que vos finances ne soient dérangées par des thériese et des spécialisaies; tout ce qui ne revieut de Xuples ne l'annonce. Il faut hieu des années et des hommes d'expérience pour faire des changements dans les finances d'un élat; et je vois qu'au commencement d'un règue, et pendant la guerre, on fait des changements dans la perception des impôsts. Je suis filéré que vous n'ayez pas la même façon de penser que moi. Je regrande les avants et les hommes d'esprit comme des coquettes; il faut les voir, causer avec eux, mais ne prendre ni les unes pour sa femme, ni les autres pour ses ministres.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

ć u

### AT MARÉCHAL BERTHIER.

Dresde, 18 juillet 1807, minust

Mon Gousin, je suis arrivé jei en quatre-vingt-douze heures. Le roi de Save est veun he recevoir à sa frontière. Je suis ici depuis hier. Je suis fort satisfait de tout ce que j'ai vu dans ma route. J'ai envoyé un courrier à Rapp pour lui donner l'ordre d'envoyer les Badois pour renforcer l'arruée du marchall Brune.

La route de Koreigsberg à Elbing m'à paru bien pauvre et hieu maunaise. Celle de Mariennerder à Bromberg est tout aussi dépourvue. Je pense que la route par Eylau, Osterode et Thoru serait beaucoup meilleure. Je pense que vous pourries diriger sur la Nikisie une division de curissiers. Au roste, je nia jas cenoer reu de ocurier de vous. Dis que j'aurai reçu le mouvement, je vous enverrai des ordros. Je suppose que ma casalerie restera encore longtemps à Danzig, Elbing et daus l'île de Nogat.

Donnez ordre à Wlocławek que tout ce qui appartient au 3º corps y reste, et ordonnez au général Clarke que ce qui est destiné au 3º corps se rende à Wlocławek. Envoyez Tordre à Elbing qu'on ne laisse plus venir les petits détachements et les hommes isolés. Donnez le même corte à Thour.

Je n'ai point de nouvelles de ce fon de roi de Suède. J'ai eependant des lettres de Clarke du 16, qui n'en parlent pas. Les Espagnols doivent être arrivés à Hanoare.

Faites bien comprendre aux plénipotentiaires que, si Blücher se bat à Stralsmud, il pourra en résulter de très-fâcheuses conséquences, et que, si le roi lui a écrit de ne pas se battre, il ne se hattra pas.

Ayez bien soin, lorsque vous jugerez convenable de reveuir, de me tracer exactement votre route, afin que mes courriers vous trouvent. Je suppose qu'après avoir quitté Komigsberg vous ne dépasserez pas Berlin avant d'avoir reçu de nouveaux ordres de moi. Ne concevez auonue inquiétude de cels, or a'i me tarde fort de vous savoir à Paris.

Je eompte rester iei deux jours. Quand vous recevrez eette lettre, je serai parti de Dresde.

Mettez en marche sur Stettin les chasseurs royaux italiens ainsi que les régiments de Wurtemberg et de Bavière qui font partie de ma eavalerie légère, pour renforcer l'armée du maréchal Brune. Les chasseurs royaux italiens entreront dans la division du général Pino, qui vient d'arriver pour en prendre le commandement.

VAPOLÉON.

Dépêt de la guerre ( En marote sea Aorle de l'Emp. )

A M. FOLCHÉ.

Dresde, 19 juillet 1807.

l'entends parler depuis longtemps de banqueroutes, de vols faits à plusienrs conseillers d'état; on désigne surtout Siméon, Fourcroy et Français (de Nantes). Je désire que vous me teniez prêts des rapports bien elairs et détaillés là-dessus. C'est par la police que je dois être instruit de tout. Prenez des notions bien exactes; c'est une des premières choses dont je m'occuperai à mon arrivée. Mes conseillers ne doivent faire aucune affaire d'argent, et je dois particulièrement compter sur leur probité et leur moralité. Votre rapport doit done être très-circonstancié et détaillé, de manière qu'il fixe toutes mes idées.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

12927. 1 M. FOLCHÉ.

Dresde, 19 juillet 1807.

Dans votre bulletin du 3 juillet, il est question d'exactions commises par le major Husson, du 37°, à Gênes, et par Maximin, capitaine aide de camp du général Morangiès, etc. Faire les plus exactes perquisitions et me remettre ces rapports sous les yeux; idem, sur les griefs imputés au commandant du château d'If. Si un prisonnier s'échappe, il en répondra corps pour corps.

J'ai appris que des Napolitains s'étaient échappés du fort de Compiano. J'avais mis ce fort sous vos ordres et vous avais chargé de prendre des mesures; mais ce qui est ordonné à la police n'est pas exécuté. Prenez des mesures pour que ce fort soit organisé en prison. Dans une véritable prison, un seul geolier garde 200 prisonniers sans qu'un seul puises échappes.

Je lis voire hulletin du 7 juillet; jy vois un extrait d'une lettre du 5 juillet, où la maison de M. Dupuis-Briacé se trouve gravement inculpée. Je désire qu'à mon arrivée vous me portier des délais exacts là-dessus. S'il est vrai que cet émigré rentré ait été animé par les dispositions dout parte le bulletin, mon intention est den faire bonne juien mais, avant, il faut savoir qui l'a dénoncé et avoir des renseignements bies cretains. Le mée rapparet à l'enquête que vous freez.

Quant à l'uffaire du culte à Gênes, de la fête de saint Jean-Baptiste, i faut ferner les yeux là-dessus. Cette fête, dans les mœurs génoises, est non-seulement une fête publique, mais aussi une fête papulaire. Ces objets ne sont pas tellement importants qu'il ne faille montrer de la tolérance.

Si les propos du nommé Greffier sont constatés, il doit être chassé du département des Deux-Sèvres. La détention de deux mois que vous avez ordonnée ne une paraît pas suffisante.

Si la lettre écrite au directeur général de la conscription est anonyme, elle ne mérite aucune attention.

Si le nommé Claverie est un négociant et un homme qui ait un état, il fant donner suite à sa lettre, le faire interroger administrativement par le procureur impérial du tribunal de son arrondissement, et vous aurez soin de me remettre sous les yeur son interrogatoire.

En général, je désire que vous me remettiez sons les yeux les plaintes contre les préfets, afin que, s'il y a lieu, j'en fasse justice. Je désire, à cette occasion, avoir des éclaireissements sur ce qui se passe à Marseille, oit la ville perd 300,000 francs par mois sur son octroi, par suite de dilapidations auxquelles on veut que le préfet ne soit pas étranger. Tâchez de me donner des renseignements là-dessus.

Il est question dans un de vos bulletius d'un agent anglais et suisse nommé Bourcard; faites attention qu'il ne soit point relâché, et qu'au contraire il soit détenu dans une bonne forteresse, jusqu'à ce que l'on sache clairement ce que c'est que cei individu.

Le nommé Poincarré, qui se dit agent du sieur Groizard et qui tient de mauvais propos, doit être sévèrement puni. Si les propos dont on l'accuse sont certains, il faut le chasser de Paris, après l'avoir fait rester deux mois à Bicètre.

VAPOLÉON

Archives de l'Empire.

#### 12928.

### A M. DE TALLEYRAND.

Dresde, 19 juillet 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, il faut s'occuper sans retard de faire fermer tous les ports du Portugal à l'Augleterre.

Le leudemain de votre arrivée à Paris, vous ferez connaître au ministre de Portugal qu'il faut que le 1" septembre les ports du Portugal soient fermés à l'Angleterre; à défaut de quoi, je déclare la guerre au Portugal, et les marchandines anglaises seront confisquées pour garantie de ce qu'elle doit au Portugal.

Vous écrirez à mon consul à Lishonne pour lui prescrire les mêmes déclarations.

Le nême jour, avoir une conférence avec le ministre d'Espagne sur cet objet, et expédier un courrier à Madrid pour que mon ambassadeur voie le prince de la Paix, à l'effet de conclure une convention pour que les ports du Portugal soient fermés à l'Augleterre au 1" septembre. A défaut de quoi, les ministres d'Espagne et de France se retireren à de Lisbonne, et les deux puissances déclareront la guerre au Portugal; une armée de 30,000 Français se rendra à Bayonne le 1" septembre, pour se rémin à l'arunée espagnole et coupierir le Portugal.

De mon côté je compte, à mon arrivée à Paris, écrire au roi d'Espagne et au prince de la Paix pour leur faire comprendre l'urgence de cette mesure.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères, (En monte sus Arch, de l'Emp.)

12929.

At VICE-AMIRAL DECRÈS.

Dresde, 19 juillet 1807.

J'apprends que, le 19 juin, un aspirant a tué d'un coup de poignard un marin du port de Brest. Faites-moi connaître qu'est devenu cet aspirant; je peuse qu'il aura été jugé et condamné à mort. Mon intention est que l'on fasse des exemples sévères qui contiennent la turbulence de la jeunesse.

APOLEON.

Archives de l'Empare.

. .

12930.

At ROI DE WERTEMBERG.

Decode, 18 juillet 1807.

Monsieur mon Frère, M. le contte de Witatingerode me remet à Dresde la lettre de Votre Majesté. J'aurais bien désiré la voir avant de retourner chez moi; mais elle doit concevoir combien je suis pressé. Je compte partir le 20 ou le 21 d'ici et être à Mayence le 33. Je prie Votre Majesté de me rappeler au souvenir de la Reine et de la princesse Catherine.

Naporéox.

20 juillet.

Je ne sais par quel événement cette lettre n'est pas partie. Je reçois la lettre de Votre Majesté du 17. Je partirai d'ici le 22. Votre Majesté peut se régler là-dessus.

Comm. par S. M. ie rei de Wurtemberg. (En mante oas Arch. de l'Emp.)

### A M. DE TALLEYRAND.

Dresde, so juillet 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, l'Ordre de Malte pent être considéré comme détruit. Il n'y a pas aujourd'hui de grand maître. Cet Ordre ne possède plus de biens dans l'Empire, ni dans mon royaume d'Italie. Les Anglais ont l'île et ne venlent point s'en dessaisir. Le roi de Naples s'emparera incessamment de toutes les commanderies. Dans cet état de choses, je désirerais que vous écrivissiez à M. Otto et au Primat. Au moment que je serai d'accord avec la Bavière, je déclarerai, par un acte authentique, l'Ordre de Malte dissous, et je conférerai le droit de donner la décoration de l'Ordre au roi de Naples. Je motiverai cela sur ce que, par la possession de la Sicile et de la plus grande partie des côtes de l'Italie, le roi de Naples est le vrai défenseur de l'Italie contre toute espèce de pirateries. Mais il fandrait que, pour lever toute difficulté relativement à ceux qui portent aujourd'hui la décoration de l'Ordre de Malte, ou déclarat que ceux qui la portent auront le droit de continuer à la porter. Il faudrait cependant que la Bayière, en réunissant le bien de l'Ordre de Malte à quelqu'un de ses Ordres, fit remplacer la croix de Malte par celle de cet Ordre. Il faudrait aussi avoir l'agrément de l'Espagne, qui ne demanderait pas mieux. Peut-être vaudrait-il mieux faire un traité avec l'Espague et la Bavière, moi, comme représentant les Langues d'Auvergne, de Provence et d'Italie, l'Espagne celles d'Aragon et de Castille, et la Bavière celle d'Allemague. Aiusi l'Ordre se trouverait détruit, et la décoration ne pourrait se porter que par le don qu'en ferait le roi de Naples.

Napoléon.

Archives des affaires étrangéers

#### 12932.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Dresde, 23 juillet 1807.

Mon Cousin, il parait que nous sommes entrés dans la Poméranie

suédoise et que nous allons commencer le siége de Stralsund. Faites partir directement, et à toute marche, la cavalerie hollandaise qui reste au 8° corps, et dirigez-la sur Stettin. Faites faire le même mouvement à tont le personnel et matériel de l'artillerie hollaudaise.

Dépât de la guerre.

Napoléon.

12933

#### A M. DE TALLEYBAND.

Dresde, an juillet 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, écrivez à M. Alquier de présenter une note dans laquelle il demandera que le nombre des cardinaux français, dans les conseils où se traitent les affaires de l'Église, soit proportionné au nombre des cardinaux romains qui s'y trouvent, ainsi que le nombre des cardinaux allemands et espagnols, en raison de la population de chaque pays; car il n'est pas convenable que l'Église de France, qu'un empire si grand et si puissant, soit sans organes dans le consistoire. Il ajoutera qu'il est temps de finir toutes lés petites querelles qu'on ne cesse de me susciter; que je suis fort indigné et irrité des menaces qu'on me fait de m'excommunier, de me déclarer déchu du trône; qu'il ne leur reste plus qu'à me mettre dans un monastère et à me faire fonetter comme Louis le Déhonnaire; que, si l'on veut arranger toutes les affaires et en finir, on ait à envoyer des pleins pouvoirs au cardinal-légat qui est à Paris; que, si on ne le veut pas, on reste tranquille, et que l'on se dispense de rien faire; qu'on cesse toute correspondance, et des menaces que je méprise, mais qu'il n'est pas de la dignité de ma couronne d'entendre, Vous donnerez un congé à M. Alquier pour revenir en France, et vous laisserez à Rome un chargé d'affaires pour les affaires courantes de la légation.

Napoléon.

Archives des affaires etrangière (En senetr ses Arch. de l'Emp.)

### A L'EMPEREUR D'AUTRICHE.

Dresde, as juillet 1805.

Monsieur mon Frère, M. le baron de Vincent, que Votre Majesté a cuveyé près de noi, il y a plusieurs nois, retourne nuprès d'elle, dientretenu fort longtemps à Dresde sur la situation actuelle de nos affaires. Fai été saisfait de la conduite qu'il a tenne pendant le temps qu'il a été près de moi, et je ni également qu'à me louer de la conduite qu'il a tenue le commandant du corps d'observation en Gallicie. Je prie Votre Majesté de leur donner quedques narquesé es as hienveillance.

Napoléon.

Coussa, par S. M. l'empereur d'Autriche, (En munie aux Arch. de l'Emp.)

12935. NOTE POUR LE MAJOR GÉNÉRAL.

Dresde, as juillet 1807.

Le chef de bataillon Depouthon se rendra à Stralsund, où il servira dans son arme. Tous les jours il enverra un croquis de ce qui se fait, avec un bulletin des travaux du siége, au général Bertrand, à Paris.

M. de Tournou se rendra sur-le-champ à Berlin pour prendre connaissance, d'une unairère indirecte et pas ostensible, de toutes les dilapidations qui peuvent avoir en lieu dans les fournitures. Il se rendra de là à Hambourg pour voir dans quelle situation se trouvent placés les mapsius de marchandises anglaisse et quelles dilapidations peuvent avoir eu lieu sur cet objet. Il adressera, de fun et l'autre endroit, fréquemment, des notes sur loute eq u'il verra, au grand marchelo lluroc.

Le colonel Lacoste se rendra devant Stralsund, où il sera employé dans son arme. Il écrira fréquemment au général Bertrand pour faire connuitre de quelle manière marché le siège. Avant de se rendre à Stralsund, il passera à Kistriu pour y voir la situation des magasins et l'état de tout ce qu'ou aura expédié depuis trois moit.

ALPOLÉON.

Archives de l'Empire.

60

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Breule, an juillet 1807.

Mon Constn. je reçois votre lettre par laquelle vous mânnonez que oons serez le s'i à Berlin. Le désire que vous vons rendiez à l'armée devant Stralsund. Ordonnez au général Chasseloup d'y prendre le commondement în génie. Donnez tous les ordres puur que l'artillerie arrive en grande quantité, ile manière que l'on fasse à la fois trois attaques et que celle place soit promplement enlevée.

Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, donnes ordre à lous les Hollands des rendre et Hollands, en passant par Hambourg. Donnes ordre à Ious les Espagnols, même à ceux qui vieunent de France, de se rendre à Hambourg; leu Espagnols formerout le noyau de l'armée du maréchal Brune ez composée : 1° de la division italienne, commanulée par le général Pino, et des trois régiments de cavalerie italiens; s° des quatre régiments français de la division Molitor; 3° des trois régiments français de la division Molitor; 3° des trois régiments français de la division Boudet; 4° du 5° d'infanterie légère et du 10° de ligne, ce qui fait neut régiments français chresient d'avendre qu'est des Jour régiments de cavalerie légère français venus de Donzig; de tous les Badois; de la brigade bavarois venue de Munich; des régiments le Nassan, de Würzburg, de Hesse-Dornstatt et du graml-tie de Berç. Ce qui fait donc :

|                  | Jafontene.   |         | Carolene. |        |
|------------------|--------------|---------|-----------|--------|
| Italiens         | 6,000        | hommes. | 1,000     | hommes |
| Français         | 16,000       |         | 1,000     |        |
| Bavarois         | 2,000        |         | 1,500     |        |
| Troupes alliées. | 6,000        |         | #         |        |
| Badois           | 4,000        |         | 500       |        |
|                  | 34,000       | -       | 4,000     | -      |
|                  | Total 38.000 |         |           |        |

Ce qui est plus que suffisant.

Renvoyez le régiment polonais qui était devant Kolberg à Kalisz; je crois que son dépôt est dans cette ville.

Le maréchal Bernadette se trouvera avoir les 15,000 Espagnols.

Les 15,000 Hollandais se réuniront, dans l'Oldenburg et dans l'Ost-Frise, sous les ordres du général hollandais; et, en cas d'événements, ils recevraient des ordres du maréchal Bernadotte.

Voilà la distribution qui me paraît la plus convenable.

Toutes les nouvelles compagnies d'artillerie qui arrivent de France et qui sont à Magdeburg et ailleurs, qui n'ont point fait la guerre, le général Songis les enverra à Stralsund pour pousser vigoureusement le siége.

Quand vons aurex ainsi strampé les choses, que M. Daru et les plénipotentiaires prussiens seront rémis à Berlin pour traiter ensemble, conformément à l'article 6 de la convention milhtire, vous vous rendrez à Hanorev. Vous aurez soin de visiler vous-même, en passant, Magdeburg pour avoir me idée de la force de ettle place.

A Hanovre vous réunirez la commission des États; vous leur direz que le temps de tergiverser est passé, et qu'il faut que les neuf millions de contributions qu'ils me doivent soient payés jusqu'au dernier sou, et qu'il faut s'evéculer.

Vous écrirez au commandant de Baireuth pour presser l'entier payement, non-seulement de la contribution, mais des revenus du pays.

Vous vous arrêterez à Fulde pour voir pourquoi on n'y paye point les contributions.

J'ai envoyé des pouvoirs au maréchal Soult pour régler, avec les pléinjontentiaires, la route intermédiaire entre la Sax et la Prusse. Aprèstout cela, s'il n'y a rien de nouveau, vous vous rendrez à Paris, en laissant vos chevaux et la plus grande partie de votre maison militaire à Berlin.

A votre retour de Stralsund, restez à Berlin assez de temps pour pouvoir m'apporter un rapport de M. Daru sur tout ce qui regarde les contributions, etc.

Vous donnerez ordre an maréchal Brune que, lorsqu'il y aura des

pourparlers pour capitulation, ou des parlementaires à envoyer, il emploie le général Beille, mon aide de camp.

VAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En minute sus Arch. de l'Emp.)

#### 12937.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Dresde, as juillet 1807.

Mon Cousin, vons trouverez ci-joint une dépêche que vous remettrez à M. Daru après en avoir pris connaissance.

Je pars dans trois heures pour Paris.

Il est possible que je ne luisse pas de troupes dans le duché de Vársovie.

Mon intention est que l'article 6 de la convention militaire soit bien exécuté. M. de Talleyrand a dû vous écrire pour vous faire connaître la nécessité de faire exécuter strictement un des articles du traité.

Quand vous quitterex Kemigsberg, restez à Berlin afin de pouvoir bien arranger l'armée du maréchal Brune et celle du maréchal Bernadotte. Exiges surtout que les titres, cartes et particulièrement les revenus des établissements particuliers de la Westphalie et de la Pologne, que le roi de Prusse aurait enlevés en partant, soient restitués. Cela est trèsimportant.

Napoléon.

Depôt de la guerre, (En remote sus tark, de l'Emp.)

12938.

A M. DARU.

Dresde, as juillet 1807.

Monsieur Daru, vous trouverez ci-joint copie de deux lettres que j'écris, l'une au général Clarke et l'autre l'au général Hédouville en Silésie. Ausl' Voir pièce n' 1 1940. sitôt que vous le pourrez, rendez-vous à Berlin, où vous trouverez des instructions de M. de Talleyrand. Je vous ai noumé mon commissiers pour traiter de tous les différents, en conséquence de l'article 6 de la convention, J'ordonne à M. de Talleyrand de vous adresser letz le général Clarke vos instructions dans le plus grand détail.

Asporéox.

Comm. per M. le comte Dern. (En minute sun Arch. de l'Emp.)

### 12939.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Dresde, 22 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du 20. Je pars dans trois heures pour Paris. Ainsi, désormais, c'est là qu'il faut m'adresser vos dépèches.

Des députés de Berlin et de la Marche de Brandebourg sont venus hier chez moi; je les ai reçus devant la Bouillerie; je leur ai dit qu'ils devaient parfir du principe que tout ce qu'ils avaient fourni en conséquence de mes décrets, sous la clause spéciale que ces fournitures seraient retenues sur la contribution; mais que tout ce qui aurait été fourni pour nourrir l'armée à ses différents passages n'y serait point compris, Quant à ces fournitures, dites à M. Lambert qu'il a la une grande responsabilité, que je suivair cela avec beaucoup d'attention et que jeuverrai de Paris des commissions d'hommes affilés pour vérifier cette comptabilité; et que, v'il y avait des fournitures acceptées qui n'eussent pas été faites, il en serait grandement responsable. Ces messieurs, par exemple, m'ont dit qu'ils avaient fourni 800,000 boisseaux d'avoire, ce qui me parait une chose fort extraordinaire.

Il faut donc que M. Estève ne perde pas un moment,

1° A dresser les états de toutes les contributions imposées sur les provinces prussiennes restant sur la rive droite de l'Elbe, en faisant une nouvelle répartition de la province de Nagdeburg et distinguant ee qui est sur la rive droite et ce qui est sur la rive gauche; également pour la vieille Marche; 3º Me faire connaître tont ce qui a été reçu en argent; ne recevoir, hien entendu, les papiers qui seraient donnés qu'avec la différence de l'escompte, c'est-à-dire pour ce qu'ils me rendront net;

3º Faire l'état de tout ce qui a été fourni en habits et autres objets en conséquence de décrets où il aurait été dit expressément que les fournitures seront portées en compte sur la contribution.

Il fant ensuite que M. Estève s'occupe des contributions ordinaires; il m'est dû près d'un au. Je n'ai pas reçu la sixième partie de ce que j'ai à recevoir.

Ae pesse que ces deux comptes réunis, tant pour votre gouvernement que pour la Silviei, doivent former une somme de plus de cent vingt millions. Cela fait, il ne s'agira plus que de prendre des arrangements avec le roi de Prusse pour le payement de cette somme. Faites payer aux provinces tont ce qu'elles peuvent. Le pléripotentiaire du roi vons arrive à Berlin. Jy euvoir M. Daru pour traiter en non nam. Si on peut faire montre cette somme à deux cents millions, tant mieux. Dès que le roi de Prusse aura signé la reconnaissance de cette dette, il me dounera des safreits pour ce qui ne jourar pas s'être payé.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Durn. (En mente sus Arch. de l'Esop.)

#### 12940.

### AU PRINCE JÉRÔME.

Dresde, 12 juillet 1807.

Mon Frère, envoyez un courrier au général Hédouville pour lui donner les ordres suivants :

1º Faire faire les états de la contribution ordinaire qui a été imposée sur la haute et basse Silésie, des impositions ordinaires, et de ce qui a été fourni en denrées pour être envoyé à la Grande Armée, imputable sur les contributions en conséquence de mes décrets spéciaux.

2º Avoir soin de bien vérifier la comptabilité en matières, et de faire les diminutions convenables. Prévenir l'ordonnateur Boerio qu'il sera porté la plus sévère attention sur cet objet, et qu'il serait grandement responsable s'il ordonnancait des fournitures qui ne seraient nas régulières.

3º Faire faire l'état de toutes les contributions ordinaires, soit donaines, soit revenus de pays, qui doivent m'être payées depuis un an. Ce qui a été fourni aux Bavarois et pour les siéges, et qui n'est point déclaré par mes décrets imputable sur les contributions, ne doit point entrer eu counte.

Enfin vous ordonnerez au général Hédouville de faire suspendre surle-champ toutes les réquisitions d'habits, de chevaux, et en général de tout ce qui doit être payé sur la contribution.

Napoléon.

Comm. par S. A. I. le prince Jérôme.

12941.

AU MARÉCHAL BRUNE,

COMMANDANT LE CORPS D'ORSERVATION DE LA GRANDE ARMÉE.

Dresde, as juillet 1807.

Pressez l'arrivée de votre artillerie de siège. Vous pourrez tirer des vivres du Mecklenburg, sauf à en indemniser le Duc s'il y a lien. Tirez-en de la Paradesuja, et matter-e une bonne contribution publicaire.

la Pomérauie, et mettez-y une bonne contribution militaire.

Il faut que le général Blücher se rende à Kolberg. Il est mal dans les îles; il sera bien au contraire à Kolberg et autour de la ville.

l'ai reçu votre lettre que m'a remise M. Louis Périgord.

Pressez le siége de Stralsand. Mettea de l'ordre dais votre armée. Si vons n'avez pas besoin des Hollandais et des Espagnols, reuvoyez-les du côté de Hambourg. Le prince de Ponte-Corro s'y rend pour preudre le gouvernement des villes hanséstiques et réunir toutes les troupes espagnoles, dont je pense que vous n'avez pas besoin. S'il en était autrement, et que les troupes que vous avez et celles que je vous ai auroyées de Kolleerg, avec la division italienne, ne fussent pas suffisantes, vous pourriez grarder la division espagnole qui vient d'Itales.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 12942. AU PRINCE EUGÈNE.

Dresde, sa juitlet 1807.

Mon Fils., j'ai reçu la lettre du Pape que vous m'avez transmise. Répondez à Sa Sainteté à neu près dans les termes suivants :

« Très-saint l'ère, Jai mis la lettre de Votre Sainteté sous les yeux de l'Empereur, mon très-honoré père et souverain, qui m'a répondu, de Dresle, une longue lettre dont je communiquerai à Votre Sainteté un extrait, pour lui faire connaitre les seufiments de Sa Majesté et ne lui rien cacher sur la situation actuelle de ses affaires, qu'un peu de charité, de prudence et de réflexion arrangerait facilement. Que Votre Sainteté me permette de le lui dire, toutes les disensoins qu'élève la cour de Bome ont pour but de piquer un grand souvernin, qui, pénétré de sentiments religiens, sent les inmenses services qu'il a rendus à la religion, soit en Pfanee, soit en Melnegue, soit en Allemagne, soit en Prance, soit en Melnegue, soit en Allemagne, soit en Prance, soit en Melnegue, soit en Allemagne, soit en Prance, soit en Melnegue, et al cour de la foi chrétienne, et les eumenis de la religion comme un prince qui a rendu à la religion et le la religion collabque, en Europe, la suprénaite qu'étle auit perdue à

«La cour de Rome est-elle une par l'amour de la religion, lorsque, sous de vains prietvest, dans des choses où un peu de modération peut tout arranger, elle prend le ton de la menue et offiasque les droits du trobe, non moins saerés que ceux de la tiare? Si Votre Saintelé est vraiment une par le sentiment de ses devoirs et du hieu de la religion, qu'elle emoie des pleins pouvoirs an cardinal-légat à Paris, et, en hair jours, tont cela finar. Si elle ne veul point prendre ce parti, son ponifical aura été plus funeste pour la cour de llome que celui où l'Allemagne, le Vord et l'aglièerre se séparaient d'elle.

«Mon Fils, j'ai vu dans la lettre de Sa Sainteté, que certainement elle «n'a pas écrite, qu'elle me menace. Croirait-elle donc que les droits du «trône sont moins sacrés aux yeux de Dieu que ceux de la tiare? Il y avait

- des rois avant qu'il v eût des papes. Ils veulent, disent-ils, publier tout «le mal que je fais à la religion. Les insensés! ils ne savent pas qu'il n'y a pas un coin du monde, en Alleniagne, en Italie, en Pologne, où je « n'aie fait encore plus de bien à la religion que le Pape n'y fait de mal, o non par mauvaise intention, mais par les conseils irascibles de quelques « hommes bornés qui l'entourent. Ils veulent me dénoncer à la chrétienté! « Cette ridicule pensée ne peut appartenir qu'à une profonde ignorance - du siècle où nous sommes; il v a une erreur de mille ans de date. Le « pape qui se porterait à une telle démarche cesserait d'être pape à mes yeux. Je ne le considérerais que comme l'Antechrist envoyé pour boule-« verser le monde et faire du mal aux hommes, et je remercierais Dien de « son impuissance. Si cela était ainsi, je séparerais mes peuples de toute « communication avec Rome, et j'y établirais une police. Elle me répondrait « que les scènes qui ont eu lieu ne se renouvelleront plus, telles que ces prières mystérieuses et ces réunions souterraines imaginées pour alar-"mer les âmes timorées. La conr de Rome prêche la rébellion depuis « deux ans; elle l'a prêchée à Lueques, elle la prêche en Italie. Je souffre «depuis longtemps de tout le bien que j'ai fait; je le souffre du Pape - actuel, que je cesserai de reconnaître le jour où je serai persuadé que ces « tracasseries viennent de lui. Je ne le souffrirais pas d'un autre pape. Que veut faire Pie VII en me dénonçant à la chrétienté? Mettre mes trônes en interdit, m'excommunier? Pense-t-il que les armes tomberont des - mains de mes soldats? Et mettre le poignard aux mains de mes peuples - pour m'égorger? Cette infâme doctrine, des papes furibonds et nés pour « le malheur des hommes l'ont prêchée. Il ne resterait plus au Saint-Père e qu'à me faire couper les cheveux et à m'enfermer dans un monastère. « Croit-il notre siècle revenu à l'ignorance et à l'abrutissement du 1x° siècle? Me prend-il pour Louis le Débonnaire? Il y a là-dedans tant d'extravagance, que je ne puis que gémir sur cet esprit de vertige qui s'est emparé - de deux ou trois eardinaux qui gérent les affaires à Rome. Le Pape actuel « s'est donné la peine de venir à mon couronnement à Paris; j'ai reconnu à « cette démarche un saint prélat; mais il voulait que je lui cédasse les Léga-"tions; je n'ai pu ni voulu le faire. Le Pape actuel est trop puissant; les

" prêtres ne sont pas faits pour gouverner; qu'ils imitent saint Pierre, saint -Paul et les saints apôtres, qui valent bien les Jules, les Boniface, les «Grégoire, les Léon, Jésus-Christ a dit que son royaume n'était pas de -ce monde. Pourquoi le Pape ne veut-il point rendre à César ce qui est à «César? Est-il sur la terre plus que Jésus-Christ? Mais qu'a de commun «l'intérêt de la religion avec les prérogatives de la cour de Rome? La « religion est-elle fondée sur l'anarchie, sur la guerre civile et sur la dé- sobéissance? Est-ce là prècher la morale de Jésus-Christ? Le Pape me menace de faire un appel aux peuples. Ainsi il en appellera à mes sujets. "Que diront-ils? Ils diront comme moi qu'ils veulent la religion, mais « qu'ils ne veulent rien souffrir d'une puissance étrangère; que nous nous - soumettrions à la mission divine, à l'inspiration d'un saint anachorète. - mais jamais aux décisions d'un vicaire de Dieu, souverain snr la terre, lorsque, sous le prétexte des choses religieuses, il ne sera animé que par -les passions attachées aux grandeurs humaines. Simple anachorète, il - n'agira que pour Dieu et ne sera point tenté par le démon de la discorde « et les vanités terrestres. Comment est-on assez aveuglé à Rome pour ne » pas voir que la religion n'a été rétablie en Italie que par moi; que j'en vai doté les ministres, quoique le temporel fût contre la législation du « pays? Ce n'est pas d'aujourd'hui que la religion est le dernier des inté-« rêts qui occupeut la cour de Rome. N'a-t-elle pas, malgré mes sollicita-- tions, depuis six ans, laissé périr l'Église d'Allemagne livrée à une épou-« vantable anarchie? Prétendrait-elle que je fisse la même chose en Italie? - Pourquoi le Pape, s'il croyait ses conseils utiles, ne venait-il pas à Milan -ou ne m'y envoyait-il quelqu'un chargé de ses pleins pouvoirs? Il ne m'a - envoyé personne. J'ai employé le concours des évêques de mon royaume - d'Italie, du cardinal -légat archevêque de Milan, des archevêques de Ra-~venne et de Bologne. Les principaux théologiens ont été consultés, et \*tous ont été contents. C'est le désordre de l'Église que veut la cour de -Rome, et non le bien de la religion. Elle veut le désordre pour pouvoir - s'arroger un pouvoir arbitraire et bouleverser les idées de temporel et de - spirituel. Certes, je commence à rougir et à me sentir humilié de toutes -les folies que me fait endurer la cour de Rome; et peut-être le temps «nést-il pas floigné, si fon veut continuer à troubler les affaires de merédats, où je merconantrai le Paçe que comme évêque de Rome, commeégal et au même rang que les évêques de mes éstats. Je ne craindrai pasrde réunir les églises gallérane, Italienane, allemande, polonaise, dans «nu concile, pour faire mes affaires sans pape, et mettre mes peuplesà l'abri des prétentions des prêtres- de Rome. Pourquoi, en effet, la «France, tout l'Allemagne, la plus belle partie de Iltalie sersient-elles «soumises aux décisions d'un consistoire où ne siégent point de cardianaux français et qui est réji pur quelques cardianna des états de Rome?

« Les anciens Romains conquéraient le monde par les armes; les papes ont profité de l'ignorance des peuples des Gaules, de l'Espagne et du «Nord, et Rome continue à tenir le sceptre de l'encensoir; mais au moins mil v avait, dans ce temps, des talents, de la politique, de l'esprit; mais « aujourd'hui il n'y a qu'inactivité, ignorance et esprit de vertige. En deux « mots, c'est pour la dernière fois que j'entre en discussion avec cette préetraille romaine; on pent la mépriser et la méconnaître et être constantment dans la voie du salut et dans l'esprit de la religion; et, dans le fait, ce qui peut sauver dans un pays peut sauver dans un autre. Les droits « de la tiare ne sont autres que s'humilier et prier. L'insolence et l'orgueil « ne font pas partie de ses prérogatives et de ses movens. Quant à l'inves-« titure à douner aux évêques, elle ne peut leur être donnée que selon le concordat. Selon que le concordat sera exécuté, je reconnaîtrai Rome, car » je ne puis reconnaître une puissance étrangère avant d'avoir déterminé mes rapports avec elle. Je tiens ma couronne de Dieu et de la volonté "de mes peuples, je n'en suis responsable qu'à Dieu et à mes peuples. «Je serai toujours Charlemagne pour la cour de Rome, et jamais Louis e le Débonnaire.

+ s' le ne reconnaitra les décisions du consistoire qu'autant qu'il sera composé d'un nombre de cardinaux français, espagnols, allemands, italiens, proportionné à la population. Il serait alaured de vouloir qu'un obseur sous-diacre de Rome vint me dicter des lois au sein de mesétats.

~ 9° Je ne veux point faire un second concordat pour Venise, pas plus

...

- que ponr le Piémont et le duché de Parme. Mes rapports avec Rome sont « régiés, en l'imace et dans tous les états réunis à l'empire français, par le - concordat de France; ils le sont, dans le royanme d'Italie et dans tous les « états qui v sont réunis, par le concordat d'Italie.

-3º Janais je ne permettrai que mes évêques aillent à Rome se somettre à un souverain dranger. Que le Pape cesse d'être souverain, et je consentirai à voir des communications avec lui. Comme prince souverain, it à des limites avec moi. Je ne trahirai pas les intérêts de na courain, it à des limites avec moi. Je ne trahirai pas les intérêts de na couraine et de mes peuples, en rendant mes sujets tribulaires. Dialleurs -lésus-Christ na pas institué un pélerinage à Rome comme Nahomet à la Necque. Les évêques de l'ance. Ét Seappe et d'Allemagne ne vont pas si Home; je ne veux pas davantage que mes évêques d'Italie y aillent, sur-tout rette ville étant remplie de mes ennemis et animée par l'esprit de la viscordie. Enfin, si les papes recient, par toutes ces thénaes, obtenir un agrandissement temporel, ils se trompent; je ne veux pas leur donner les -légiations pour pris de ce raccommodage.

«Quant aux affaires temporelles des souverains de Rome, le Pape est responsable du mad que souffrent ses niglet. Son inconsidération, l'esprit inconciliant de ses conseils en sont la cause, Si la cour de Rome ett euroyé à Paris des pleins ponvoirs pour faire avec M. Portalis tous les arrangements convembles d'une manière chaire et nette! je n'à i jamais «demandé autre chose qu'un accommodement. Si elle ne uvent point, qu'ulle ne nomme point dévèques, mes églises sans direction, jusqu'à ce qu'enfin l'intérêt de la religion, dout mes peuples ont besoin et que le Pape ne peut leur der, me fera prendre un parti que commandent leur bien-être et la grandeur de ma «couronne.»

"Très-saint l'ère, cette lettre n'était pas finite pour être mise sous les yeux de Vatre Sainteté. Je la conjure de finir toutes ces discussions, d'éloigner d'elle les conseits perfèdes d'hommes iraschiles qui, s'aveuglant sur les circonstances et sur les vrais intérêts de la religion, ne sont animés que par de petites passions. Il y a deux aus que ces misérables quirelles durent. Votre Sainteté elle-même, qui est évêque d'Imola, si elle veut entrer dans sa conscience et jeter les yeux sur l'Italie, elle pourra comparer l'état où la religion s'y trouve aujourd'hui à l'état où elle se trouvait avant l'arrivée de l'Empereur à Milan.

« Très-saint Père, l'Empereur se plaint avec raison de ce que le nombre des cardinaux français du consistoire n'est pas proportionné à la population des fidèles de France, car, si cela était, rien de cela n'arriverait. Qu'est-ce que cela fait aux cardinaux Antonelli et Pietro que l'Eglise de France soit bouleversée? Ils ne sont pas Français. Il n'y a là que le bon et brave Bayane. Puisque le consistoire gouverne la chrétienté, le nombre des cardinaux doit y être en raison de la population de chaque état. Sa Majesté paraît bien décidée à empêcher que ces querelles durent longtemps. Que Votre Sainteté réfléchisse qu'elle est responsable des désordres que veulent commettre dans l'Eglise de France les Autonelli, les Pietro et les autres prélats italiens, pour qui le bouleversement de la religion n'est pas un sujet d'inquiétude; qu'elle aura à se repentir de la nouvelle scission qui va se préparer en Occident; que la France, l'Italie, le royaume de Naples, la Confédération du Rhin, seront, non séparés de principe, mais affranchis de l'influence de la cour de Rome, et que le Pape se trouvera seul et n'avant de communication qu'avec la plus petite partie de la chrétienté. Cette sujétion des églises à celle de Rome n'est en rien dans les dogmes de la religion, surtout en France, où l'on ne croit pas à l'infaillibilité du pape, mais de l'Église réunie; et certes les cardinaux Antonelli et Pietro ne forment pas l'Eglise réunie du monde.

« Que Votre Saintelé voie ce qui se passe à Dresde par l'effet de la souveraincié de l'Empereur. Le roi et les catholiques ont été arrachés à l'influence Iuthérienne. Dans la ville de Dresde, les cloches ont été rattachées aux clochers. En Pologne, l'Églies sort du joug des protestants. Tant de services rendus à la religion par ce souverain sont encore sans exemple dans les annales du monde. Cependant, par les conseils des Pietre et des Antonelli, Votre Saintefe se trouve séparée de son plus ferme apput de celui qui donne le plus grand éclat à notre sainte religion. On veul tutter de puissance et, jose dire, d'orqueil avec un souverain que nons ne

pouvous comparer qu'à Cyrus et à Charlemagne. Était-ce ainsi qu'en agissaient envers Cyrus le patriarche de Jérusalem, et envers Charlemagne les pontifes qui régnaient de son temps à Rome? L'Empereur le dit lui-même dans sa lettre : «Les insensés! ils veuleut me traiter comme «Louis le Débonnaire, ou m'excommunier comme Philippe le Bel! » Dans le fond, il n'y a dans tout ceci que fort peu de chose à faire; mais il n'est pas juste que les mouches s'uttachent au lion et le piquent à petits coups d'aiguillon; elles percent à peine sa peau, mais enfin elles l'irritent. Où • est donc la douceur évangélique, la charité chrétienne, la prudence, la politique de la cour de Rome? Les mauvais conseillers de Sa Sainteté ont déjà troublé son repos. Ils sont sur le point de convertir le plus heau pontificat que l'histoire nous offre depuis saint Pierre en un pontificat le plus ruineux et le plus désastreux pour Rome. Les peuples de Rome sont malheureux, c'est l'ouvrage des conseillers de Sa Sainteté. L'Église souffre, c'est la faute du souverain pontife qui ne veut point nommer d'évêques, sous de vains prétextes de prérogatives. Si l'Église d'Allemagne est dans l'anarchie, e'est la faute de ceux auxquels Dieu a donné pouvoir de lever les obstacles qui s'opposent à son union et à sa tranquillité, et qui, loin de cela, y entretiennent le trouble ou se laissent égarer par des rapports mensongers.

«Au reste, c'est la dernière fois que jui l'autorisation décrire à Votre Sainteté. Elle u'entendra pas parler de mon souverain ni de moi. Qu'elle nomme on non des évêques, elle en est la maîtresse. Si ensuite quelqu'un se permet de précher le trouble et l'insurrection, il en sera puni par la jutice des lois dout le povoir éman easis de la Divinité.

Vous enverrez cette lettre au Pape, et vous me préviendrez quand M. Alquier l'aura remise.

NAPOLÉON.

Je pars pour Paris; envoyez-y vos lettres.

Comm. par S. A. I. M\*\* la duchesse de Leuchtenberg. (En munte aus Arch. de l'Essp.)

### AU PRINCE EUGÈNE.

Dreade, 22 juillet 1807.

Mon Fils, il faut bien se garder d'envoyer aucune espéce de troupes dans le royaume de Naples; si vous y envoiez en ce moment 1,500 hommes, il n'en resterait pas 300 à la fin de septembre. Il ne faut pas remuer des troupes en Italie dans la saison où nous sommes; il faut attendre que le mois de septembre soit passé: alors seulement, la saison s'étant rafiratèhe, on pourra envoyer beaucoup de reaforts à Naples.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En missie sur Arch. de l'Emp.)

12955.

AU ROI DE HOLLANDE.

Dresde, 22 juillet 1807.

Je vois que vous avez porté le deuil de l'impératrice d'Autriche. Mais l'Autriche n'a pas reconnu le royaume de Hollande. Je ne vois pas d'où vient cette inconséquence.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12945. A. M. GAUDIN.

Saint-Cloud, 19 juillet 1807.

Je vous avais chargé de correspondre avec mon ministre à l'ambourg pour le transport en France des marchandises anglaises qui ont été confisquées. Faites-moi connaître où cela en est, et apportez-moi la correspondance que vous avez tenue pour cet objet.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 29 juillet 1807.

Monsieur Dejean, vous trouverez ei-joint un décret qui lieencie les gardes nationales<sup>1</sup>. Vous leur témoignerez ma satisfaction sur la manière dont elles out servi.

NAPOLÉON.

Dépêt de la guerre. (En sekustrous Arch. de l'Emp.)

### 12947.

# At GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, ny justiet 1807.

Monsieur Dejean, mon intention est de réunir sur-le-champ à Bayonne une armée de 20,000 hommes ayant les équipages de quarante pièces d'artillerie.

Cette armée sera composée de la manière suivante : le 86° régiment, le 70°, le 67°, un bataillon du 66°, du 83° et du 26°; la légion du Midi: deux bataillons du régiment suisse qui est à Rennes, et deux bataillons du régiment suisse qui est à Avignon.

Faites-moi connaître ee que l'ensemble de tous ces corps me donnera de présents sous les armes et quand ils seront arrivés à Bayonne, ainsi que le lieu pour la réunion de l'artillerie, tant du personnel que des attelages.

Failes-moi également connaître les officiers du génie et de l'artilleric ordonnateurs et commissaires des guerres qu'il faut employer à cette armée. Il faut chercher les officiers du génie et de l'artillerie qui out été employés à l'armée de Portugal que le général Leclere commandait il y a plusieurs années.

Napoléon.

Dirpôt de la guerre. (En monte un Arch, de l'Emp.)

<sup>&#</sup>x27;Mises en réquaition pour le service des frontières du Rhin.

### AL GÉNÉRAL RAPP.

Sount-Cloud, 29 juillet 1807.

Faites-moi connaître si la légion du Nord veut rester à mon service on passer à celui du duché de Varsovie. Je les laisse absolument les maîtres. Je me déciderai lorsque je recevrai votre lettre et leur adresse.

Asporéos.

Archives de l'Empire.

## 12949. AL PRINCE ELGÈNE.

Saint-Cloud, 29 juillet 1807.

Mon Fils, je suis arrivé à Paris en boune santé. J'ai arrêté, il y a un an, le mariage du prince Jérôme avec la princesse Catherine de Wurtemberg; ce mariage se fera dans le courant du mois.

Jai rege la lettre par laquelle vous me faites connaître que vous ne pouvez pas faire transporter mes troupes par mer en Dalmalio. Dans ce moment vous devez vous conformer à ce que je vous ai mandé ! tenir les corps prêts, m'envoyer l'état des troupes, mais ne pas faire un mouvement saus ordre, à cause des challeurs.

Ununt un mouvement sur Naples, mon intention est que, des dépèts des doure régiments que jui à Naples, vous formiez un cerps de l'Aples, vous formiez un cerps de l'ables, vous formiez un cerps de la se dirigier au Livourue, prendre possession de cette ville et configuer toutes les marchandèses anglaises. Cette division sera composée, en outre, de 1,800 Italieus et de foo hommes de cavalerie. Cette opération doit être tenue très-service.

Vons pouvez commencer à ordonner le montement des troupes et la formation de la division, en les réunissant à Bologne. Avant que les troupes soient arrivées, je vous enverrai les instructions et le nom du général qui doit commander. Ces troupes doivent arriver à Pistoja comme

passant à Naples, et ce ne sera que là qu'il sera déclaré qu'elles von à L'avirne. Le viens de vous dire que je me réseranis de nommer le générit; vous nommerce les officires d'artillerie et du génie, les commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres et autres individus de l'administration. Provisoirement le général Charpentier se rendra à Bologne pour prendre le commandement de ce corps.

Aspoléov.

Comm. par S. A. L. M<sup>ee</sup> In duchesse de Leuchtenberg. (Es missée ous Arch. de l'Emp.)

## 12950. At PRINCE ELGÉNE.

Saint-Cloud, ag juitlet 1807.

Mon Fils, la division que j'ai à Ancione n'est pas suffisante; mon interion est donc qui'ly ait à Ancione, sous les ordres du général de biaquequi y commande, un corps de troupes composé conformément à l'état cijoint'. Mettez sur-le-champ ces troupes en marche pour s'y rendre. Aussi nommerez un hon major pour commandre le régiment provisoire de cavalerie. Vous compléterez une nouvelle compagnie de canonuires italiens, que vous tiendre à Ancione avec sis pièces de campagne attélées.

Quant an corps de Cività-Vecchia, veillez à ce qu'il y ait dans cette place près de 3.000 hommes, mon intention étant d'être fort dans ces deux villes, afin de pouvoir sontenir les mesures que je vais prendre contre le commerce anglais.

Je n'ai pas besoin de vous dire que le bataillon provisoire d'Ancône doit être en bon état et hien armé. Yous le réunirez à Rimini, où le général Charpentier le passera en revue, et, quand vous serez assuré qu'il

<sup>1 «3&</sup>quot; bataillon du s3" léger. 3" bataillon du 19" de ligne, un bataillon provisoire tiré des 1", 6", 10", 52", 101" et 100" de ligne; un régiment provisoire de cavalorie à quatre esca-

droas, tirés des 5°, 16°, 9° de chasseurs et 29° de dragons; deux compagnies de conomiers staliens; total 2,800 hommes, « (Étot joint à la lettre.)

est en bon état, vous le dirigerez sur Ancône, toujours comme s'il se rendait à Naples.

NAPOLEON.

Comm. par S. A. J. M<sup>ee</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En monte ous Arch. de l'Emp.)

19951

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, an juillet 1807.

Mon Fils, je crois vous avoir écrit que, par les articles secrets du traité de Tilsit, je dois prendre possession de Corfou et de Cattaro, et vous avoir donné mes ordres pour cette prise de possession. Je ne reçois pas assez souvent des renseignements sur la situation de mon armée de Dalmatie; écrivez à Marmont que, mon attention allant se porter dorénavant sur ce point, il est nécessaire qu'il m'envoie des états tous les dix jours.

APOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>me</sup> le duchesse de Leuchtenberg. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

12952.

AL GÉNÉRAL CLABKE.

Saint-Cloud, 29 juillet 1807, missat.

Vons trouverez ei-joint la copie d'une lettre que j'écris au maréchal Soult, pour voltre direction. Gausez avec M. Daru de ce qui peut le regarder dans cette lettre. Je vous préviendrui ainsi de mes dispositions les plus secrètes pour que vous puissiez donner les directions conveuables. Faites passer la lettre ei-jointe à M. Daru. Si le maréchal Berthier est

à Berlin, communiquez-lui les principales dispositions. Envoyez le général Dallemagne servir sous les ordres du maréchal

Brune dans la Poméranie suédoise.

Vous êtes le maître de placer de la manière la plus commode toutes les troupes qui arriveront dans les environs de votre gouvernement.

Napoleov.

Archives de l'Empire.

71.

### t 2953.

## AU MARÉCHAL SOULT.

Saint-Cloud, 29 poillet 1807

Mon Cousin, par l'article « de la convention militaire les troupes solveut occupe la Brasarge jusquin «» o noitt. Mon intention est quile «» o noit elles restent derrière la Vistule jusquim « is septembre. Mon intention est que vous gardier Ille de Nogat jusqu'un dernier moment, afin de faciliter vos subsistances. Ainsi, en supposant que vous s'acuriexeffectivement le »» o noit la rive droite de la Vistule, cela doit s'ontendre de la rive droite du Nogat; musi mon intention est que vous n'ésaeniez la Passarge le « o noit que dans le cus où les dispositions suivantes seraient renuifies:

- 1º Que les poteux soient placés antuur de Dauzig et de son territoire pour détermine les frontières de cette ville; et ici vous devez remarquer que la ville de Dauzig doit avoir un territoire de deux lieuxes de quinze au degre. Fai toiquise setudent que ce finesset deux lieuxes de quinze au degre. Fai toiquise vestedun que ce finesse allemandes, c'est-à-dire deux molen. S'il y avait quelque interprétation à faire là-dessus, comme cela doit représenter l'aucien territoire de Dauzig, leux lieuxes de France ne le représenteraient pas, an lieu que deux molen un deux lieuxes allemandes de quinzes au degré le représentent à peu prêxis, si les commissaires avaient interprété deux lieuxes de Prance, vous reviendex là-dessus et ne quitterez point que les poteux ne soient placés à la distance de deux lieuxes de quinze au degré.
- «" Je vous ai envoyé mes pleins pouvoirs pour négocier la route militaire de la Saxe. Vous aurez soin qui avant d'évaeuer Elbing et la Passarge cette convention soit faite à votre satisfaction, et selun les instructions que vous avez di recevoir de M. de Tulleyrand.
- 3º Deux articles du traité venlent que les plans, cartes, papiers, archives, ainsi que tous les fonds appartenant au duché de Varsovie, à la Westphalie et à la ville de Danzig, soient remis par la Prusse. J'ui chargé M. Daru, qui doit être à Berlin, de faire connaître qu'il faut que tous cres.

objets soient remis aont d'évocuer. Mon intention positive est que vous névacuiez la Passarge qu'autant que l'on sera d'accord sur ces uricles: que les papiers, argeut et effets appartenant à la Pologne et aux établissements polomis et à la ville de Danzig ne soient remis, on des siretés données, et que des mesures ne soient prinses pour restitient tout ce qui est relatif au royaume de Westphalie; car, en évacumt la Passarge, du noment que tout ce qui est relatif à la Pologne et à la ville de Danzig sera restitué, vous ferez connaître que vous névacuerez l'Oder que lorsque tout ce qui appartient au royaume de Westphalie le sera ponetuellement. Osus correspondrez avec M. Vincent, mon comanissire à Varsovice pour ces objets, aims qu'avec le général Bapp, à Danzig, aims qu'avec M. Dara, à Berlin.

Vous aurez vu par l'article 6 de la convention militaire que, le 25 juillet, les commissaires respectifs doivent être réunis à Berlin.

Quant aux contributions, yous n'évacuerez point la Passarge, que lorsque ce que doit la vieille Prusse sern payé, et la Poméranie et l'Oder, que lorsque ce que doiveut la Poméranie et les provinces situées entre l'Oder et l'Elbe sera soldé.

Veillez à ce qu'on rende tons nos prisonniers.

Une fois la Vistule ésacuée, je ne veny pas tander à vous faire conunitre que mon intention est que la ville et place forte de Kustrin et son territoire autour ne soient évacuée que sur une lettre close de moi. Ainsi, quelque ordre du ministre que vous receivee, la forteresse, où vous metrez une de vos divisions et un général de division, ne sera évacuée que sur une lettre signée de moi, que je vous enverrai à cet effet. Cette clause est trop importante pour que je ne me réserve pas de l'ordonner selon les circonstances.

Du reste, renvoyez en France les gouverneurs, commandants d'armes et employés qui vous seront inutiles, etc.

Pur un article secret du traité de paix, la ville de Danzig sero occupée par mes troupes jusqu'à la paix avec l'Angleterre. J'ai désigné les divisions Ondinot et Verdier pour tenir garnison dans cette ville.

En évacuant tontes les positions autour de cette ville, vous y joindrez

une brigade de cavalerie légère, de manière qu'il reste sous les ordres du général Oudinot, à Danzig, 1,600 chevaux. Ce corps placera des corps de garde près de tous les poteaux, c'est-à-dire à deux lieues de la ville.

Comme je u'écris pas anjourd'hui au maréchal Davout, faites-lui connaître les nouvelles de Paris et les principaux ordres que je vous ai donnés.

NAPOLEON.

trelaves de l'Empire.

12954. A. M. DARU.

Saint-Cloud, 29 juillet 1807.

Monsieur Daru, vons avez dă recevoir mes pleins pouvoirs et des instructions du prince de Benévent, tant pour ce qui regarde la convention d'éxeuation que pour ce qui est relatif à deux articles du traité de pais avec la Prusse concernant la remise des papiers, plans, archives, caisses et biens appartenant aux établissements particuliers de la ville de Danzig, du duché de Varsovie et du royaume de Westphalie. Vous ferze comairire que mon intention est d'être inflexible sur le payement des contributions; que je n'adunctirai en compte sur les contributions que les fournitures que ja indontes par mes décrets.

Tous les calculs me conduisent à peuser que le roi de Prusse me doit cent ciaquante millions, cer je ne puis admettre l'estimation que vous faites des revenus d'une aumée à trente-trois millions. Mon intention est que le roi de Prusse prenne les engagements suivants pour payer cent ciuquante millions, savoir ; qu'il payers une quinnaine de millions argent complant, avant l'évaenation, et quatre-vingt-dix millions en lettres de change payables en quinze mois, à raison de six millions par mois, à compter du " septembre, ce qui ferrait cent cinq millions. Les quarante-cinq autres millions pourraient m'être payée en domaines stutés dans la province de Magdeburg, sur la rivé roite de Elle, dans

les Marches et dans la Silésie. Ces domaines devront être pris dans la proportion de vingt capitaux pour un, et la prise de possession devra en être faite sur-le-champ en mon nom pour en jouir comme particulier.

Aspoléov.

Comm. per M. le comte Dara.

12955.

A M. MARET.

Paris, 30 juillet 1807.

Monsieur, je m'empresse de prévenir Votre Excellence que, daus le conseil de ce jour, 3o juillet, S. M. l'Empreur a ordonné la founcion d'un conseil d'administration qui aurait lieu jeudi prochain, 6 août, et auquel seraient appelés le ministre de l'intérieur, le conseiller d'étal directeur des ponts et chaussées, le conseiller d'étal Cretet, et deux principaux ingénieurs du département des ponts et chaussées. A ce causel le ministre et l'intérieur apportera l'étal des travaux ordonnés des seil le ministre de l'intérieur apportera l'étal des travaux ordonnés des l'autreste à faire, de l'évaluation de ces travaux au moment où ils out été arrêtés par Sa Majesté, de leur évaluation daus le moment présent, de la somme mécessaire pour les achever, et on recherchera si les fonts du budget de 18 op suitient pour le campagne.

Le ministre de l'intérieur devra faire faire un projet pour la ronte de Mayence à Paris, et proposera des mesures pour en ordonner la prompte confection.

Le ministre de l'indérieur reprendra le travail sur Puris, ajoutera au compte qu'il e neulu des travaux, faits le compte de ceux qui avaient été ordonnés et qui n'ont pu être mis en exécution; il parlera de tous les établissements projetés qui ont pu être un objet de discussion, tels que la Bourse, la unision de Banque, ce, énoncera les mesures à prendre pour activer les travaux de cette année, proposera des projets pour l'année prochaine, tant pour Paris que pour toute la France. Parmi ces projets sevont ceux relatifs aux jaquesitous à établir dans les départements que

traversent les cananx projetés; et cette mesure devant être générale, on fera connaître les lieux où elle en établit.

Ce qui regarde Paris sera discuté dans un conseil tenn après celui des ponts et chaussées et anquel sera appelé le préfet de Paris.

Le ministre de l'intérieur, par ordre de l'Empereur.

Archives de l'Empire.

12956. VOTE.

Saint-Cloud, 3e juillet 1807.

Les ministres de l'intérieur et des finances me donneront chacun leur avis sur les vanatages et les inconsénients d'une messure générale qui ardonnerait qu'aneun bâtiment chargé de tabac, de suere, café, coton et autres objets de cette nature, ne pourra entrer en France, sous pavillon cirrager, que sous la condition d'exporter, en sortant, une valeur égale à sou chargement, soit en marchandises manufacturées en France, soit en productions de notre ern.

Le ministre des finances me fera cumaitre les quoités des différentes deurées ci-dessus désignées et autres objets de même nature entrés dans le cours d'une année, et, pour donner plus de précision aux résultats, il nortera ses recherches sur plusieurs années.

Les deux ministres répondront any questions suivantes :

Quelle est la diminution ou la variation dans le prix des sucres depnis deux aus?

Quelle a été l'influence des donanes sur le prix des sucres?

D'où provient la baisse extraordinaire dans le prix des sucres?

Quelles sont nos relations actuelles de commerce avec le royamme d'Italic? Sont-elles telles qu'on devait s'y attendre depuis les dernières mesures?

Que peut désirer le commerce de la part des différents princes de la Confédération du Rhin? Quelles mesures à prendre pour y introduire les produits de nos manufactures? Qu'y a-t-il à désirer de l'Espagne, du Portugal?

Pourquoi les fabricants de toiles peintes ne fournissent-ils pas mon royaume d'Italie?

NAPOLÉON.

Comm. per M. le comte de Montalivet (En munio sez tech de l'Emp.)

d'être également expédiés en bouteilles.

12957.

# NOTE POUR LE MINISTRE DES FINANCES.

Saint-Cloud, 3o juillet 1802.

Le ministre des finances est invité à examiner la question de savoir s'il ne serait pas possible de remplacer par un abonnement annuel la perception des droits réunis à l'égard des vins de Champagne destinés à être vendus et expédiés en bouteilles. La même question devra être examinée relativement aux autres vins que leur qualité rend susceptibles

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 12958.

### NOTE POUR LE MINISTRE DU TRÉSOR PUBLIC.

Saint-Cloud, 30 juillet 1807.

Dix-huit cent mille francs sont portés, pour 1807, dans le livret du mois de juillet, comme employés à la solde de la Grande Armée. Ces 1,800,000 francs ne peuvent être que des à-compte donnés sur la masse de linge et chaussure.

Si le trésor public a envoyé 1,800,000 francs en bons du caissier, alors le ministre aurait payé plus qu'il ne porte; car plusieurs distributions ont été faites aux dépôts des corps à titre d'avance sur les masses.

Les traites du caissier envoyées au payeur de la Grande Armée doivent être annulées, car le payeur doit restituer cette avance au trésor public.

Je vois dans le livret État des payements sur l'exercice 1806 que le ministre a dépensé cent soixante et quatorze millions pour la solde;

70

mais il n'a acquitté la solde de la Grande Armée que pour sept mois; il lui reste à compléter la solde de la Grande Armée pendant lui mois, déduce in faite de la solde du second corps employé en Italie, où il a reçu sa solde. La solde de la Grande Armée est donc due pour huit mois, moins le second corps. Mais dans cet état la solde de la Grande Armée doit être au moins de visque-parter millions pour les huit mois. La solde totale s'élèvernit donc à cent quatre-vingt-dix-huit millions pour l'année, ce qui ferait plus de seize millions par mois. Ce serait une sonume énorme, mais il faut en ôter.

1° Les bons du caissier envoyés à la Grande Armée en imputation sur la solde et compris dans ces cent soixante et quatorze millions, le montant de ces hons devant devenir disponible pour contribuer au payement des huit mois:

s° Ce qui a été payé ant dépôts pour masse de linge et chaussure, comme à-compte sur la solde des buit mois, et qui a dû être préleté sur les cent soivante-buit millions; la somme de vingt-quatre millions due pour les huit dernières mois doit être naturellement atténuée du montant de cette avance faite sur les cent soivante-huit millions; c'est en fivant ces termes que l'on connaîtra ce que la solde doit véritablement coûter pour l'année, 8166;

3° Les 1,388,000 francs qui avaient dé accordés pour fourrages à la Grande Armée, et qui ont été définitivement employés comme solte; il dust savoir s'ils ont pas été compris dans la somme destinée à la solde des sept premiers mois; dans ce cas, cette somme serait encore à diminuer sur celle de vingt-quatre millions nécessaire pour les huit derniers mois.

### SERVICE DE 1807.

La solde est portée au livret à la somme de 66,800.000 francs, pour les six premiers mois de l'année. Il faut ajouter la solde de la Graude Armée qui n'a pas été payée et qui, pour les six mois, forme un objet de vingt-quatre millions. La solde de six mois aurait done coûté quatre-tingtdix millions, c'est-à-dire quinze millious par mois, somme exorbitante; mais il y a lieu aux mêmes déductions que pour 1806, et il faut y ajouter une troisième cause de déduction, c'est-à-dire les avances qui ont été faites. Ces points éclaireis, Sa Majesté saura ce qui a été véritablement dépensé pour la solde. On prendra aussi en considération, comme cause d'atténuation dans la dépense de la solde, ce qui reste dans les différentes caisses, et l'on prendra pour base ce que chaque payeur a de trop en caisse.

MATÉRIEL DE LA GUERRE.

Il faudra comparer les dépenses de l'administration de la guerre avec le budget.

· L'Empereur désire connaître d'une manière claire le service courant. Il faut lui dire :

Le restant en caisse au 1er janvier était de......

Les recettes faites en 1807 sont de.....

Le ministre du trésor public reste comptable de ces deux sommes.

Voici quel a été leur emploi....... Dépenses sur tous les exercices pendant les six pre-

miers mois.....

La ministre rempira le cadre de l'état dressé par Sa Majesté. Cette opération est une affare d'administration générile et non pas un état du trésor. Ainsi, dans la seconde colonne des recettes faites pendant les six premiers mois, il faut placer les recettes qui proviennent de toutes les branches de revensus visé-vis l'évaluation qui leur est donnée dans la première colonne. Il faut y mettre aussi tout ce qui est entré au trésor la réalisation d'anciennes valeurs, par la compensation des mandats Vanderherghe, lesquels ne sont pas une branche de revenu, mais représentent le revenu d'années précédentes. L'Empereur, une fois satisfait sur le solde en caisse au commencement de l'année, n'aura plus rien à faire rechercher sur les cerrcices antérieurs. La même règle é appliquera au produit des pisserses, à ceuit de l'emprunt d'Espagne.

Arrivant ensuite, et par ce procédé, au solde en caisse au 1er janvier 1807, il faut remarquer que, comme les affaires de 1806 ne sont pas réglées, tout doit être examiné dans le solde, et que tout ce qui doit produire de l'argent doit y prendre place; il faut donc que ce soit là un membre de l'équation, dont le second membre serait le restant dû sur le budget, ce qui ne regarde pas le trésor public. Sa Majesté désire même que ce qui reste disponible sur les bons de la caisse d'amortissement pour solder les exercices antérieurs à l'an xiv soit compris dans ce solde en caisse. Il faudra distinguer dans ces bons ceux qui sont créés, ceux qui restent à être émis. Il faudra y comprendre de même les crédits en cinq pour cent applicables à des créances plus anciennes, avec l'indication de ce qui reste à employer. Ce solde de caisse n'est pas susceptible d'être totalisé, il ne doit être présenté que comme renseignement. Le solde au 1" juillet doit être placé comparativement au solde au 1" janvier, de manière qu'il soit possible de faire autant d'équations qu'il y aura de sommes indiquées aux deux époques.

Le crédit des ministres ne demande aucune explication.

Il faudra distinguer la dette publique.

Enfin une dernière colonne rendra compte de la caisse de service.

L'Empereur denande une situation de la caisse de service, quoique affaire étrangère au mouvement ordinaire de situation du trésor public, pour s'assurer qu'il n' y a pas de double emploi. Après cet état, il faudra faire celui des fonds spéciaux et en venir à l'exercice 1806, de manière que Sa Majesté puisse comparer le restant en caisse en 1807 avec le restant en caisse de l'an xv.

Archives de l'Empire.

## 12959. A. M. CAMBACÉRÈS.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Le Code civil a été fait du temps des Consuls. Il y a plusieurs formes, mais en très-petit nombre, qui ne sont pas adaptées à l'état définitif de

la France. Je vous prie de rédiger un projet de loi qui serait présenté au Corps législatif, et dans lequel seraient relatés tous les changements, afin d'imprimer le Code civil avec les formes de l'Empire.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 12960.

## A M. GAUDIN.

Seint-Cloud, 31 juillet 1807.

Je désire que vous causiez avec le gouverneur de la Banque pour provoquer une délibération qui mette l'escompte à quatre pour cent.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 12961.

## A M. DEFERMON.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Je désire que la section des finances rédige un projet de loi pour déclarer que l'intérêt légal est à cinq pour cent.

NAPOLÉON.

Archivos de l'Empire

## 12962. A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Gloud, 31 juillet 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, témoignez mon méconlentement à M. Bourrienne de ce que la factorerie anglaise est toujours à Hambourg, de ce que les marchandines anglaises n'ont pas été saisies et outilinent à circuler dans les villes hansédiques. Réiferer les ordres formels que les individus anglais soient arrêtés, la factorerie anglaise entièrement fermée et les marchandises anglaises confisquées. La correspondance anglaise n'est point non plus arrêtée et les lettres passent toujours par la poste de Hambourg. Enjoignose-lui de faire les notes et les démarrhes mossaires pour que ces abus cessent sans délai, et de vous faire con-

naître les intrigues et les moyens de corruption qui ont été employés pour amortir l'effet de mes ordres.

Le même courrier continuera sa route sur Copenhague et sera porteur d'une lettre à mon ministre, par laquelle vous lui ferex connaître mon mécontentement de ce que les promesses qu'a faites le Danemark n'ont point d'effets et que la correspondance continue avec l'Angleterre. Vous lui donnerez l'ordre de conférer avec le ministre danois sur la nécessité de faire cesser ces communications, et sur ce que veut faire le Danemark si l'Angleterre se refuse à faire la paix sur des hases raisonnables. Vous laisserez entrevoir que, le cas arrivant, il est possible que tous les ports de l'Europe soient fermés à l'Angleterre et que les puissances du continent lui d'éclarent la guerre.

Dimanche, au plus Iard, vous aurez une conférence sur ce sujet. aver M. de Dreyer. Vous lui direz que, quel que soit mon désir de ménager le Danemark, je ne puis empécher qu'il ne se ressente de la violation qu'il a laissé faire de la Baltique, et que, si l'Angleterre refuse la médiation de la Russie, il faut nécessairement qu'il choissèe, ou de faire la guerre à l'Angleterre, ou de me la faire; que l'amitié que m'a témoignée le prince royal et l'intérêt du Danemark me font espérer qu'il n hésitera pas dans son choix.

Aspoléos.

Archives des affaires étrangères (Es minute aux Arch. de l'Émp.)

12963.

AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Monsieur Dejean, écrivea aux sénateurs commandant les cinq légions de réserve pour savoir si, au so aoûti, il leur est possible de n'offrir chacun deux bataillons complétés à l'effectif de 1 no hommes par compaguie, armés, babillés et ayant déjà la première instruction pour pouvoir més servir pour entrer en campagne.

VAPOLEON.

Dépôt de la guerre. (En muste ess Arch, de l'Eup.)

#### 12964.

### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Monsieur Dejean, témoignez na satisfaction au général Marmont sur les routes qu'il a fait faire en Dalmatie. L'ai été très-satisfait de cette preuve de son zèle. Il est possible que des circonstances les rendent utiles.

Napoléon.

Bépôt de la guerre. (En mente nes Arch, de l'Emp.)

> . 12965. AU GÉNÉRAL CLARKE.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Je reçois votre lettre du ½ juillet. Je l'ai lue avec intérêt. Il faut que vous décidite les propriétaires de la rive gauche de l'Elbe à renter chez eux, car je n'en souffiriai aucun en Prusse. Si M. et M™ de Hatzfeld veulent passer au service du roi de Westphalie, ce serait une close faisable.

Ma Garde séjournera quelques jours à Berlin; après cela je lui donnerai une destination.

Les détachements et régiments provisoires de cavalerie, placez-les sur la rive droite de l'Elbe, dans les lieux où il y a le plus de fourrages, et faites-les rejoindre leurs corps à mesure qu'ils passent.

Je ne traite point mal la ville de Berlin. Mais la ville de Vienne ne paya pas de contribution parce que l'empereur se chargea de la payer; il faut que le roi de Prusse fasse la même chose. La Prusse me doit cent cinquante millions. J'ai fait connaître mes intentions à M. Daru sur les termes à lui donner pour qu'elle me les pave.

Vapoléon.

Archives de l'Empire.

## 12966.

## AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 31 juillet 1807.

Vous lirez les dispositions ci-jointes. Voilà de quelle manière vous prendrez le décret contre les Italiens qui restent au service des puissances étrangères.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### DÉCRET.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, etc.

Vu par nous notre décret du . . septembre 1806 :

Nous avons rappelé tous nos sujets d'Italie qui se trouvaient, sans notre autorisation, an serrice des puissances étrangères; nous avons même accordé amnistie à ceux de nos sujets qui, postérieurement au traité de Campio-Formio, étaient prévenus d'avoir porté les armes contre notre patric et d'être restés au service des puissances étrangères en guerre contre nous. Nous avons vu avec bien de la satisfaction qu'un grand noultre de nos sujets, fuléles à la voix de la patric, es sont empressés de se rendre dans leurs familles. Mais, instruit qu'il y en a encore un certain nombre qui, récalcitrants contre les ordres que nous avons donnés, restent au service des puissances étrangères, nous avons voutus, avant de sévir contre cux, leur donner une nouvelle preuve de notre clémence, et avons décrêté et décrétons ce qui suit :

Arrica 1<sup>st</sup>. Tout individu, sujet de notre royaume d'Italie, qui, dans deux mois à compter de la publication du présent décret, n'aurait pas une permission aignée de nous et visée par notre grand juge ministre de la justice, qui l'autorist à prendre dus service à l'étranger, ou qui ne serait pas rentré dans l'intérieur de notre royaume d'Italie apprès avoir prèté le serment dù par nos sujets, sera renié comme Italien et déclaré avoir perdu tous droits politiques et civils dans notre royaume d'Italie.

- Art. 2. En conséquence, ces individus seront déclarés inhabiles à succéder et à posséder dans notre royaume d'Italie; les biens qu'il spossèdent dans ce moment seront mis sous le séquestre; les biens qu'i leur écherraient, à raison de sucressions qu'i viendraient à s'ouvrir, passeront à leurs héritiers comme sils étaient norte sei vilenent.
- Art. 3. Une commission composée de six conseillers d'état et présidée par notre grand juge arrêtera, au 1" octobre, les listes, département par département, de tous les individus qui sont dans le cas du présent destre laissant à la diligence de nos préfets, commissaires de police et procureurs impériaux près nos cours de justice. Le soin de faire constaler œux qui confineureint de rester au service étranger.

Aat. 4. Nos ministres, etc.

terlines de l'Empire.

#### 12967.

### AF PRINCE ELGENE.

Smut-Chood, 31 juillet +807.

Mon Fils, je suis fâché que vous avez euvoyé en Dalmatie et ailleurs tant de mauvais sujets; ils ne sont bons qu'à me trahir.

Je vous renvoie nue liste de ces individus, que vous ferez venir à Milan pour les interroger et prendre sur leur compte de plus amples informations; et, si ce qui est dit d'eux dans vos notes se confirme, vous les ferer enfermer au château de Fenestrelle.

Napoleon.

Comm. par S. A. I. M<sup>net</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En missie sux Arch. de l'Emp.)

### 12968.

### AU ROI DE VAPLES.

Saiat-Cloud, 31 juillet 1807.

Je ne puis que vous témoigner mon mécontentement de ce que vous

-3

or reary Gongle

euvoyez dans mon armiée des officiers napolitains, dont beaucoup sout carore attachés à l'ancienne cour et tér-anurais sujets, et parmi l'esquels beaucoup de manvais sujets classés de mon armée d'Italie, à qui vous avez en la complaisance de donner des grades supérieurs. Cest une singulière politique que celle de mettre les armes aux mains de mes nenais. Le me riterai que le colonel Alfan de Ribeira, qu'on avait envoyé en Dalmatie, que j'ai fait arrêter et envoyer à Fenestrelle; également Blanco ficatune, qui on a envoyé, je ne sais comment, à la Grande Armée; Deburge, parent du chevalier Micheroux; également les nommés Pellegrini, Borgheggiani, Leoni, Tous ceu-là sout des gons suspects. Il y en a après cela d'antres qui out été chassés de unes bureaux (apopgraphiques, en Italie, pour affaires d'administration ou autres sujets. J'attends que voins fassiez consuitre ce que vous en voulez faire. Il suffit au premier veau de se présenter pour que Dumas le décore d'un titre. Il y a de la foite à faire de tels sujets officiers.

Asportion

Archives de l'Esspire

### 12969.

## A M. FOI CRÉ.

Samt Cloud, 1" audt 1802.

Faites arrêter et siisir les papiers de Guérard, qui a fait un article dans le Mercare cuntre l'Églies pollèmen. Fout ne porte à peuser que cet homme l'a fait par instigation étrangère; il doit l'avoir fait par l'instigation de quelque fanatique de Boune, à près avoir suisi ses papiers et en avoir fait le dépundlement, vons le ferez venir et l'interrogerez pour lui demander quelle rage il a d'écrire et de déclamer si amèrement contre les libertés de Eglies galliano.

Je vous prie de bien veiller à ce que ces ridicules discours ecclésiastiques, et surtout contre les libertés de l'Église gallicane, finissent dans les journaux. On ne doit s'occuper de l'Église que dans des sermons. Faites-vons mettre sons les yenx les journanx qui, outre la politique, parlent de cette matière, et faites-moi un rapport.

Auguston

Saint-Cloud, 1" août 1809.

Archives de l'Empire.

12970.

AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Faites connaître sans délai au romanadant de mon escadre à Galix qu'une escadre russe se présentera devant Gadix; qu'il est possible qu'elle lui denande des vivres; qu'il ait à lui en faire fournir sur-le-champ et en la plus grande quantité qu'il pourra; que même, sur une note pressante de l'amiral, il derra lui donner les vivres qui sont à bord de mes propres vaisseaux en en tirant des récépissés et en mettant sa comptabilité en règle. Ce cas arrivant, mon aniral pourvoira sur-le-champ au rempla-rement de ses vivres. Il retardera le moins possible l'escadre russe dans sa course. Yous l'autoriserez à engager sa signature, si cela diait nécessire, pour se procurer toutes les fournitures dont il aurait besoin, et je m'engage à payer. L'important est que l'escadre russe ne soit point retantée.

Écrivez à M, de Beauharmais pour qu'il cause avec le ministre russe pour lui faire connaître les ordres que je donne relativement à l'escadre, et avec le ministre de la marine d'Espagne pour qu'il donne les ordres nécessaires afin de bien faire recevoir l'escadre russe.

Aus donnerez les mêmes ordres aux préfets maritimes à fachefort, à Lorient, à Brest, mais secrètement, que, si l'escudire russe se présente devant ces ports, ils lini donnent tous les secours en virres et autres objets dont elle aurait besoin, sans la retenir, même ceux qu'ils auraient à boit de mon escadre de Brest et de Bortefort. Vaus sontez que cela doit étre teun très-secret. Il est possible que cette escadre, forte de huit vaisseaux de guerre, vienne relidicher dans un de mes ports à la fin d'août ou au rommencement de septembre.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empure.

73.

## 12971. DÉCISION.

Saint-Gloud, a soul 1807.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur propose de reuvoyer dans ses foyers un légionaire, sergent dans une compaguie de réserre, où il est dangereux par son insubordination et sa mauvaise conduite. Ce sergent a servi avec distinction dans la 1º légère, et il a eu une arme d'honneur pour sa conduite à la bataille de Sédinana. Le grand chancelier lui écrira pour lui enjoindre de se mieux con-

NAPOLEON.

Archises de l'Empire.

#### 12972.

## A M. PORTALIS.

duire à l'avenir.

Saint-Cloud, a soit 1807.

Témoignez mon mécontentement à M. Osmond, évèque de Naucy, sur ce que l'on n'a point accordé à feu l'évêque démissionnaire Nicolas lesmèmes honneurs que l'on reml aux autres évêques; ce qui aurait été un univen d'union et de concorde, au lieu d'être un sujet de division. Il y a beaucaup de malhabileté dans but cela.

Napoléus.

Archives de l'Empire.

12973. DÉCRET.

Saint-Cloud, 2 sout 1807.

TITRE I'

DISSOLUTION DES CAMPS DE SAINT-LÔ, PONTIVY ET-NAPOLÉON,

ARTICLE 1º. Les trois camps volants de Saint-Lô, de Pontivy et de Napoléon seront dissous dans le courant du mois d'août. ART. 2. Chacun de ces trois camps formera une division d'un corps qui portera le titre de Corps d'observation de la Gironde.

qui portera le ture de Corps d'observation de la Cironde.

Art. 3. Le général Junot, gouverneur de Paris, est nommé général
en chef commandant le corps d'observation de la Gironde, lequel se
réunira à Bayonne.

Le général Junot recevra des ordres pour être rendu le 20 août à Bayonne avec son état-major.

#### TITRE H

#### COMPOSITION DE CORPS D'OBSERVATION DE LA CIRONDE.

Авт. 4. La 1<sup>rt</sup> division sera composée

Du 9° bataillon du 47° régiment d'infanterie de ligne, des deux bataillous du 86° de ligne, des deux bataillons du 70° idem, du 3° bataillon du 15° idem, d'un bataillon du 4° régiment suisse.

Chaque bataillon sera complété à l'effectif de 1,360 hommes on 140 hommes par compagnie, par le moyen des 3° bataillons. Ce qui fora 8,850 hommes.

Le 4º bataillon du 15º de ligue retournera à Brest,

Le général de division Delaborde commandera cette division. Il anna sous ses ordres les généraux de brigade Brenier et Avril.

Douze pièces d'artillerie, uvec le personnel, le matériel et les attelages, prises parmi celles du camp de Pontivy, seront attachées à cette division. Au 15 août, le camp de Pontivy sera dissous, et le général Delaborde.

Au 15 août, le camp de Pontivy sera dissous, et le général Delaborde, avec ses généraux, les corps et l'artillerie, se mettra en marche pour Bayonne.

Ant. 5. La se division sera composée

Du 3º bataillon du 1s' d'infanterie légère, du 3º bataillon du 15' idem, du 3º bataillon du s' idem, du 3º bataillon du 4' idem, du 3' bataillon du 3s' de ligne, du 3º bataillon du 5s' idem et du s' bataillon du 1s' régiment suisse, porté au grand complet de 1, s60 honmes, qui partira le 6 août de Toulon et d'Avignon.

Chacun de ces sept bataillons sera complété à l'effectif de 1.260 hommes.

Le général de division Laroche commandera cette division; il aura sous ses ordres les généraux de brigade Charlot et Petitot.

Cette division aura douze pièces de canon, avec le personnel, matériel et attelages, prises au camp de Saint-Lô.

Au 5 août, le camp de Saint-Lô sera dissous, et le général Laroche, avec ses officiers, les généraux et les troupes, se mettra en marche pour Bayonne.

Art. 6. La 3º division sera formée des troupes du camp Napoléon, et sera composée

De la légion du Midi, de la légion banovrienne à pied, des bataillons du 66° de ligue, des bataillons du 83° idem, des bataillons du 36° idem, du 3° bataillon du 31° léger et d'un bataillon du 33° léger, qui sera complété à 1,360 hommes et qui partira le 6 août de Toulon

Chaque bataillon sera complété à l'effectif de 1,260 hommes.

Le général de division Travot commandera cette division; le général de brigade Fuzier y sera employé.

Cette division aura donze pièces de canon, avec personnel, attelages, matériel, prises au camp Napoléon.

Au 18 août, le camp Napoléon sera dissous, et la division Travot se mettra en marche pour Bayonne.

Ant. 7. La cavalerie du corps d'observation sera composée

D'un escadron de chacun des 1°, 3°, 4°, 5°, 9° et 15° régiments de dragons, et d'un escadron du 26° de chasseurs; chacun de ces escadrons sera complété à 240 hommes.

Arr. 8. Mercredi prochain, 5 aont, le ministre me proposera la formation de l'état-major général, de l'état-major de fartillerie et du génie, des administrations, et en général toutes les dispositions nécessaires pour niettre ce corps en état d'entrer en campagne.

## TETRE ILI

MESURES À PRENDRE POUR LA DÉFENSE RE NOS CÔTES.

Ast. 9. Le 3° bataillon du 5° régiment d'infanterie légère se rendra à Cherbourg. Un détachement de troupes de la marine qui est à Rochefort, fort de 500 hommes, se rendra à l'île d'Aix, où continuera à commander le général Dufresse.

Sur les 3,000 hommes de gardes nationales qui sont à Bordeaux. 500 y resteront pour défendre l'embouchure de la Gironde, 500 se rendront à l'île d'Oleron et 2,000 à l'île d'Aix.

## TITRE IV.

## DES DÉPÔTS.

Aar. 10. Les dépôts de tous ces régiments continueront à rester où ils se trouvent. En conséquence, les majors, quartiers-maîtres, officiers d'habillement, ouvriers, etc. continueront à rester dans les 12°, 13° et 16° divisions militaires.

#### TITRE V.

#### DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

- Aar. 11. Pour compléter les cadres des bataillons, il ne sera pris aucun des conscrits de 1808, qui continueront à rester aux  $3^{\alpha}$  ou  $4^{\alpha}$  bataillons ou aux dépôts des régiments.
- Art. 12. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés de l'exécution du présent décret.

Aupoléox.

Dipit de la guerre.

### 12974.

### AU MARÉCHAL BERNADOTTE, GOLVERVEER DES VILLES BUNSÉATIONS.

Saint-Glood, a mult 1 No7.

Mon Cousin, vous devez être arrivé à Hambourg. Toutes les troupes espagnoles doivent être sous vos ordres. Les troupes hollandaises doivent être réunies du côté d'Emden, sur la gauche de l'Elbe; elles se montent a 12 ou 14,000 hommes. Dans le courant d'août, un corps de 20,000 Français vous aura joint.

Je ne veux point tarder à vous faire connaître mes intentions, qu'il fant tenir secrètes jusqu'au dernier moment.

Si l'Augleterre n'accepte pas la médiation de la Russie, il faut que le Danemark lui déclare la guerre, ou que je in déclare au Danemark. Vous serez destiné, dans re dernier cas, à vous emparer de tout le continent dunois, Comme vous êtes sur les frontières de ce pays, envoyez-moi dès mémoirres sur les obstacles que pourrait opposer le Danemark et sur les ressourres qu'il présente pour vivre. Votre langage doit étre celiu-ci : vous récire beauceup sur ce que le Danemark a ouvert le passage du Sund et laissé violer une mer qui, pour les Danois, a dû être aussi miodaled que leur terrioire.

J'ai douné les ordres les plus précis, et fait témoigner mon mécontentement à mes agents à Hambourg sur ce que mes ordres ne sont pas exécutés.

Il faut que les marchandises anglaises provenant du cru anglais et transportées par eux, comme charbon, etc. ou confectionnées en Angleterre, soient confisquées; que la factorerie anglaise soil fermée, et les objets appartenant aux Anglais, à Hambourg, confisqués. Veillez à ce que toutes les mesures soient prises pour que tout le mal qu'il est convenable de faire à l'Angleterre ne soit pas neutralisé.

Apoléon.

Comm. par S. M. le res de Suede (En marois ses. 4rch. de l'Emp.)

## 12975. AU ROI DE NAPLES.

Sarat-Cloud. 2 sout 1807.

Je ne reçois pas d'états de situation de votre armée; envoyez-les-moi deux fois par mois, pareils à ceux que m'envoie le prince Eugène pour son armée, et portez attention à ce qu'ils soient faits avec le plus grand soin. J'ai donné des ordres pour renforcer la garnison d'Ancône et de Cività-Vecchia, et je vais incessamment faire occuper Livourne, où les Anglais continuent à faire leur commerce.

Napoléon.

Archives de l'Espaire

#### -12976.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 3 soid 1807.

Dans votre rapport du 24 juillet, vous me dites que 850,000 francs ont été prêtés à la ville de Paris par la caisse d'amortissement, pour les ponts et chaussées; mais vous les imputez à tort sur le produit de l'exportation des grains.

Faites-moi connaître, jeudi prochain, la situation du crédit de l'exportation des grains, ce que la commune de Paris devait faire cette année, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'il faut pour finir le canal de l'Oureq et autres travaux de Paris, et proposez-noi un projet d'emprunt de la ville de Paris à la caisse d'amortissement, de deux nillions, y compris les 850,000 francs déjà avancés, qui portera intérêt de quatre pour cent, et sera remboursable en quatre ans à raison de 500,000 francs par an.

Jai fait avancer de l'argent pour le pont d'lena, mais mon intention était que ce pont fût donné à une compagnie. Il me semble que les spéculations des ponts ont assez bien réussi pour qu'on puisse en trouver une pour celui-ià. S'est-on occupé de la chercher?

Napoléon.

Archives de l'Empire

#### 12977.

## A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 3 audt 1802.

Monsieur Champagny, mon Ministre de l'intérieur, je désire que la statue du général d'Hautpoul soit placée sur la place des Vosges.

Napoléon.

Comm. par M. le comte de Montalivet.

#### 12978.

## A M. DE LACÉPÈDE.

Saint-Cloud, 3 août 1807.

Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, ja i lu le rapport que vous m'avez fait pour la restauration de deux anciennes tours du chilèteau d'Évouen, ou pour les remplacer par une grande salle. Je ne vois pas l'utilité de cette salle, dont l'architecture ne s'accorderait pas avec le caractére de celle du chietau. Le désire que ces tours soite démolies dans la petite portion qui en reste, et qu'elles ne soient remplacées par rien. On laissera subsister le pont et le passage qui conduisent un jardin.

NAPOLÉOV.

Course, per M. Nucl. (En minute ses Arch, de l'Emp.)

### 12979.

## AU ROI DE NAPLES.

Saint-Gloud, 3 août 1807.

Je reçois votre lettre du s'i juillet. Ce que vous me dites de l'armement de Tarente ne me satisfait pas. Les hatteries qui avaient été armées lorsque j'avais eu le projet d'envoyer une escadre dans cette rade sontelles armées? Faites-moi tracer un croquis qui me fasse connaître les batteries et les canons de chacune. Si ces batteries ont été armées, aucun effort humain ne peut les surmonter par mer.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

12980.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, & soult 1807.

l'ai lu avec attention le rapport sur le commerce d'Amérique. Je ne puis que vous témoigner ma satisfaction du soin que vous avez eu de me mettre ce tableau sous les yeux.

En 1806, on a importé en Amérique pour 880,000 francs de toiles de Nankin. Pourquoi ne prohiberait-on pas l'entrée des toiles de Nankin? N'en faisons-nous pas suffisamment en France pour notre consomnation?

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

## 12981. A. M. GAUDIN.

Saint-Cloud, 4 andt 1807.

Il y a de l'inquiétude à Bruvelles parmi les acquéreurs de biens nationaux. Faites-moi un rapport sur cet objet. On m'assure qu'il y a des projets pour corrompre M. Hourier, l'un des administrateurs du Domaine, auquel les acquéreurs attribuent les recherches légitimes que le Domaine fait faire sur lestils acquéreurs.

Napoléon.

Archives de l'Empere.

12982.

A M. COLLIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES.

Saint-Cloud, & soit 1807.

Envoyez-moi le plus tôt qu'il vous sera possible un état qui me fasse

mental Google

connaître les importations et exportations de toute espèce de marchandises en France qui ont eu lieu pour l'an x, xi, xii, xii et uv. Envoyez-moi aussi le tarif des douanes pour chaque marchandise; je crois qu'il est imprimé.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

## 12983.

#### AU GÉNÉRAL DEJEAN.

· Saint-Cloud, 5 zout 1807.

Mousieur Dejean, je désire que vous me fassiez faire, par le génie, un rapport qui me fasse connaître les travaux qui ont été faits cette année dans toutes les places de France, surtout à Alexandrie, Kehl, Wesel et Anvers.

NAPOLÉON

Dépôt de la guerre. (En misute ous Arch. de l'Essp.)

## 12984.

## AU MARÉCHAL DAVOUT,

A VARSOVIE.

Saint-Gloud, 5 noût 1807.

Mon Gousin, faites connaître à M. Vincent, mon résident à Varsovie, que je me suis réservé vingt millions de domaines pour être donnés aux Polonais, desquels il faut ôter deux millions qui ont été donnés aux généraux Zajonchek et Dombrowski.

La principauté que je vous ai donnée doit rendre a50,000 francs de rente, et 300,000 francs lorsqu'elle sera bien administrée. Celle du maréchal Lannes rapporte 150,000 francs. J'ai chargé M. Maret de dounner à M. Vinceut toutes les explications sur ce qui concerne ces principautés.

Faites-moi connaître ce qu'il y a de nouveau du côté du Niemen, et si l'armée russe est dissoute. Faites-moi connaître aussi la situation de vos hôpitaux.

Je suppose que vous devez avoir une division à Thorn, Wlocławek, Plock, Bromberg, etc. une à Varsovie, Rawa, Pultusk, Ostrolenka, et une entre Kalisz et Posen. Ainsi distribuées, il me semble impossible que les troupes ne soient pas agréablement placées.

Portez tous vos soins à ce qu'on achève la tête de pont de Praga et les travaux que j'ai tracés à Sierock. On doit également continuer les travaux de Thorn.

Je ne pense pas que vous deviez avoir à Varsovie plus d'un ou deux régiments d'infanterie.

Savary est à Saint-Pétersbourg ainsi que Lesseps. Vous devez profiter des fréqueutes occasions que vous devez avoir pour correspondre avec eux.

Le général Oudinot doit rester à Danzig avec toute sa réserve.

Faites-moi connaître si l'on est content à Varsovie de la constitution que je leur ai donnée!.

Par mon traité avec le roi de Save, je me suis réservé tous les droits du de Prusse. Ces droits, qui consistent dans les créances qui a le roi de Prusse dans le duché de Varsovie, se montent à cinquante ou soixante millions. M. Vincent doit avoir connaissance de tout cela. Jai ordouné au ministre des finances d'y envoyer des inaspecteurs de l'enrejistrement pour dresser les états de ces créances. De votre côté, concertes-vous avec M. Vincent, et faite-moi connaître ce que je dois en seyferer.

J'ai ordonné, il y a quatre jours, à Soult de n'évacuer le pays jusqu'à la Vistule, que les papiers, archives et l'argent, appartenant au duché de Varsovie ou aux particuliers, ne soient rendus.

 Faites-moi connaître où on en est des mouvements des troupes. Les 5° et 6° corps sont-ils rendus en Silésie?

J'ai toujours eu une légion polonaise à mon service; je crois qu'elle se réunit à Brealau. Le fais pas difficulté de la reprendre, ainsi que le régiment de lonciers qui doit être aussi à Breslau; mais il faut qu'on complète bien ces corps. Ce sera toujours une force de 6,000 hommes d'infianterie et de 1,000 chevanz, qui seront prêts à se porter au secours de la Pologne. Les généraux Dombrowski et Zajonchek doivent rester au service de la Pologne.

Voir le Moniteur du 2 soût 1807.

Je vous recommande de veiller à ce que mon régiment de chevaulégers polonais de ma Garde soit bien composé; je n'y veux que des propriétaires nobles. Un escadron doit être arrivé à Berlin avec ma Garde; informez-moi quand le régiment sera formé.

Entendez-vous avec le gouvernement pour qu'ou ne permette point de bâtir, dans le faubourg de Praga, près des fortifications.

Faites passer la lettre ci-jointe au général Rapp à Danzig, par un courrier, et envoyez-lui en même temps les nouvelles de France.

NAPOLÉON,

Comm. par Mer la maréchale princosse d'Erkmuhl. (En mieute oux Arch. del'Emp.)

> 12985. AU GÉNÉRAL RAPP.

> > Saint-Cloud, 4 sout 1807.

Je reçois votre lettre du «f juillet. Vous avez dă recevoir ma lettre par laquelle vous devez faire comaître que les deux lienes doivent s'entondre de deux lienes allemandes, on d'un septième et demi de degré. Faites signer des lettres de change à la ville pour les dix millions qu'ils doivent me payer. Vender les bienes qui appartiennent au Roi. Je vous autorise à faire passer cet acte de vente. Tence ferme les officiers praissiens, et punisses sévèrement even qui se permettent des impertineness.

APOLEON.

Archives de l'Empire.

12986.

AU GÉNÉRAL CLARKE.

Saint-Cloud, & sout 1807.

Je reçois votre tettre du «8 juillet au soir. Vous devez bien déclarer à M. de Schulenburg et autres individus qui ont des possessions sur la rive gauche de l'Elhe, qu'ils aillent avec le souverain où sont leurs possessions, ou bien qu'ils s'en défassent, M. de Schulenburg ne doit même

être reçu comme agent du roi de Prusse que s'il se fixe en Prusse et vend ses biens sur la rive gauche; sans quoi il n'est plus Prussien.

Puisque les Badois sont inutiles au maréchal Brune, dirigez-les tous sur Hambourg, où ils passeront sous les ordres du maréchal Bernadotte. Si Berthier est à portée de vous, faites-lui part de cet article de ma lettre, pour qu'il donne lui-même les ordres.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 12987.

## AU GÉNÉRAL CLARKE

Saint-Cloud, 4 sout 1807.

M. Lacépède vous fera passer la grand'croix de l'Ordre de Saint-Hubert, que le roi de Bavière a voulu vous donner.

Le maréchal Berthier me mande que deux régiments de cavalerie hollandais, avec le matériel et le personnel de l'artillerie, vont se rendre à Stettin. Vons les dirigerez de là sur Hambourg.

Je ne me souviens pas si les marins de ma Garde la suivent. Si on les uvait laissés à Danzig, écrivez qu'on les dirige sur Stettin, où ils peuvent servir an maréchal Brune.

Je ne sais pas où est le maréchal Berthier; voilà pourquoi je ne lui écris pas.

Envoyez la lettre ci-incluse au maréchal Brune.

NAPOLEON.

Archives de l'Empire.

## 12988. AU MARÉCHAL BRUNE.

Saint-Cloud, & sout +807.

Je reçois votre lettre du 55 juillet. Le prince de Ponte-Corvo commande dans les villes hanséatiques. Le prince de Neufchâtel a dù donner Fordre de diriger tons les Hollandais du côté de llambourg. J'ai besoin de troupes de ces côtés-là. J'entends, par les Hollandais à diriger du côté de Hambourg, les Hollandais que vous avez de votre côté, car mon intention est que tous les Hollandais se rendent en Hollande ou du côté d'Emden. J'approuve l'ordre que vous avez donné au général Dumonceau de se rendre à Coewerden, où il sera à portée de la Hollande.

Napoléon,

Archives de l'Empire.

## 12989.

## AU GÉNÉRAL CLARKE.

Saint-Cloud, 4 soit 1807

Je vous prie de m'envoyer une note qui me fasse bien connaître la situation des provinces qui font partie de la Prusse, surtout des provinces qui, situées mi-partie sur les deux rives, se trouvent par là séparées.

Il faut que M. Daru écrive aux gouverneurs des provinces de Westphalie de faire envoyer des députations à Paris pour complimenter leur Roi.

Vous trouverez ci-joint un article du Journal des Débats qui vous fera connaître quels sont les pays qui doivent faire partie du royaume de Westphalie.

Vous ferez mettre dans les journaux de Magdeburg et de Berlin l'avis suivant :

\*Tous les propriétaires dont l'état est ci-joint, et qui possèdent des hiens sur la rive gauche de l'Elbe, ont prévenus qu'aurun ne peut rester en Prusse, sons peine de peudre le droit d'hérédité, conformément aux dispositions du Code Napoléon en vigneur dans ce pays. Ils doivent donc se congédier du service de Prusse et rentre dans leur patrie.

Napoléon.

Archives de l'Empire

12990.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, & solt 1801.

Mon Fils, j'ai travaillé avec Caffarelli; il m'a remis l'état de situation

de l'armée; j'ai vu qu'elle était bien peu nombreuse. Il n'y a plus de Polonais, Il faudrait donc chercher à comptéter le plus promptement les cadres. L'organisation des compagnies est de 140 hommes, et dans l'état actuel leur effectif n'est pas de 80.

Je vois que les comptes de 1805 et de 1806 n'ont pas été imprimés; cependant je les ai signés à Varsovie; faites-les imprimer sans délai.

Je crois avoir arrêté le budget de 1807. Il faut arrêter le budget de 1808.

Faite-moi connaître où en sont les fortifications; les escarpes et les contrescarpes de Palmanova sont-elles finies? Je vous ai envoyé, je crois. le projet définitif pour Osoppo? Où en sont les travaux de Pietole et de Porto-Legnago?

Vous devez avoir aujourd'hui en Italie neuf 3<sup>ss</sup> bataillons indépendamment des deux bataillons des régiments qui sont à Naples.

Napoléon.

Comm. par S. A. L. M<sup>no</sup> la duchesse de Leuchtenberg (En noute ses Arth. de l'Esep.)

## 12991. AL PRINCE ELGÈNE.

Saint-Cloud, A sout 15-7.

Mon Fils, je reçois la lettre que vous avez écrite au Pape; elle me paraît fort bien.

Le désire que vous n'envojea. l'état des importations et des exportations qui ont eu lieu dans mon royaume d'Italie pendant ces trois denières années, ainsi que l'état du tarfi des donanes. Pour plus de facilité pour moi, faites-moi traduire ces états en français; je désire que ce soit en huit iours.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. Man la duchesse de Leuchtenberg. (En musée sen Arch, de l'Enn.)

## 12992. AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 5 and 1802.

Mon Fils, je reçois votre lettre du 30 juillet. Je ne sais quel coup de tête vous voulez que le Pape fasse. Yous avez dû mettre des troupes du coté de Bologne, et, s'il faisait quelque imprudence, ce serait une belle occasion de lui ôter les états de Rome.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>me</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En senate sus Arch. de l'Essp.)

12993.

A M. MELZI,
CHANGELER DE ROYAUME D'ITALIE.

Saint-Cloud, 4 août 1807.

Monsieur Melzi, je reçois votre lettre. Je vois avec peine que votre santé n'est pas aussi bonne que votre tête. Je vous remercie de tout re que vous me dites. Vous avez raison de croire à la vraie estime que je vous porte.

Aspoléov.

Archives de l'Empire.

12994. AU BOUDE NAPLES.

Saint-Cloud, 5 and 1807.

Mon Frère, je vous ai écrit pour vous engager à faire mettre en construction deux vaisseaux de 80 et deux frégales; vous ne m'avez pas répondu là-dessus.

Napoléon.

Dépût de la guerre. (En reinste ses Arch. de l'Easp.)

## 12995. A. M. FOUCHÉ.

Saint-Cloud, 6 soit 1807.

Vous devez verser des fonds, sur ceux des jeux, à la caisse des ponts et chaussées; vous ne l'avez pas fait; cependant c'était déclaré dans le budget. Faites-moi un rapport là-dessus, et faites-moi connaître pourquoi mon budget n'a pas été exécuté.

Vous devez également 175,000 francs pour 1806 à la caisse des théâtres, et 300,000 francs pour 1807.

Il est convenable que la fête qui se prépare à l'Opéra soit faite selon les formes et payée par l'Opéra. Que tout cela jette de l'argent inutilement!

Me porter le compte des recettes et dépenses conformément au budget que j'ai arrêté au 36 février 1806, pour l'an xiv et 1806, le projet debudget en recettes et en dépenses pour 1807. Apportez-moi cela mercredi à neul heures du soir: également l'état de situation de la caisse.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

†2996. DÉCISION.

Saint-Cloud, 6 soit 1802.

Le ministre des finances rend compte à l'Empereur que les habitants de Luberk refusent de remettre au Gouvernement français les marchandises anglaises dont ils ont fait la déclaration. Envoyer l'ordre à M. Bourrienne de requérir la force armée pour faire enlever ces marchandises.

NAPOLÉON.

Archives de l'Esopere.

## 12997. DÉCISION.

Saint-Cloud, & audt 1801.

M. François de Girac, ancieu évêque de Reunes, fait comaître à l'Empereur qu'un procès évet élevé entre lui et la famille des Montmorrocy, ses débiteurs, courte lesquesi il a publié un mémoire. M. de Girac évalue ses pertes à la somme de 230,000 livres de Benvoyê û M. Fouché, Dans cette querelle, le premier qui a imprimé a en tort et a manqué à ce qu'il se devait en appelant le public à intervenir dans des discussions où il est étranger. Chez des hommes bien nés, des affaires d'argent un méritent jamais qu'on se porte à cel excès. Le ministre connail ma volonté sur cette affaire. Je ne veus aucune procédure criminelle, et, quant aux affaires d'intérêt, M. Bigot, président de mon Gonseil d'état, fera les fonctions d'arbitre, et on s'en tiendra à as senteuer.

Apoléos.

Archives de l'Empire.

#### 12998.

### AT ROLDE WURTEMBERG.

Saint-Cloud . 5 noit 1804.

Monsieur mon Frère, dans l'intention où nous soumnes de doumer deplus en plus à Votre Majesté des témoignages sensibles de la haute estime que nous faisons de sa personne et de la parfaite amitié que nous avons pour elle et pour sa famille, nous regardous comme une circomlance heureuse de pouvoir vous demander en mariage, pour notre trèster frère Jérôme Vapoléou, la princesse Calheiro, fille de Votre Majesté. Cest pour en faire la demande avec la solemité convenulbé à un maringe qui nous est aussi agréable que nous avons noumé notre cousin. le maréchal Bessières, notre amhassadeur extraordinaire près Votre Majesté. Nous nous remettons à ce qu'il lui dira de notre part sur le plaisir que nous nous faisons de pouvoir, en formant avec elle par cette ufliaure l'union la plus étroite, regarder désormais les intérêts de sa Maison comme nous étant communs avec Votre Majesté. El nous désirons qu'elle ajoute entière foi et créance aux assurances expresses qu'il lui donnera de notre empressement à concourir à tout ce qui peut être de la satisfaction de Votre Majesté dans une occasion aussi intéréssante.

NAPOLÉON.

Courn. par S. V. le roi de Wurtemberg

## 12999.

AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 5 soit 1807

Mon Fils, je desirerais mettre en construction, cette année, sur le chantier de Venise, trois vaisseaux de 74, deux au compte de la France et un au compte du royaume d'Italie; ce qui ferait huit vaisseaux eu construction. Quand on n'eu ferait que quatre viggt-quatrièmes, cela mettrait à mème de les finir quand on voudrait. S'il y a du bois pour fair de se quatre vingt-quatrièmes de ces vaisseaux, faitesy travailler sur-le-chaup.

Napoléox.

Counts, par S. A. I. M<sup>ee</sup> In duchesse de Leochtenberg (En misste aux Jerk, de l'Essp.)

.

## 13000. At PRINCE ELGÈNE.

Saint-Cloud, 5 agus 1807.

Mon Fils, faites-moi counsitre les dispositions des esprits dans la province d'Urbiu, dans la Marche d'Aucòne et à Fermo jusqu'aux confins du royaume de Naples. Il servit fort important que mon royaume d'Italie pli s'étendre jusque-là, afin d'être en communication avec le royaume de Naples. Pourraiton déterminer les habitants à demander leur réunion au royaume d'Italie? Pour cela, il faut me faire connaître, 1° a'ils payent plus de contributions que les peuples de la Romagne; 2° la statistique de res provinces en population, richesses, contributions et revenus. De cette manière on longerait la grande chaîne des Apennins jusqu'aux frontières du royaume de Apples.

VAPOLÉON.

Conntr. par S. A. L. W<sup>ne</sup> In duchesse de Leuchtenberg (En mayte sea Arch, de (Eng.))

## 13001.

## AU ROI DE NAPLES.

Samt-Cloud, 5 ords 1807.

Mon Frère, je reçois votre lettre du 98 juillet, par laquelle vousminstruisez que vous altez mettre deux vaisseaux et une frégate en contruction. Cela est très-important. Ne pousseriez-vous, celte auniée, ces deux vaisseaux et cette frégate qu'aux sex prenziers vingt-quatrièmes, cela vous mettrait à même de les fairi l'année prochaine.

Prence des mesures pour être prompteinent informé, et informez-no. jr promptement de l'occupation des bouches de Calatro et de Corfesuis surpris que vous ne m'ayer pas encore parlé du passage de l'officier français et de l'officier russe qui, deux jours après la signature de la paix de l'Islà, sont parris pour aller à Caltaro, Faites-moi connaître quand ils sont passés, et quund vous avez l'espoir d'avoir des notions liddessus.

APOLEON.

Dépât de la guerre. En maute sux Arch. de l'Emp. ;

### 13002.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 6 auût 1807

Monsieur Champagny, non Ministre de l'intérieur, j'ai la avec attention votre rapport du » j'uis sur le monument de la Madelein Du moment qu'il est de fait que M. Vignon n'est architecte que depuis pen d'années et qu'il na prouvé son savoir dans les détails d'autune construction, il y aurait folie à lui contier les détails d'un monument aussi important. En charger deux architectes serait un mauvais parti: ils ne s'entendraient point, et je n'aurais aucune responsabilité. Il fant trancher la question et me proposer un bon architecte. M. Vignon lui sera adjoint comme contrôleur; mais l'argent et les détails de construction regarderont exclusivement l'autre architecte.

En donnant la préférence au projet de M. Vignon, je n'ai considéré que les éloges que le classe de l'Institut lui a donnés et la forme de son moument, qui est d'un beun style gree; mais je anis loin de vouloir que l'on en adopte tous les détails. Le désire donc que des changements considérables socient faits et que l'on supprime d'abord le scolounes de l'intérieur. Cette suppression sera économique et donners beaucoup d'espace; elle permettra que l'on place le nombre de spectateurs nécessaire, c'est-à-dire le double de ce que peut contenir l'Opéra; elle facilitera la construction de belles tribunes pour l'Impératrice et d'un bel appartement pour moi.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

#### 13003.

### NOTES POUR LE MINISTRE DES FINANCES.

Saint-Cloud, 6 soul 1807.

Il faut établir dans le compte des finances que les rentes n'excèdent pas les cinquante millions qui ont été fixés. Nous avons cependant cinquante-quatre millions de rentes, mais la caisse en a cu quatre millions, Elle n'en a plus actuellement que 1,500,000 francs. Elle a vendu le reste à des corps qui possèdent pour ainsi dire en mainmorte. Il n's a dour récllement que cinquante millions.

Mais, en vendant, elle a acquis une somme de lant, qui représente tel capital. Ainsi, quand on le vondra, on pourra amortir une somme de lant. Il n'y a done entre les mains des particuliers qui nodas flottant de tant. Il fant aussi rappeler au compte des finances le compte de la dette de Gênes et du Piémont. Cette dette a été fivée dans un procés-verbal; il fant voir les changements survenus.

#### CAISSE D'AMORTISSEMENT.

Le compte de la caisse d'amortissement n'est pas suffisant; il fant faire plusieurs comptes séparés.

Le premier rapport aura pour objet de rappeler tous les avantages faits à la caisse d'annortissement depuis sa créution, et d'établir, article par article, ce que chacune de ces dispositions a produit. Un état joint à ce rapport présentera ce qu'elle doit avoir. Il sera intitulé Breette. Tout ce qui est changé à l'institution de la caisse d'amortissement ne sera pas compris dans ce travail.

Le second rapport présentera toutes les dépenses et toutes les conversions de valeurs que la caisse a faites comme caisse d'amortissement;

Le troisième, ce qu'elle a en caisse;

Le quatrième, ce qu'elle doit.

L'ensemble de ces quatre rapports doit établir et prouver la situation. Le restant en caisse doit prouver qu'on n'a rien soustrait de la caisse.

On a donné des domaines à la caisse d'amortissement. Elle en a acheté de la Légion d'honneur, du Sénat, etc. Il faut fournir le compte de ces opérations.

On considérera ensuite la caisse d'annortissement comme caisse de dépôt, et l'on fournira, à cet égard, autant d'états qu'il y a d'articles particuliers.

Archives de l'Empire,

# 13004.

## AU ROI DE SAXE.

Saint-Cloud, 7 most 1807.

Fai reçu les lettres de Votre Majesté, et j'ai été très-sensible à tout ce que son ministre m'a dit de sa part. Je ne puis trop exprimer l'estime et l'amitié qu'elle m'a inspirées pendant mon séjour à Dresde, et combien je désire d'être agréable à elle et à toute sa famille.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 13005.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Saint-Cloud, 7 noit 1807.

Je reçois votre lettre du 1" août. Je vois avec plaisir que M. Schulenburg n'ait point accepté la mission du roi de Prusse. Le rédacteur du Télégraphe pourra immédiatement se rendre à Cassel, où il sera employé par le roi.

Une expédition anglaise paraît être partie, le 98 juillet, pour passer la Baltique. Tous les Hollandais doivent se rendre du côté d'Enden. Si cela n'était pas exécuté, écrivez-le au maréchal Brune, et, en cas d'événement, toutes les troupes qui seraient dans votre gouvernement apquiencient ce mouvement.

Je crois vous avoir mandé qu'une deuxième expédition anglaise de 8.000 hommes doit s'être rendue dans l'île de Rügen. Je pense que le maréchal Brune a autant de monde qu'il lui en faut; cependant le corps du maréchal Victor pourrait se porter au secours du maréchal Brune.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire

76

#### 13006.

# AU MARÉCHAL SOULT,

Saint-Clord, 7 sout 1807, 10 houres du soir.

Je reçois votre lettre du 26 juillet. Je vous ai expédié, il y a quiuxe jours, un courier, que vous devez aoir reçu à Hourse qu'il est, pour vous faire connaître que vous n'évacnies pas Elbing et la Passarge que les poteaux n'aisent été placés autour de Dauzig, à deux milles d'Allemagne on un septième et demi de degré: que tout et qu'il doit être donné rayaume de Westphalie, comme papiers, archives, fonds appartenant à des établissements particuliers, us soit restifué.

Japprouve fort que vous mainteniez hant la main les Prussiens. Il est malheureux qu'on ait éét obligée de laisser 500 maladre's i Komigsberg, S'ils n'étaient pas traités convenablement, ayez soin de réelamer fortement. Envoyez-moi fréquemment des nouvelles de Bussie par tous les courriers que vous n'evydélieres.

APPOLÉON.

Archives de l'Empore

13007.

A M. GALDEN.

Saint-Cloud, 8 and 1807.

Je suis propriétaire, dans le Juché de Varsovie, de toutes les créances du roi de Prusse sur des particuliers. Ces créances résultent des prêts faits à des propriétaires avec hypothèque sur leurs terres. Elles paraissent dévoir s'élever à un capital de plus de soivante millions. Cette affaire a déjà occupé M. Fauditeur Vincent, qui est resté à Varsovie en qualité de oun résident. Mon intention est que vous envoyiez auprès de lui un agent de la régie de l'euregistrement qui connaisse la langue allemande. Cet agent s'occupera avec activité de la recherche de toutes les créances du roi de Prusse; il en dressera les états, et correspondra evactement avec vous sur les progrès de ses opérations et sur les moyens les plus propres à tirer le meilleur parti possible de cet objet important.

Apoléov.

trebises de l'Empire.

## 13008. RÉPONSE

## A LA DÉPUTATION DU BOYAUME D'ITALIE !

SMAT-CLOS D. 9 AGET 1907.

Fugrée les sentiments que vons m'exprimez au nom de mes pemples d'Italie.

J'ui éprouvé une joie particulière, dans le cours de la campagne dernière, de la conduite distinguée qu'ont tenue mes troupes italiennes. Pour la première fois depuis bien des siècles, les Italiens se sont moutrés avec honneur sur le grand théditre du monde. J'espère qu'un si heures ne commencement excitera l'émulation de la nation; que les femmes desnièmes renverront d'auprès d'elles cette jeunesse oisive qui languit dans leurs bondoirs, on diu moins ne les y recevront que lorsqu'ils seront converts d'honorables cicatrices.

Du reste, j'espère avant l'hiver aller faire un tour dans unes étais d'Italie, et je me fais un plaisir tout partienite de me trouver au milien des habitants de ma honne ville de Venise. Le vice-roi ne m'a pas laissé ignorer les hons sentiments qui les animent et les preuves d'amour qu'ils m'out dounnées.

Monitour du 13 août 1 Ko7. ( tech de Gesal-Maker des eletespaiss.)

13009.

## A M. MARET.

Seint-Cloud, 9 auds 1807.

Monsieur Maret, vons trouverez ci-joint des décrets en conséquence

 Députation composée de Caffarelli, ministre de la guerre du royanne d'Italie, de Contarini, de Venise, qui porta la parole.

76.

desquels' vous me soumettrez sur-le-champ des lettres patentes. Vous y insérerez que je permets que les ventes es fisseut sans mon autorisation, suaf les fonds en résultant être placés sur le grandal-ire du trésor public, en attendant qu'ils le soient définitivement en fiefs situés dans l'intérieur de l'Empire, qu'il est dans mon intention d'instituer au profit de ces individus, pourvu qu'ils trouvent à vendre à un capital de ciuq pour cent. Sils devaient vendre au-dessous de ce capital, ils ne pourront le fitire sans mon antrésiation.

Apoléox.

Archives de l'Esspire.

## 13010. A M. FOUCHÉ.

Saint-Clead, g soit 1807.

La Banque de France sesompte à quatre pour cent. La caisse du triser public reçoit les négociations à quatre pour cent. Cette circonstances notable. Faites faire par des hommes qui counsissent bien les finances de l'ancien régime des articles qui rappellent, ce que tout le monde sait d'ailleurs, que dans les moments de pais de l'ancien régime les effets publics ne se négociaient pas à moins de six pour cent. Il faut faire sentir à quels abus et dihapitations dianei turvées les branches des finances, et mettre ce désordre en opposition avec la sévérité et l'ordre introduits autourd'hui.

NUPOLEON.

Archives de l'Empire

## 13011. A. M. GAUDIN.

Saint-Cloud, 9 aoút 1807.

Monsieur Gandin, je viens de rendre un décret comprenant la distri-

butión des six derniers millions de la troisième série des bous de la caisse

'Ces projeta de décreta, nommant les titutété depuis molitiés par le sénatus-consulte du
toires des douz-duchés du royaume d'Italie, out
"mars 1808, par les décreta du 5 a soût 1809, etc.

d'amoritissement. Le désire que vous n'apportiez, pour être imprimé dans le compte, un tableau de distribution des trente millions des trois pramières séries entre les evercies et les ministères, et que vous demandiez aux différents ministres des tableaux particuliers, par exercire, par chapitre et par article, de leurs budgets; lesquels tableaux feront connaître, avec ec qui sera accordé à claque chapitre et à chaque article, ce qui restera dù pour solder les dépenses liquidées. Il y aura autant de tableau que d'exercies. Ces tableaux seront rédigés suivant le modèle ci-joint n° 1. Vous ferez remarquer aux ministres que, ce travail devant être imprimé dans les comptes, il est nécessaire qu'ils le remettent dans le courant de la semaine.

Les ministres pourraient être embarrassés pour faire la classification par overzice et par chapitre de ce qui leur est accordé par le crédit de ce jour; mais cette difficulté n'existera pas, attendu que, leur ayant accordé tout ce qu'ils demandaient, à l'exception soulement des eréances de la compagnie Varville et de la compagnie Breidt, de l'administration de la guerre, ils peuvent facilement calculer lè-dessus.

Vous demanderez en même temps aux ministres des états de l'an Av et 1806, dressés suivant le modèle ci-joint n° 2. Vous leur demanderez un autre état sur l'exercice de 1807, rédigé

Vous leur demanderez un autre état sur l'exercice de 1807, rédigé suivant le modèle ci-joint n° 3.

Mon intention n'est pas de faire imprimer les budgets tels que je les ai arrêtés, mais tels que je les arrêterai en conséquence de ces états.

NAPOLÉON.

Archives des finances. (En minute sex Arch. de l'Emp.)

## 13012.

## A M. DE TALLEYRAND.

Scint-Cloud, 9 acut 1807.

Monsieur le Prince de Bénévent, faites connaître à l'envoyé du roi de Prusse, dans un entretien, que mon armée n'évacuera point jusqu'à ce que les contributions aient été payées; que cela est stipulé dans le traité; que les contributions ne m'appartiennent pas, mais à mon armée, et que, si elles n'étaient pas payées, je serais obligé d'en faire sortir la valeur de mon frésor; que je n'à ji pas voulu la destruction de la monarchie prussienne, puisque j'ai rendu au roi les trois quarts de ses proxinces que je suis faché qui après a voir réabil la Prusse on disc que j'ai voulu l'anéantir; que, si le roi de Prusse eût été à Paris, il ne se fût pas conduit de mêne; que, relativement au payement de la contribution, j'ai donné fous mes pouvoirs à M. Daru pour s'entendre avec les agents du gouvernement prussien et leur donner les facilités qu'il sera possible d'accorder.

Je désire que vous ayez cet entretien demain, afin que cet envoyé fasse partir sur-le-champ un conrrier pour donner connaissance de cela à sa cour et empécher qu'on ne s'y flatte de fausses espérances.

Vous ferez commitre au ministre de Sava l'état ci-joint des bouches à fen qui seront laissées dans le duché le Varsoux, Vous lui direz que le général Hanieque est chargé de faire l'évaluation de ces bouches à fen: que cela doit être payé par le gouvernement polonais, et qu'on donners tout le temps nécessaire pour faire ce payement. Cela se joindra à deux on trois millions que ce gouvernement me doit encore. Vous écrirez la uvême chose à M. Bourgoing.

Nypolény.

Archives des affaires étrangères (En mante pas Arch. de l'Évo.)

### 13013.

## A M. DE TALLEYRAND.

Saint-Cloud, 9 sout 1807.

Monsieur Je Prince de Bénévent, l'affaire de Munich mérite attention. Le pense qu'il faut faire arrêter le ministre de Würzburg qui a autorisé le recrutement dans les états de la Confédération, et écrire à Bade pour qu'on ne le reçoive pas comme ministre. Demander à M. de Metternich si l'Autriche veut une laisser tranquille; lui dire que le caractère de cet individu n'empéchera pas qu'il soit arrêté à Munich ou dans tout autre endroit où il se trouverait; que l'Autriche a travaillé tout l'été le Tyrol et le Vorarlberg; que je parais fermer les yeux là-dessus et ne désire pas eu être informé, mais qu'il serait temps enfin que M. de Stadion mit un terme à ses petites chicanes et à ses plates manouvres.

Écrivez daus ce sens à M. Otto et parlez iri à M. de Cetto, pour que le roi prenne des mesures rigourenses contre ces individus qui cherchent à mettre le trouble. Tont cela me paraît très-important et à faire saus délai.

VAPOLEON.

Archives des affaires étrangères (En monte sus Arch. de l'Emp.)

#### 13014.

### AU GÉNÉRAL CLARKE.

Saint-Cloud, 9 aoist 1807.

le viens de vous nommer ministre de la guerre, et jai nommé le genéral Hulin général de division et commandant d'armes de Paris, Je désire que vous laissiez le commandement des troupes et tout votre goujours avec lui pour lui communiquer mes ordres et qu'ensuite vous vous rendirez sans délai à Paris. Avant le peutir, vous ferez comantre au général Saint-Hilbarie qui je l'ai monmé, sons les ordres de naurésal Vietor, pour commander la ville de Berlin et y rester tout le temps que les circonstances l'exigeront. Comme le général Junot, qui commande à Paris, part dans peu de jours pour le Portugal, je désire que le général puisse parif sans délai pour se rendre à son nouveux poste.

Vous aurez soin de faire connaître aux maréchaux Soult, Mortier et Brune la nomination du maréchal Victor au gouvernement de Berlin.

APOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 13015.

### AU PRINCE EUGÈNE.

Saint-Cloud, 9 sout 1807.

Mon Fils, faites-moi connaître si vous avez fait l'ouverture de la passe Novisiona grande au port de Venise et les autres travaux nécessaires pour faire sortir les vuisseaux du chantier et les faire rentrer en rade, ce qui était une dépense de 100 à 150,000 francs. Je ne parle pas du projet des luit millions, qui est un projet de longue haleine et que je veux néditer.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. M<sup>no</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En miante sen Arch. de l'Esep.)

> 13016. A. M. DE CHAMPAGNY.

> > Saint-Cloud, to soit short.

Monsieur Champagny, mon Ministre des relations extérieures, les diepudés de Danigl doivent étre artivés. Je désire qu'ils réligient leur contitution, afin qu'elle soit soumise à mon approbation, et que, par la garantie que je leur donnerni, elle puisse leur présenter la sécurifé consemble. Vous ferez connaître à ces députés que les deux lieues autour de la sille qui doivent en former le territorie doivent s'entendre de deux lieues d'Allenagne ou de lieues d'un quirazième de degré. Mon intention est de me réserver toutes les propriétés appartenant au roi de Prusse qui se trouvent dans a ville et le territoire, mais de les sendre à la ville.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères. (En minute sex Arch, de l'Emp. )

13017.

AU VICE-AMIRAL DECRÈS.

Saint-Cloud, 10 soft 1807.

Il est convenable que vous donniez des ordres dans tous mes ports

pour que, sans mettre l'embargo sur les hâtiments portugais, cependant on n'en laisse sortir aucun, afin que, la guerre venant à avoir lieu avec rette puissance, comme on pent le penser, je puisse m'emparer de tous les hâtiments qu'elle a dans mes ports.

Faitcs-moi connaître le nombre des bâtiments danois qui se trouvent dans mes ports.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

13018.

AL PRINCE ELGÈNE.

Seint-Good. 11 aoút 1807.

Le reçois votre lettre du 6 noût. Je ue vois pas d'inconvénient à ce que vous versiez 500,000 francs de la caisse des travaux de Venise danscelle d'Osoppo. Je ne pense pas qu'il faille augmenter les fonds de Mantoue. Chaque chose doit se faire doucement. La grande affaire à Mantoue est d'emplover les fonds que l'ai accordés à finir Pictols.

Nepoleon.

Comm. par S. A. L. M<sup>ree</sup> in duchome de Leuchtenberg. (En mente aus Arch. de l'Emp.)

13019.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 11 aoit 1803.

Monsieur Champagny, je vous envoie une lettre de M. Winningerode. Vous voudrez bien témoigner mon mécontentement du ton ambigu de cette lettre au ministre du roi de Wurtenberg. Il est trop évident que cette lettre est injurieuse pour le prince de Veufchâtel. Toutefois le déshonneur est pour cetul qui l'a ferir.

NAPOLÉON.

trehives des affaires etrangères (En minute un Arch de l'Esse.)

11

77

### 13020. A. M. CAMBACÉRÈS.

Saint-Cloud, 19 audt 1807, deux beures après midi.

Mon Cousin, je vous prie de m'apporter, ce soir à huit heures, le projet de sénatus-consulte relatif au Tribunat et le projet de décret relatif aux titres.

Je vous prie également de lire cet exposé et de me le rapporter ce soir avec vos observations.

NAPOLEON.

Comm. per M. le due de Cambacérés (En mante ses Arch. de l'Essa.)

Les colléges électorans de département forment aujourilhni le corps intermédiaire de l'État. Si le cas arrivait de casser le Corps législatif, ce serait à eux à clire les éléments avec lesquels le nouveau Corps législatif, serait formé. Ils exercent, il est vrai, cette fonction en concurrence avec se colléges d'arrondissement; mais il n'en est pas noins certain que, si leurs choix étaient bons, le Sénat pourrait nonmer parmi leurs candidats, et il serait indifférent que les choix faits par les colléges d'arrondissement fissem mauvais.

Ainsi il existe dans l'État un corps nombreux nommé par le choix du peuple, choisi parmi les propriétaires et dont les fonctions sont à vie et d'une grande importance pour l'ordre public.

Ce serait donc un système analogue à notre organisation que celui qui attacherait aux fonctions des colléges électoraux l'aptitude à recevoir des titres.

Ainsi, tous ceux qui présideraient ou auraient présidé les colléges pourraient recevoir un titre; mais ce titre, pureuneut personnel, ne deviendrait transmissible à leurs enfants que lorsqu'ils auraient obtenu la permission de constituer un majorat de 10 à 20,000 livres de rente.

Les membres des colléges qui seraient dans le cas de présenter une terre libre, d'un revenu net de 10,000 francs au moins, et qui auraient exercé pendant plus de six ans les fonctions de membre d'un collége, pourraient solliciter de la faveur de l'Empereur un titre transmissible, qu'ils seraient aptes à obtenir.

Entre autres avantages, cette institution rendrait les places des colléges électoraux plus considérées et distinguerait les fortunes acquises légitimement et depuis un certain temps, des fortunes nouvelles nées d'entreprises ou de spéculations.

Ces distinctions ainsi accordées seraient l'objet des vœux d'un grand nombre de personnes, parce qu'il est dans la nature humaine de désirer laisser à ses enfants une marque de la considération dont on a joui, comme de leur laisser une fortune suffisante et honorable.

Il ne sera pas si facile d'arriver à être membre d'un collége, puispu'il n'y en a pas plus de trois cents par département, qu'on peut arriver à ces fonctions dans un âge déjà avancé, et qu'il est possible que le terme de la carrière arrive avant que les six années nécessaires soient accomplies.

En résumé, le souverain accorde des titres ou permet d'établir des majorats aux citoyens qui se sont distingués par des vertus publiques et des services importants. Lui seul en est le juge, et, à cet égard, aucune condition particulière ne peut mettre des bornes à sa volonté.

Quant aux autres citovens qui ne réunissent pas ces qualités dans un degré aussi éminent, le souverain peut leur accorder la même faveur; mais il faut qu'ils soient distingués par leur fortune, puisqu'ils doivent être du nombre des plus imposés; il faut qu'ils aient obtenu le suffragé de leurs conclivens, puisque les membres des colléges sont nommés par les assemblées de cauton; il faut enfin qu'ils aient occupé pendant une certaine durée un poste d'évidence, puisqu'on exige qu'ils aient exercé leurs fonctions pendant plus de six ans.

On peut ajonter à ces considérations générales que l'exécution de ce système est le seul moyen de déraciner entièrement l'ancienne noblesse. On s'appelle encore duc, marquis, baron; on a repris ses armes et ses livrées. Il était facile de prévoir que, si l'on ne remplaçait pas ce babilitudes anciennes par des institutions nouvelles, elles ne tarbenéen habilitudes anciennes par des institutions nouvelles, elles ne tarbenéen transport de la constitution de la pas à renaître. Enfin quel inconvénient peut-il y avoir pour l'ordre public à créer une nouvelle monaire qui soit le prix accordé aux services et à la considération, à donner de l'éclat aux choix du peuple, et à faire comaître que toutes les distinctions ne sont pas militaires, et que, si la carrière des armes est la plus brillante, elle ne fait pus oublier les travaux honorables et utiles?

Pour compléter le système, il parait indispensable d'y comprendre cept premier corps de l'État qui a un rapport si direr avec les collèges électoraux, puisque les candidats destinés à le composer sont désignés par eux; il faut donc que le sénateurs, qui, dans notre organisation, forment la noblesse à ur, recoivent par cela même des titres qui dévendrent aussi transmissibles, lorsque les titulaires auront présenté un capital suffisant à transformer en majorat.

Ainsi la manière de présenter ces objets et de les développer est celle qui suit :

Sa Majesté a créé des duchés de la même espèce que celui de Danzig, parce que celui de Danzig n'est pas le seul qui ait déb bien mérité. Elle a créé des duchés civils pour récompenser des services qui sont moins éclatants, mais non moins importants. Elle a créé des réompenses moins considérables pour des services militaires d'un moindre éclat; et ces rérompenses, étendues aussi à l'ordre civil, se trouvent applicables saus distinction à toutes les carairèers, comme cela a déjà dé fait pour la Légion il honneur, afin que la nation soit toujours d'un même mélange, d'une moinn nature.

Il suffit pour ces institutions d'un décret communiqué au Sénat. Les principales considérations seront énoncées dans les motifs de cet acte. Elles seront développées et complétées dans le message comme elles pourraient l'être dans un rapport.

Archives de l'Empire.

### PROJET DE DÉCRET.

Vu nos décrets du 30 mars 1806, par lesquels nous avons créé des

titres héréditaires pour concilier les intérêts et la dignité de notre trône et le sentiment de notre reconnaissance pour les services qui nons ont été rendus dans la carrière civile et dans la carrière militaire:

Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806, relatif, soit aux duchés et autres ûtres que nous pourrions juger à propos de créer, soit à l'autorisation qui peut être dounée par nous à un chef de famille de substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que nous érigerious es na faveur:

Considérant les nombreux services qui nous ont été récemment rendus dans la carrière des armes:

Considérant aussi la nécessité de donner une plus grande extension aux moyens de récompenser les services non moins importants qui nous ont été rendus dans la carrière civile;

Voulant également effacer jusqu'au souvenir des anciennes distinctions et des anciens priviléges qui ont été réprouvés par nos constitutions et par nos lois, donner plus de consistance à nos colléges éfecturaux, ajouter un nouvel éclat aux choix du peuple, distinguer les honnnes recommandables parmi leurs concitoyens, donner un nouveau Instre aux propriétés honorblement acquise.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

ARTICLE 1". Les duchés transmissibles héréditairement de mâle en mâle et par ordre de primogéniture sont portés au nombre de . . . . . .

Art. 2. Il sera créé des titres de comte et de baron personnels ou héréditaires.

Art. 3. Les membres du Sénat et nos conseillers d'état à vie porteront le titre de comte leur vie durant.

Ant. 4. Les présidents de nos collèges électoraux de département et ceux de nos cours de cassation et d'appel auront le titre de baron leur vie durant.

Ans. 5. Ceux de nos sénateurs, conseillers d'état à vie, présidents de nos colléges électoraux de département, présidents et procureurs généraux de nos rours de cassation et d'appel, qui, ayant sollicité de notre bienveillance la formation en titre de majorat d'une portion de leurs propriétés libres. d'un revenu net et annuel de...... pourront obtenir les lettres patentes nécessaires à cet objet. Le titre dont ils seront revêtus, attaché antit majorat, deviendra transmissible à leurs descendants de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

- Ant. 6. Les membres de nos colléges électionux de département, qui, ayant honorablement rempli leurs fonctions pendant l'espace de six années consécutives, se pourvoiront par devers nous pour obbenir l'érection en titre de majorat d'une portion de leurs propriétés libres, formant un revenu net de 10,000 france au moins, pourront, lorsqu'ils auront obtenu des lettres patentes en conséqueuce, être revêtus du titre de baron. transmissible héréditairement à leurs descendants de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.
- Aar. 7. La transmissibilité héréditaire des titres pourra s'étendre, non-seulement aux descendants naturels et légitimes, mais encore aux enfants adoptifs, lorsque l'adoption, faite suivant les formes prescrites par le Code civil, aura été spécialement approuvée par nous.
- Arr. 8. La transmission desdits titres héréditaires ne pourra donner ancun droit aux places ou fonctions dont l'ascendant aurait été revêtu. la nomination auxidies places et fonctions ne pouvant jamais résulter que de l'élection du peuple, ou de notre choix, conformément à nos constintions.
- Aur. 9. Il sera fait au Code civil, par une loi, les modifications nécessaires pour constater les droits résultant desdits majorats, et régler la condition des biens dont ils se trouveront composés.

Archives de l'Empire.

#### 13021.

### A M. REGNAUD (DE SAINT-JEAN D'ANGELY).

Saint-Cloud, 12 soul 1807.

Comme il est possible que demain vendredi, à la prochaine séance du Sénat, je propose le sénatus-consulte relatif an Tribunat, je vous prie de préparer un petit décret où vous ne manquerez pas de faire comprendre les services rendus par le Tribunat.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### 13022.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 12 soit 1807.

Monsieur Champagny, je vous renvoie vos deux portefeuilles. Vous me présenterez une réponse à l'archiduc d'Autriche, dont la lettre est dans l'un des portefeuilles. Ayez quelques explications avec M. de Metternich sur les armements de la cour de Vienne. Dites-lui, mais légèrement, que je n'ai donné acun sujet d'inquiétude à l'Autriche; qu'armet danc em memnt, c'est ruiner ses finances sans raison; que, de mon côté, cela m'empéche de désarmer, ce qui m'est très-préjudiciable, parce que cela me coûté beaucoup d'argent.

Vous pouvez répondre à M. de Reigersberg que je verrai avec grandplaisir le grand-duc de Würzburg.

Vous causerez avec M. Lavallette, mon directeur général des postes. de l'objet de la lettre du prince de Masserano. Toute espèce de facilités doit être donnée pour la communication.

Ecrivez M. Dupont-Chaumont de porter plainte, per écri, au gouvernement hollandais de ce que les communications continuent avec l'Angleterre, comme elles pourraient avoir lieu en temps de paix; qu'on abuse de la honté du roi, et qu'îl est temps qu'on preune des mesures pour faire cesser toutes ces manœuvres, si l'on ne veut pus avoir des troupes françaises en Hollande.

Écrivez à M. Bourgoing qu'il doit accompagner le roi de Saxe partout où se rendra ce prince, toutes les fois que cela lui sera agréable.

Dites un mot de la dépèche du consul de Tripoli au ministre d'Amérique, et invitez-le à en porter plainte à son gouvernement, en lui déclarant que j'ai ordonné que mon consul n'eût aucune communication avec le consul américain, jusqu'à ce que la conduite de ce dernier ait été désopprouvée par son gouvernement.

Faites faire pour le Moniteur des extraits des différentes nouvelles de Raguse et de Tripoli.

NAPOLEON.

Archive- des affaires étrangères (En minute sex Arch. de l'Emp.)

13023.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, su sedt 1807.

Monsieur de Champagny, je désire que vons écriviez à M. de Metternich une lettre confidentielle dans laquelle vous lui direz à peu près ceci : « Quel esprit de vertige s'est emparé des esprits à Vienne? Vous avertissez partout de se tenir prêt à marcher pour la défense de la patrie; quel ennemi vous menace? Vous mettez toute la population sous les armes: vos princes parcourent les champs comme des chevaliers errants : que direz-vous si vos voisins en font autant? Vous provoquez done une crise? Assurés, comme nous le sommes, que vous n'avez aucune liaison avec la Russie, le secours de l'Angleterre ne vous serait d'aucune utilité. L'Empereur a peine à concevoir ce que vous voulez; il n'a donné jusqu'ici aucun ordre à ses troupes. Pouvez-vous me dire confidentiellement ce que tout cela veut dire, et le moven d'empêcher que ceci ne tourne en crise? Par ces armements extraordinaires, vous indiquez à vos voisins le besoin d'armer. Jusqu'à ce moment l'Empereur a tout retenu et a écrit que, ne pouvant croire à une telle folie, il fallait attendre ce que l'on voulait. Les lettres de votre commerce, de vos négociants, disent que votre cour est tournée à la guerre; que tout ce qu'elle fait ressemble à ce que faisait la Prusse en 1806; que l'alarme est grande chez vous; et, dans le fait, si vous ne voulez rien, ponrquoi perdre tant d'argent, alarmer votre peuple et détériorer votre change? Vous entendez bien que, si vous persistez dans ces armements, l'Empereur prendra un parti; il armera aussi; mais certainement, s'il vous laisse faire sans témoigner aucune inquiétude, vous vous ôtez tout moven de négocier sur les affaires à venir de FEurope, car l'Empereur ne s'entendra jamais avec une puissance qui, se présentant avec une attitude hostile et menagente pour négocier, s'en interdit par la le pouvoir. Cette lettre est toute confidentielle; musi jetez quelques regards sur les affaires de chez vous. Après de grandes crises, votre patric est en bonne situation; voulez-ous perdre tout cela? L'Enlepereur veul encore ignorer vos armenents. Le ous érris confidentiellement. Faites qu'on licencie cette garde nationale qu'on tève rhez vous: laissez eu repos vos cultivaleurs, vos soldats; ménagez votre argent, et ne menacex personne. \*

Il fant que cette lettre soit douce, mesurée, dans la forme confidentielle, mais qu'elle laisse cependant entrevoir ce qui arrivera.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères

### 13024. AU VICE-AMBAL DECRÉS.

Saint-Cloud, 19 sout 1807.

Il parait qu'un grand nombre de spécialiteurs auglais out envoyé des marchandises à Montevideo. Ges marchandises n'ou pas de débit si elles en ont, il est probable que les bâtiments reviendront chargés des produits du pays, le suis donc dans Topinion que buit ou dix fégates qu'on enverrait sur le derrière de Montevideo, pouvant relâcher dans les possessions espagnoles ou portugaises, feraient de très-homes uffaires. Cela aurait l'avantage, si nous fisions la guerre au Portugal, de pouvoir faire um al affreux au commerce du pays et de nous emparer d'un grand nombre de bâtiments, Faites-moi un mémoire là-dessus. Ces bâtiments pourraient même, s'ils le jugeaient convenable, envoyer leurs prises à l'île de France.

Vous pourriex prendre la frégate la Manche et le brick le Cygna, qui patriaient de Cherhourg, Italien et la Syrine, qui partiriaient de Naint-Malo, I Hortense, I Herminor, la Pintippe et la Thémia, de Bordeuux, la Caroline et le Faveri partiruient de l'Iessingue en doublant Hriande: la Fému et la Junon partriaient de Marce; le Courageux et le Hanapoul,

.

les frégates Thétis, la Catypso et la Féticité et quelques bricks partiraient de Toulon. Je désirerais que cette expédition pût recommencer d'Afrique ou bien se reporter devant le cap de Bonne-Espérance.

Naporéox

Archives de l'Empire

13025.

A M. DARU.

Saint-Cloud, 12 sout 1807.

Monsieur Daru, je reçois votre lettre du 5 août. Mon intention est que les contributions des provinces qui font partie du royaume de Westphalie et du grand-luché de Berg soient payées comme les autres; ainsi les routributions extraordinaires et les contributions ordinaires de l'armée daivent être payées entièrement et tous les magasins vendus. Noiei seulement les modifications à faire pour les magasins : il faut les garder en séquestre et en traiter avec les agents du roi de Westphalie, de manière qu'il n' sà rit red de dilapidé, ni aucune perte faite.

Dans la Prusse et dans la Silésie, je conçois qu'on peut essuyer quelques pertes dans la vente des magasans; on n'en doit éprouver aucune dans le royaume de Westphalie. Du moment que le roi sera installé, on traitera avez ses ministres; par ce moyen nos intérêts seront à couvert.

l'approuve fort ce que vous avez fait relativement aux commissaires berlinois. La condition principale de la remise tient à l'acquittement des contributions. Il sera convenable que M. la Bouillerie envoie à la caisse d'amortissement toutes les traites payables à Paris provenant de la ville de Konigsberg.

Envoyez-moi tous les jours un bulletin de ce qui se dit à Berlin.

NAPOLÉON.

Counts, per M. le counte Deru, (En miente ous Arch. de l'Emp.)

#### 13026.

### A M. DARU.

Saint-Cloud, 12 audt 1807.

Monsieur Daru, je n'estende pas parler des marchandises anglaises qui ont été confisquées dans les villes hanséstiques; il est cependant temps d'en finir. Vous sentez que je ne veux rien perdre. Je veux en tirer au moins dix-huit à vingt millions. Les marchandises coloniales doivent être comprises dans cette confiscation.

Napoléos.

Comm. par M. le cemte Daro. (En misses sus Arch. de l'Esse.)

13027.

NOTE.

Peris, 13 août 1807.

Sa Majesté, dans le conseil d'administration qu'elle a tenu aujourd'hui, a arrêté,

Que les travaux du canal de Bourgogne seraient repris cette année;

Que les ateliers de la route de Mayence à Paris seraient triplés, pour terminer cette route d'ici à l'année prochaine;

Que les ateliers de la route qui conduit de Lyon au pied du mont Cenis seraient également triplés;

Que les ateliers de la route de Savone à Alexandrie et ceux du port de Savone seraient doublés;

Qu'un pont serait construit sur la Scrivia, entre Tortone et Alexandrie; Que la route de Wesel à Paris serait ouverte; les travaux commenceront cette année du côté de Wesel;

Que la percée qui doit faciliter les débouchés des forêts du Nivernais à l'Yonne serait commencée;

Que les deux arches du pont de Saint-Cloud qui sont en bois seraient remplacées par deux arches en pierre;

78.

Que les travaux pour construire un pont de pierre à Sèvres, sur la route de Paris à Versailles, seraient commencés cette aunée;

Que des greniers publics, capables de contenir plusieurs millions de quintaux de blé, seraient construits du côté de l'Arsenal et de la Gare, et commencés cette année même, s'il était possible;

Qu'enfin la conduite des eaux de l'Ourcq dans Paris serait disposée de manière que les eaux de la Beuvronne, qui arriveront dans le bassin de la Villette, fussent dirigées d'abord sur les rues Saint-Deuis et Saint-Martin, sur les houlevards, et fournissent de l'eau à la foutaine des Innoceuts:

Qu'on continuerait les travaux nécessaires pour distribuer cette grande quantité d'eau dans toutes les rues de Paris.

Onatre ceut mille france servout réservés pour construire un nout sur

Quatre ceut mille francs seront réservés pour construire un pont sur la Gironde, devant Bordeaux, dès que les plans en seront arrètés.

Monitour du 15 soit 1802.

### 13028.

#### MESSAGE AL SÉVAT.

Palas imperial de Saint-Cloud, 14 autt 1807.

Sénateurs, nous avons jugé convenable de nommer à la place de vicegrand électeur le prince de Bénévent. C'est une marque éclatante de notre satisfaction que nous avons voulu lui donner pour le manière distinguée dont il nous a constamment secondé dans la direction des affaires extérieures de l'Empire.

Nous avons nominé vice-connétable notre cousin le prince de Neufchâtel. En l'élevant à cette haute dignité, nous avons voulu reconnaître son attachement à notre personne et les services réels qu'il nous a rendus, dans toutes les circonstauces, par son zèle et ses talents.

NAPOLÉON.

Monsteur de 18 mout 1807.

#### 13029.

### MESSAGE AU SÉNAT.

Palais impérial de Saint-Gloud, 15 août 1802.

Sénateurs, conformément à l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 28 floréal an xu, nous avons nommé membres du Sénat:

MM. Klein, général de division,

Beaumont, général de division,

Béguinot, général de division;

Nous désirons que l'armée voie dans ces choix l'intention où nous sommes de distinguer constamment ses services;

MM. Fahre, de l'Ande, président du Tribunat, Curée, membre du Tribunat;

Nous désirons que les membres du Tribunat trouvent dans ces nominations un témoignage de notre satisfaction pour la manière dont ils ont concouru, avec notre Conseil d'état, à établir les grandes bases de la législation eivile;

M. l'archevêque de Turin :

Nons saisissons avec plaisir cette occasion de témoigner notre satisfaction an clergé de notre Empire, et particulièrement à celui de nos départements au delà des Alpes;

M. Dupont, maire de Paris;

Notre bonne ville de Paris verra, dans le choix d'un de ses maires, le désir que nous avons de lui donner constamment des preuves de notre affection.

Napoléov.

Monteur du 18 audt 1807.

13030. AU CARDINAL FESCH.

Constitued at an

Saint-Cloud, 14 sout 1807.

Mon Cousin, j'ai lu avec attention votre lettre du 14 août. Je reste dans l'opinion que votre galerie de tableaux serait mieux placée à Lyon, dans votre palais épiscopal, si toutefois vous ne préférez vous en défaire. La Chaussée-d'Antin n'est pas un quartier convenable pour un cardinal. An reste, je n'ai point d'autres sujets de plainte que ceux-là. Vous avez donc tort d'être dans l'affliction. Si vous êtes désireux de me plaire, il faut que, dans vos fonctions épiscopales, comme dans celles de mon grand aumônier, vous ne preniez pas trop vivement l'éveil et ne prêtiez pas l'oreille à de vaines susceptibilités. Tous mes officiers sentent l'éminence de votre rang, et personne ne veut faire tort à votre dignité; mais aussi il ne faut rien exagérer. Dans l'ancienne cour, rien n'était fixe, tout était en discussion, tout dépendait des circonstances du moment, Dans la mienne, des statuts invariables ont réglé les fonctions des grands officiers de ma couronne, et je donne tort à ceux qui ne s'arrangent pas entre eux par la conciliation et la modération. Vous savez que ces qualités sont les premières de votre état, dont vous possédez si éminemment les vertus. Quand vous me ferez un rapport sur les affaires de l'Église, méditez-les bien, et n'avancez aucune assertion hasardée ou douteuse, car j'y fais trop d'attention pour ne pas m'en apercevoir, et, dès lors, je n'y ai plus la même confiance.

Napoléon.

Comm. par M. du Cosse

### 13031.

## AU VICE-AMIRAL DECRÈS. Saint-Good, 14 août 1807.

Mon intention est que vous me présentiez un projet de campagne

pour la sortie de mes escadres l'hiver prochain. Il faut obtenir le but suivant : envoyer 1,200 hommes à la Martinique; 500 à Santo-Domingo; 600 à la Guadeloupe; 300 à Cavenne;

100 au Sénégal; 400 à l'île de France. Mes escadres de Rochefort et de Brest peuvent être employées à cet objet, leur ordonnant de faire leur retour à Toulon.

Les frégates que j'ai à Bordeaux, Saint-Malo, Cherbourg, l'essingue, doivent servir à former de petites divisions qui seront envoyées en croisières sur les côtes du Brésil et derrière le Rio de la Plata. Un vaisseau et deux frégates de Lorient doivent servir à faire une croisière sur les côtes de l'Afrique et le cap de Bonne-Espérance.

Je désire sur tout cela un projet.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

13032.

A M. PORTALIS, MINISTRE DES CULTES.

Saint-Cloud, 14 sout 1807.

Readez-moi compte de ce que c'est que le Journal des Curés. Des plaintes s'élèvent contre cette femille. Elle parnit étre dans le plus mauvaisesprit et contraire aux libertés de l'Église gallicane et aux maximes de Bossuet. Quel est donc est étrange funatisme qui tend à renvener la doctrine de nos pères? Veut-on nous faire ultramontains? Il ne reste plus qu'à précher que le Pape a le droit de mettre l'interdit sur les souvirains temporels. Les principes de l'Église gallicane conserve avec soin cette doctrine venue des apôtres : que les évêques reçoivent immédiatement de Jésus-Christ leur institution et leur puissance? Comment le Journal de Curés peut-il proclamer des principes si opposés à cette doctrine?

Napoléon.

Archives de l'Empure.

# 13033. PAROLES DE L'EMPEREUR

A SON ENTRÉE DANS L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE PARIS, LE 15 AOÛT 1807.

Monsieur l'Archevéque, tout vient de Dieu. Il m'a donné de grandes victoires. Je viens dans la première métropole de mon Empire rendre grâces à la Providence de ses bienfaits, et me recommander à vos prières et à celles du clergé.

Bibliothèque du Louvre. ( Archives du grand maître des sérémonies )

#### 13034.

### DISCOURS DE S. M. L'EMPEREUR ET ROI A L'OUVERTURE DU CORPS LÉGISLATIF, LE 16 AOUT 1807.

Messieurs les Députés des départements au Corps législatif, messieurs

les Tribuns et les membres de mon Conseil d'état, Depuis votre dernière session, de nouvelles guerres, de nouveaux

triomphes, de nouveaux traités de paix ont changé la face de l'Europe politique.

Si la Maison de Brandebourg, qui, la première, se conjura contre notre indépendance, règne encore, elle le doit à la sincère amitié que n'a inspirée le puissant empereur du Nord.

Un prince français régnera sur l'Elbe. Il saura concilier les intérêts de ses nouveaux sujets avec ses premiers et ses plus sacrés devoirs.

La Maison de Save a recouvré, après cinquante ans, l'indépendance qu'elle avait perdue.

Les peuples du duché de Varsovie, de la ville de Danzig, ont recouvré leur patrie et leurs droits.

Toutes les nations se réjouissent d'un commun accord de voir l'influence malfaisante que l'Angleterre exerçait sur le continent, détruite sans retour.

La France est unie aux peuples de l'Allemague par les lois de la confidération du filin; à ceux de E-spagnes, de la Hollande, de la Suisse et des Italies, par les lois de notre système fédératif. Nos nouveaux rapports avec la Russie sont cimentés par l'estime réciproque de cesdeux grandes nations.

Dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu uniquement en vue le honheur de mes peuples, plus cher à mes yeux que ma propre gloire.

Je désire la paix maritime. Aucun ressentiment n'influera jamais sur mes déterminations; je n'en saurais avoir contre une nation, jouet et victime des partis qui la déchirent, et trompée sur la situation de ses affaires comue sur celle de ses voisins.

Mais, quelle que soit l'issue que les décrets de la Providence aient

assignée à la guerre maritime, mes peuples me trouveront toujours le même, et je trouverai toujours mes peuples dignes de moi.

Français, votre conduite dans ces derniers temps, où votre Empereur était éloigné de plus de cinq cents lieues, a augmenté mon estime et l'opinion que j'avais de votre caractère. Je me suis senti fier d'être le premier parmi vous.

Si, pendant ces dix mois d'absence et de périls, Jai été présent à votre pensée, les marques d'amour que vous m'avez données ont excité coustamment mes plus vives émotions. Toutes mes sollibitudes, tout ce qui pouvait avoir repport même à la conservation de ma personne, a me touchaient que par l'intérêt que vous y portiez et par l'importance dont elles pouvaient être pour vos futures destinées. Vous êtas un bon et grand peuple!

J'ai médité différentes dispositions pour simplifier et perfectionner nos institutions.

La nation a éprouvé les plus heureux effets de l'établissement de le Légion d'honneur. Jui créé différents titres impériaux pour donner un nouvel éclat aux principaux de mes sujets, pour honorer d'éclatants services par d'éclatantes récompenses, et aussi pour empécher le retour de tout titre féodal, incompatible avec nos constitutions.

Les comptes de mes ministres des finances et du trésor public vous feront connaître l'état prospère de nos finances. Mes peuples épronveront une considérable décharge sur la contribution foncière.

Mon ministre de l'intérieur vous fera connaître les travaux qui out été commencés ou finis. Mais ce qui reste à faire est bien plus important encore; car je venx que dans toutes les parties de mon empire, même dans le plus petit hameau, l'aisance des citoyens et la valeur des terres se trouvent augmentées par l'effet du système général d'améliorations que j'ai concu.

Messieurs les Députés des départements au Corps législatif, votre assistance me sera nécessaire pour arriver à ce grand résultat, et j'ai le droit d'y compter constamment.

Monetour des 27 soit 1807. (En monte ses Arch. de l'Emp.)

75

### 13035. A M. FOUCHÉ.

Paris, 16 aoút 1807.

Faites-moi connaître quels sont les individus qui sont auprès du roi de Sandaigne, et s'ils jouissent de leurs biens; s'ils sont sur des listes d'énigrés, et s'il leur est loisible de rentrer en France. S'il n'y a rien de fivé lis-dessus, il faut me présenter un projet de règlement complet pour ordonner, s' qu'un état soit dressé des individus qui ne sont point en l'émont et sont auprès de puissances étraugières; s' que le déhai pour leur rentrée soit fivé; 3° qu'à défaut d'être rentrés dans les délais fixés ils perdent leurs droits de cité.

 İl y avait à l'armée russe des Piémontais qui nous faisaient du tort, en ce qu'ils engageaient à la désertion les Piémontais; ce qui fait sentir l'importance que des sujets piémontais ou français ne soient point au service des étrangers.

le désapprouve que vous ayez donné à M. de Rohan l'autorisation de revenir en France. Il faut que M. de Rohan renonce au service d'Autriche s'il veut venir en France. Tout cela est de mauvaises plaisanteries et ne sert qu'à miner la France. Je ne puis que vous en témoigner mon mécontentement.

Présentez-moi enfin un état de toutes les personnes qui sont à Mittau et en Angleterre, pour les maintenir vraiment sur une liste d'émigrés.

Napoléon.

Arrhives de l'Empere.

#### 13036.

#### A M. DE CHAMPAGNY.

Perm, 16 soil 1807.

Monsieur Champagny, il faut que M. Agar renonce à toute prétention au Corps législatif s'il veut rester au service du grand-duc de Berg.

Je recevrai M. de Watteville; mais, comme il est ambassadeur extraor-

dinaire, il faut régler ce qu'il est d'usage de faire dans cette circonstance.

Quant au ministre de Wurtemberg, faites-lui connaître qu'il se mêle de ce qui le regarde; que la princesse, étant mariée, vient en France comme princesse de France, et que les honneurs à lui rendre ne regardent point le ministre de Wurtemberg.

Quant à l'objet de la lettre de M. Durand, il faut m'en faire un petit rapport. Mon intention n'est pas qu'on laisse dégrader les ministres des grandes puissances. Sil était donc d'usage que le ministre de Wurtenberg rendit la visite au ministre de France, il faut que cela soit, sans quoi je ne laisserai à Stuttgard viun changé d'affaires.

Je vous prie à cette occasion de me faire un rapport sur la différence du grade dans les missions à l'étranger. Il est ridicule que j'aie ici un ministre de Saxe-Gotha, un ministre de Weimar, etc. qui viennent demander à être traités comme les ministres des grandes puissances.

Faites-moi un rapport sur les griefs que je puis avoir contre les parhas turcs, et qui résultent de la lettre de mon consul à Venise du 3 avril.

Faites-moi également un rapport sur la demande des catholiques de Danzig; mon intention est de protéger partout les catholiques. Faites mettre dans le Moniteur des articles sur ce qui s'est passé à Danzig.

Répondez à M. Daru qu'on ne doit exiger aucune contribution du duc de Saxe-Cobourg.

NAPOLÉON.

Archises des affaires étrangère (En migate aus Arch, de l'Emp.)

13037.

A M. DARU.

Paris, 16 audt 1807.

Monsieur Daru, vous verize par les pièces ci-jointes que les 800,000 boisseaux d'avoine n'ont probablement jamais été fournis. Portez une grande attention à cela. Il y a eu beaucoup de dilapidations à Berlin. Je vous prie d'être très-sévère, car je suivrai cette comptabilité en matières. Je me fie à votre fidélité et à votre zèle. S'il y a des voleurs, il faut les punir.

Napoléon.

Comm. par M. le comte Deru. (En mirete sun Arch. de l'Emp.)

13038.

AU ROUDE NAPLES.

Paris, 16 soùt 1807.

Mon Frère, j'ai reçu votre lettre du 6 août. Les troupes napolitaines ne peuvent porter d'aigles, puisque ce ne sont point les armes de votre royaume. Les armées italiennes portent un fion. A tout preudre, il est plus naturel que vos troupes portent les drapeaux aux armes de votre royaume. Il ne faut point non plus prendre les couleurs tricolores franquisses. Les couleurs françaises ne sont point celles de Naples.

Le suis fâché de vous voir tant de troupes napolitaines. Vous sentexbien que, pour moi, ces troupes ou rieu, éest la même chose. Il faut tant de temps pour former l'esprit d'une armée! Si je suis obligé de vous donner de l'argent, il faut que je retire mon armée; autant de régiments napolitains que vous formeres, autant je serait forcé de dininiuer les troupes françaises que vous avez; or c'est remplacer de la bonne monnaie par de la fausse.

Partez bien de ce principe, que j'ai des dépenses immenses à faire; celles de la marine surtout sont considérables.

Fai tiré quelques avantages des troupes italiennes à la Grande Armée; mais ce sont des troupes que j'ai organisées depuis six ans et que j'ai formées au camp de Boulogne.

Si la compagnie des chevau-légers est composée de gens riches, je ne vois pas d'inconvénient que vous l'envoyiez en Prance. Je verrai à la faire former.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 13039. AU PRINCE EUGÈNE.

Paris, 16 acdt 1807.

Mon Fils, j'ai reçu vos lettres du 11. Je vois avec plaisir le décret que vous avez pris; il faut en suivre l'exécution avec activité, ne laisser aucun individu au service de l'Autriche et les faire inscrire aux greffes des tribunaux comme inhabiles à hériter.

Le Pape s'est résolu à m'envoyre le cardinal Litta; nous verronse eq queces gene-là vedenta faire. Le cardinal Litta est un des plus mauvais hommes du saeré collége. Il passera par Milan. Il faut que le vieux Litta le tance fortement, comme chef de la famille, lui disant qu'ils sont una mainca di ..., qu'ils veulent perdre leur temporel; que ce n'est pas le Pape qu'on accusera, mais que le blâme des hommes senesés retornbers sur les cardinaux qui le conscillent si mal. M. Champagny ne m'a pass encore remis la lettre de M. Alquier; ainsi je ne peux pas vons écrirobse en détail.

Faites arriver à Pesaro, à Fano et à Ancône toutes les troupes que j'ai ordonné que vois réunisiez à Rimini. Lorsqu'elles serona tarrivées, vois ferez mettre le séquestre sur toutes les narchandises anglaises, et vous ferez arrêter tous les Anglais. Écrivez qu'on fasse la même chose à Critiavecchia. La colonne de 6,000 hommes que vous avez réunie à Bologne, dirigez-la sur Livourne, sans la faire crpendant passer par Florence. Lorsqu'elle aur dépassé Florence et qu'elle ne sera qu'à deux marches de Livourne, le commandant déclarers qu'elle se rend à Livourne pour y tenir garnison, et, du moment qu'elle y sera arrivée, vous lui donnerez pour instruction de mettre immédiatement le séquestre sur toutes les marchandises anglaises, soit coloniales, soit du eru et de fabrique anglaise, qui seront confisquées à mon profil.

Faites-moi un rapport sur l'insulte qui m'a été faite à Sienne pendant que j'étais en Allemagne, et chargez mon ministre de demander que les principaux ehefs soient livrés à l'armée; il faut en faire fusiller deux. Si le général Miollis ne vous est pas absolument nécessaire à Venise, vous pouvez l'envoyer commander en Toscane, en lui donnant deux généraux de brigade probes.

Toutes les troupes qui se trouvent et qui seront dans les états du Pape doivent être nourries par les provinces où elles sont placées.

Écrivez à mon ministre à Florence de faire arrêter les nommés Peraldi, Petriconi et autres individus de Corse qui viennent de Naples, et vous les ferez conduire sous bonne escorte au fort de Fenestrelle, où on les retiendra.

NAPOLÉON.

Comm. par S. A. J. Mac in duchrese de Leuchtenberg.

13040.

A M. MARET.

Paris, 16 sout 1807.

Renvoyez ces pières à M. Neuville, maître des requêtes, pour que les trois maîtres des requêtes qui doivent voir les comptes de l'Opéra fassent une enquête très-sérieuse sur l'abus des billets et autres dilapidations qui pourraient avoir eu lieu à l'Opéra.

Asponéos

Archives de l'Empire.

13041.

A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, 17 audt 1807.

Monsieur Champagny, faites comaître à M. Alquier que je ne veux pas du cardinal Litta, etq ue je suis faché que le Depa e veuille envoyer près de moi un homme qui n'a pas de religion, puisque c'est l'homme qui a fait entrer les Russes dans l'Ordre de Malte, ce qui est contraire à la religion et à l'Égliue, un cardinal dont le vote, d'ailleurs, à l'occasion du voyage du Pape à Paris, est publiquement comu: qu'autant son frère est estimable et m'est attaché, autant le cardinal Littà est fait connaître comme intrigant et ennemi furibond de la France; que c'est un homme qu'on aurait pn envoyer à la coalition pour négocier, si elle edit été victoricuse; que je veux ou le cardinal Caprara ou le cardinal Bayane. Pourquoi un cardinal français ne serait-il pas choisi comme un antreet, puisqu'on m'envie un de mes sujeti staliens, pourquoi ne sentepas un Français qui ronnaît les affaires de France? Enfin on peut envoyer le cardinal Vincenti, qui a été longtemps nonce en Espague. M. Alquier ajoutera qu'il ett été bien plas sage de ne point faire l'appareil d'un envoyé extraordinaire, et de donner des pouvoirs aux individus qui sont sur les Biexx.

Témoignez à M. de Dreyer tout l'inférêt que je porte à l'état critique dans lequel se trouve le Danemark, et faites-lui connaître que j'ai donné des ordres au maréchal prince de Ponte-Gorvo de donner au Danemark tous les secours en hommes dont il aura besoin, et qu'il ait à en faire part à son gouvernement.

NAPOLÉON.

Faites-moi connaître si M. Alquier a demandé ses passe-ports, comme votre prédécesseur a dia hi en donner l'ordre. Donnes-moi me explication là-dessus. Ce n'est pas que je veuille rompre avec la cour de Rome, moi chargé d'affaires me suffit, et il n'est pas de ma dignité d'avoir un ambassadeur à Rome, lorsque mon intention est de faire entrer des troupes sur le territoire de l'état romain et d'en réunir trois provinces à mes états d'Italie, si le Papse e refuse à toute négociation.

Archives des affaires étrangères, (En missu sex Arch. de l'Émp.)

### 13042.

### AU MARÉCHAL BERTHIER. .

Paris, 17 audi 1807.

Mon Cousin, envoyez un courrier extraordinaire à Hambourg pour faire connaître au maréchal Bernadotte qu'il est nécessaire qu'il se tienne prêt, avec toutes ses troupes espagnoles et hollandaises, à marcher au secours du Danomark ou contre le Danemark, selon l'issue que vont prendre les affaires de ce côté. Écrivez-lui toutefois d'offrir au prince royal tous les secours dont il aura besoin pour résister à l'injuste agression de l'Angleterre.

Napor fox

Béplt de la guerre. (En missie sus Arch. de l'Essp.)

### 13043.

#### AU PRINCE EUGÈNE.

Paris, 17 solt 1807.

Mon Fils, après les renseignements que j'ai pris sur le cardinal Litta, je me suis résolu à ne pas l'accepter. J'eu fais écrire à M. Alquier. Si jamuis le cardinul Litta avait quitté Rome, mon intention est que vous lui donnier l'ordre de se rendre dans les terres de son frère, sans qu'il puisse retourner à Rome n'is erndre en France.

NAPOLÉON.

Faite-bui écrire par son frère qu'il ferait mieux de rester tranquille et de ne pas se mettre avec la tourbe de gens qui veulent ne contrarier; que mon intention, s'ils ne se tiennent pas tranquilles, est d'envoyer 10,000 hommes à Rome. d'en eviler à soixante lieues tous les cardinaux turbulents, dout lui. Antoeufli et di Péter sont du nombre.

Comm. par S. A. I. Man is duchease de Leuchtenberg

### 13044.

### A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, 18 soft 1807.

. Monsieur Champagny, la rédaction du ministre de Wurtemberg est tout à fait impertinente. Il ne faut pas l'envoyer chercher et le laisser dife ce qu'il veut. La meilleure manière de répondre à ces prétentions est le silence; elles tombent alors d'elles-mêmes. Il n'y a pas de locution plus iuperfinente que d'arguer du silence d'un puissant imisière en faveur de ses prétentions; c'est d'un homme qui ne sait pas vivre, et la seule manière de s'en ressentir est le plus profond mépris. Quant à M. de Wizinigerode, il ne faut avoir acueue discussion avec lui, ne lui répoudre rien du tout, qu'il ne vous ait fait sa visite, d'autant plus que je ne suis pas du tout instruit de l'arrivée de cet aubassadeur extraordinaire.

Napoléox.

Archives des affaires étrangères. (En sonute sus ârel. de l'Emp.)

### 13045. A. M. DE CHAMPAGNY.

Paris, 18 sout 1807.

Monsieur de Champagny, répondez au cardinal-légat une note conçue à peu près en ces termes :

· Le soussigné, ministre des relations extérieures, a mis sous les yenx de S. M. l'Empereur les félicitations du cardinal Caprara. Sa Majesté ne doute pas de la vérité des sentiments qu'il exprime, sentiments personnels à Sa Sainteté, mais non à ceux qui composent son couseil et à ses ministres. Le nonce apostolique à Vienne n'a jamais cessé de donner des preuves de la plus grande malveillance contre la France. Les nouvelles les plus désastreuses lui arrivaient de Rome et n'étaient répaudues que par lui. Il est vrai que cet homme est d'une incapacité telle, qu'il y a dans le corps diplomatique peu d'hommes plus ignorants et plus idiots. Sa Majesté a profité de ses victoires pour rendre dominante et triomphante la religion catholique en Pologne, et pour l'arracher, au sein mênie du luthéranisme en Saxe, au joug des protestants. Elle espère qu'enfin le Pape voudra mettre un terme aux discussions fâcheuses et ridicules de quelque prêtraille, aussi malveillante qu'ignorante, qui gouverne aujourd'hui à Rome, et qu'ainsi Sa Sainteté prouvera la sincérité de ses sentiments et remplira le premier de ses devoirs sur cette terre,

.

qui est de contribuer au bien de la religion et à la tranquillié de ses états. Le bien de la religion s'est fait en Italie, malgré le Saint-Siége et en dépit des fausses mesures qu'il veut prendre. En Allemagne, la religion est perdue, parce qu'on a mieux aimé la livrer aux protestants que de s'adresser aux évêques d'Allemagne. Tant de fausses directions sont dues à la profonde ignorance qui parsit être aujourd'hui le caractère distinctif des ministres de Rome. Sa Majesté est fâchée de voir que de bons prélats, comme Votre Éminence et beaucoup d'autres, n'aient aucun rrédit auprès de Sa Sainteté, qui n'arcorde sa confiance qu'à des hommes sans talents et d'une avuejte pession. Au reste, ces ministres malveillants répondront devant Dieu, et peu-être devant les hommes, des malheurs qu'ils occasionnent aux peuples infortunés et si mal gou-serié de l'état romain.

· Par une suite du même système de malveillance qui anime la cour de Rome, le royaume de Naples est agité de la même manière, et la ville de Rome est remplie des ennemis de la France. La sûreté de l'armée de Naples exige cependant des mesures. Il faut donc, ou que le Saint-Père donne des sûretés en chassant de Rome tous les étrangers et les ennemis de la France, ou que les états d'Italie et de Naples soient mis à l'abri de tout événement, en réunissant à l'un de ces deux royaumes la Marche d'Ancône, le duché d'Urhin et le Camerino. Après avoir privé l'état romain de trois provinces. Sa Majesté ne vent pas le priver de ces trois autres; mais l'intérêt et la sureté de ses états l'exigent, si le Pape continue à rester dans cet état d'irritation et d'hostilité et à suivre les conseils qu'inspire le démon aux Antonelli, aux di Pietro, aux Litta, aux Caraffa et autres. Cet affaiblissement du temporel de la cour de Rome devient nécessaire, si la cour de Rome suit le même système de conduite. et le Saint-Père en sera responsable devant les souverains et devant l'Eglise. Au reste, les peuples ne pourront qu'y gagner, car ils sont fort tourmentés et mal gouvernés.

«Quant au choix du cardinal Litta, Sa Majesté m'a chargé de vous faire connaître qu'elle ne l'agréait pas; qu'il prouvait combien le Pape est trompé et les dispositions peu pacifiques de la conr de Rome; que le cardinal Litta est d'ailleurs un homme sans religion, puisque c'est lui qui a traité pour faire entrer les hérétiques dans l'Ordre de Malte.»

Dans la rédaction définitive, vous pouvez rendre beaucoup de choses plus coulantes et plus liantes, sans les affaiblir.

NAPOLEON.

Archives des affaires étrangères.

13046.

### A M. PORTALIS.

Paris, 18 sout 180

Le Conseil d'état, Monsieur, a délibéré sur votre rapport un projet de décret tendant à accorder des pensions de retraite aux ministres des cultes avancés en âge et infirmes.

Sa Majesté, à qui ce projet a été soumis, n'y a point donné son approbation, ayant pensé que, dans tous les temps, les titulaires des places ecclésiastiques ont pu conserver leurs fonctions jusqu'à la fin de leur vie.

Archives de l'Empire. . .

#### 13057.

### DÉCRET.

Paleis imperial des Tuileries, sit sont 1807.

Le ministre secrétaire d'état, par ordre de l'Empereur.

ARTICLE 1". Tous les états dénommés ci-après composant le royaume de Westphalie seront, au 1" septembre, rénnis dans un seul gouvernement et dans une seule administration; savoir :

Les états de Brunswick-Wolfenbuttel, la partie de l'Alt-Marck située sur la rive gauche de l'Elbe;

La partie du pays de Magdeburg située sur la rive gauche de l'Elbe, le terrioire de Halle, le pays de Hildesheim et la ville de Goslar, le pays de Halberstadt, le pays de Hobenstein, le territoire de Quedlinburg, le comté de Mansfeld, l'Eleisbfeld avec Treffurt, Mülhausen, Nordhausen, le comté de Stolberg:

Les états de Hesse-Gasel avec Rinteln et le Schuenburg, non compris le territoire de Hanau, Schmalkalden et le Katzenelubogen du Bhin: Gottingen et Grubenbagen, avec les enclaves de Hohenstein et d'Elbingeorde, l'évéché d'Osnabrück, l'évéché de Paderborn, Minden et Ravensberg, et le comt de Riebbers-Kaunitz.

Art. 2. Une régence, composée de nos conseillers d'état MM. Beugnot, Siméon et Jollivet, et du général de division Lagrange, sera chargée de la police et de l'administration du pays.

Anr. 3. L'intendant général et les autres administrateurs de nos armées s'adresseront à ladite régence pour tout ce qui est relatif au passage et aux différents besoins de l'armée.

Art. 4. A partir du 1" octobre, le rei de Westphalie prendra possession de ses états et administrera pour son propre compte.

Ant. 5. La régence aura soin, it de hien étudier le pays, pour y adapter l'organisation qui doit y dire établie conformément à la constitution; a° de faire rentrer dans la caisse de l'armée la contribution ordinaire de l'année, ainsi que les contributions extraordinaires.

Ant. 6. La régence correspondra pour tous ces objets avec le prince de Neufchâtel, notre major général.
Ant. 7. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré-

sent décret.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Daru. (En missir sus Arch de l'Emp.)

### 13048. AU GÉNÉRAL JUNOT.

Paris. 18 audi 1807.

Le désire denain, à six heures après midi, avoir une grande parade dans la cour des Tulicireis. Toules les troupes qu'elonques de la Garde impériale, de la garde de Paris et de la garnison se trouveront à cette parade. Tout cela sera formé par compagnies et par bataillors selon les contrôles. Vous ferez faire le service par un seul régiment de la garde de Paris, que je verrai un antre jour. La cavalerie sera également à la parade.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

13049.

MESSAGE AU SÉNAT.

Palais impérial des Tuileries, 10 soit 1507.

Sémiteurs, nous avious jugé convenable d'arrèter le mines Jérôme avec la princesse Catherine de Wurtemberg. Depuis un an, les circonstances où nous nous sonimes trouvé en avaient retardé l'accomplissement. La paix qui vient d'être conclue nous ayant rendu à nos peuples, nous n'avons pas voult que cette union éprouvât un plus long retard, et nous avons envoyé notre cousin le maréchal Bessières à Stuttgart pour y recevoir la princesse. Le mariage n'aura lieu que le 3d que en ois. Nous n'avons pas cru, ependant, d'ovoir différre de vois instruire de cette détermination. Vous y reconnaîtrez l'intention où nonsonnues constamment de multiplier les lieus qui unissent nos peuples à reux des étals alliés.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

13050.

AU PRINCE JÉRÔNE.

Paris, 19 noût 1807.

Mon Frère, voici le projet de constitution qu'il me parait convenable de donner à voire royaume<sup>1</sup>. Il nommé une répence pour administer vos états jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre, époque où commencera votre règne. l'aites communiquer la constitution aux députés de vos états qui sont iet, pour ouvir leurs observations sedon les cromaissances qu'ils ont des localités.

VAPOLÉON.

Comm. par S. A. I. le prince Jerôme (Fn trivate sut Arch. de l'Esep.)

<sup>1</sup> Voir ci-après cette constitution, à la date du 15 novembre.

### 13051. A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, 10 solt 1807.

Monsieur de Champagny, témoignez non mécontentement à mon ministre en Hollande sur tout ce qui se passe dans ce pays. Envoyezlui un courrier extraordinaire pour lui donner ordre de voir la régence et de se plaindre sévèrement de la protection qu'elle accorde au commerce anglais.

Écriver vous-même à mes consuls de vous faire connaitre le départ et l'arrivée de tous les bâtiments allant et venant d'Angleterre. Faites venir ceux qui représentent ici le roi de Hollande, et témoignez-leur de même mon mécontentement. Faites connaître que, si cela continue, j'enverrai 30,000 Français en Hollande pour fermer les ports; que les Hollandais se couvrent de bonte, lorsque, dans le temps que les Anglais brûlent leurs bâtiments à Batavia, ils se constituent leurs plus grands amis et les vinciaus. Ruteurs de leur commerce.

NAPOLÉON.

Archives des affaires (trangères (En missir ess Arch, de l'Esse.)

#### 13052.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Paris, 19 andt 1807

Mon Cousin, vous recevrez un décret qui nomme une régence pour administrer le royaume de Westphalie. Cette régence annule entièreusent la division en départements et gouvernements. Les gouverneurs pourrout cependant rester pour la police sous les ordres de la régence. Il faut que les mentres de la régence séparent eulérennent les intérêts des provinces de la rive gauche de l'Elbe de ceux des provinces de la rive d'ordre. Faites partir ces conseillers d'état, de manière qu'ils soient arrivés le 24, ând d'avri le temps, avant le v'' septembre, de commuuiquer le décret et de commencer réellement leurs fonctions le 1" septembre.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (Es missée ou Arch de l'Emp.)

#### £3053.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Paris, 19 sout 1807.

Mon Cousin, occupez-vous sans délai d'achever l'organisation du corps d'observation de la Gironde. Concertez-vous à cet effet avec le général Junot. Je vois, dans les états, qu'on porte le général Boyer comme employé dans ce corps, tandis que j'avais destiné ce général à être employé dans la 13 d'ivision militaire.

Faites-moi connaître la situation du camp de Saint-Lô, qui entre dans la composition de l'armée de Bayonne, et proposez-moi le départ de détachements des bataillons qui sont à Paris, pour compléter les bataillons à 1,56 hommes.

Proposez-moi également les détachements à faire partir pour compléter, à 3 ou 400 hommes chacun, les sept escadrons qui sont en marche pour Bayonne, de manière que ces escadrons fassent une force de 9 ou 3,000 hommes.

Le "régiment de dragous » q6 hommes au camp et 3 of à Versailles: formez le V escadron au moins à 3 oo hommes. Le 3' » q7 hommes au camp et -46 o à Versailles : formez-le également à 3 oo hommes. Le Le ½, le 5'; le q², peuvent également compléter leurs escadrons à 3 oo hommes. Le 96' de chassems est dans le même cas.

Il faut compléter à 35 do hommes les escudrons qui pourront l'être, de manière que les sept escudrons forment au moins a, áoc chevaux. Il faut organiser res sept escudrons en quatre régiments provisoires; le 1" composé du 96" de chasseurs, qui sera commandé par le major de ce régiment, et les trois autres, des six escudrons de dragons. Chaque régiment escra commandé par un major; un général de hrigade commandera deux régiments provisoires, et un général de division commandera les quatre régiments.

Proposez-moi le général de division et les deux généraux de brigade qui devront commander ces régiments.

NAPOLÉON.

Dipit de la guerre.

13054.

#### AU BOL DE NAPLES.

Parss, 19 sout 1807.

Mon Frère, ni moi, ni mon núnistre, ne recevons de nouvelles de mon armée de Naples, Jen ne na iaueun état de situation. Favais demandé qu'on me les envoyêt tous les dis jours. Je n'ai jourt de détails de l'exécution de mes ordres pour Corfou. Je vous ai recommandé d'y envoyer 6,000 hommes. Ils peuvent être bloqués: 1,500 hommes ne sont pas suffisants.

Je vous prie de me faire connaître l'état des régiments que vous y avez envoys, le non des officiers étden-noje, ou geine et d'artillérie; et que votre chef d'état-major corresponde longuement avec le ministre et lui envoie la situation de l'armée tous les einq jours. Si cela continue ainsi, je serai obligé d'envoyer un chef d'état-major à Yuples.

Arrhives de l'Empere.

NAPOLEON.

### 13055. A. M. GAUDIN.

Paris, 19 solt 1807.

Vous ne m'avez pas envoyé le projet sur la comptabilité nationale; il est d'autant plus important de s'occuper de cette affaire que cela doit servir de débouché à un grand nombre de tribuns.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire,

### 13056.

### AU MARÉCHAL BERTHIER.

Paris, 19 sout 1807.

Mon Cousin, témoignez mon mécontentement au maréchal Brune de ce que les Espagnols et les Hollanduis ne sont pas encore partis de son camp, quoique vous lui en ayez donné l'ordre depuis bien du temps.

Il faudra faire imprimer le journal du siége de Stralsund, lorsque la place sera prise ou sur le point de l'être.

NAPOLÉON.

Dépôt de la guerre. (En moute sus Arch. de l'Emp.)

### 13057. AU VICE-AMIRAL DECRÉS.

Paris, 21 sold 1807.

Le 13, le Danemark a déclaré la guerre à l'Angleterre. Expédiez un courrier à Toulon et Gênes pour que les bâtiments danois soient retenus dans ces ports, afin qu'ils ne tombent pas au pouvoir de l'Angleterre.

VAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

13058.

AL PRINCE EUGÈNE.

Paris, as acut 1807, minuit.

Mon Fils, le Danemark a déclaré la guerre à l'Angleterre, le 13 de ce mois, ll est nécessaire que les bâtiments danois qui se trouvent à Livourne, à Venise et dans les autres ports de mon royaume d'Italie, y soient retenus. Prévenez de cela le roi de Naples.

Napoleon.

Comm. par S. A. I. M<sup>ree</sup> la duchesse de Leuchtenberg. (En munte aus Arch. de l'Emp.)

# 13059. A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, se soit 1807, minuit.

Monsieur de Champagny, voici une lettre que je reçois par le courrier de Hambourg. Expédiez un courrier à Madrid pour communiquer la nouvelle qu'elle contient, et pour qu'on ne laisse partir aucun bâtiment danois des ports d'Espagne. Écrivez à M. de Besubarnais de parler de cela au ministre de Bussie, et de lui dire que, a l'Escader russe acre de l'adit, l'ambassadeur russe fasse connaître à son amiral que mon opinion est qu'il reste à Gafti, jusqu'à nouvel ordre, de peur que les Anglais ne s'emparent de son escadre et ne la gardent en otage.

Le courrier sera porteur d'une lettre de vous au préfet de Bordeaux, par laquelle vous le chargerez d'empêcher le départ d'aucun bâtiment danois

Napoléon.

Comm. per M. le baron du Havelt (Su minute sus tech de l'Essa )

13060.

A M. DE SÉGUR, GRAND MAITRE DES CÉRÉMONTES.

Paris, 22 acult 1807.

Le grand nombre de princes étrangers qui se trouvent dans ce moment à Paris rendant nécessaire de régler les rangs entre eux et les princes de ma famille, je juge convenable de vous faire connaître par la présente mes intentions.

Tous les membres de ma fanille ne prendront rang autour de moi que solon leur rang de famille. Nes bourts-frèves, ne recevant de leurs femmes aucun droit politique, n'ont aucun rang dans les cérémonies du trône, à moins qu'ils ne soient conseillers d'état, ministres, sénateurs, grands officiers de l'Empire on grands dignitaires, auxquels cas ils prennent le rang de leur place, selon l'ordre de leur nomination. Dans mes palais ils prement le rang de leur femme; bien entendu qu'ils cèdent le pas à tous les princes de mon sang. Ainsi mes neveux, ayant droit au trône, passeront constamment avant eux.

Aucus prince étranger, dans mes palais, ne passe avant mes frères, qui prennent rang, non-seulement chez moi mais partout, avant les grands-ducs et les autres princes de la Confédération. Ils ne cèdent mêune, chez moi, aux empereurs et aux rois que dans les circonstances, et lorque cel aet déterminé par une lettre close de moi.

Les grands dignitaires français sont truités comme princes. Ils passeront constamment dans mes palais avant tous les princes de la Confédration et les princes de tous les empires et royames étrangers. Ils pourront cependant céder le pas aux grands-dues qué nous aurons reconnus comme grands-dues de la Confédération, lorsque nous l'aurons décidépar lettre closs.

Le fauteuil est uniquement réservé pour l'Empereur et l'Impératrice; pour ce voyage seulement il sera accordé à la reine de Naples; mais à l'avenir cette princesse sera traitée selon le rang qu'elle doit avoir.

Napor fox

Bibliothèque du Louvre. Archives du grand maître des oprénouses.

## 13061.

### AU ROUDE WURTEMBERG.

Paris, 22 août 1807.

Monsieur mon Frère, jai reçu les différentes lettres de Votre Majesić. La princesse est arrivée hier au soir, hien portante, et, quoiqu'elle soit venue extrêmement vite et qu'il fasse une excessive chaleur, elle a encore eu le cournge de faire, après diner, une promenade en calèche dans le jardin des Tulleries. Votre Majesté peut se reposer sur les sentiments que je lui porte. Je sens combien, dans ces moments et dans un pays qui lui est étranger, elle a besoin de retrouver les soins de l'amitié ausquels lui est étranger, elle a besoin de retrouver les soins de l'amitié ausquels

elle était si accontumée à Stattgart. Je souhaite que Votre Majesté se trouve bien de cette horrible chaleur. Elle est telle ici qu'il n'y en a pas en une pareille depuis soixante ans. Pour moi, dont la mémoire ne date pas de si loin, je ne me souviens pas d'avoir jamais eu si chaud en France.

Napoléon.

Comm. par S. M. le roi de Wurtemberg. (En monte ous tech de l'Essp.)

## 13062

## A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, 22 audi 1807.

Monsieur de Champagny, écrivez à l'euvoyé extraordinaire de Lucques que je suis surpris qu'il passe iei son temps à laire mettre son nom dans les journaux, que la princesse de Lucques l'a emoyé près de moi et ne l'a pas envoyé près des journaux de Paris. Cette conduite est à la fois inconvenaute et indigne de son rang.

NAPOLÉON.

Archives des affaires /trangères. (En minus aux Arch. de l'Emp.)

### 13063

# EXPOSÉ DE LA SITUATION DE L'EMPIRE,

PRÉSENTE PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR LE 24 AOÛT 1807 '.

Mossieurs les Députés des Départements au Gorps législatif, L'aunée qui s'est écoulée depuis la rébitre de votre session n'occupera pas dans l'histoire une place moins importante que la glorieuse et mémorable anuée qui l'a précédée, et la France, accoutunée, en quelque sorte, à l'admiration autant qui à la reconnaissance, aura vu que, sous un chef tel que celui qui dirige ses hautes destinées, ce double sentiment peut se renouveler chaque jour.

Lorsqu'il y a quinze mois vous vous séparâtes pour retourner dans vos foyers, après avoir, pendant le cours de votre session, rempli avec autant d'empressement que de concert les devoirs que vous imposaient

<sup>1</sup> Voir pièce n° 19603.

la confinnec de la nation et celle du souverain, l'Empereur paraissait prèsi de goûter enfin le fruit le plus doux de ses glorieux travaux i d'un arriver le terme, non de son propre repos, mais du repos de la France. Une nouvelle guerre continentale avait été terminée en trois mois; l'Ausendement en l'entre plus à la France que des amis out sel silés; la Pouse encore était de ce nombre; la Russie paraissait désirer le terme d'une inimitié sans but comme sans motif; à force de triomphes et de modération, l'Empereur semblait avoir acquis enfin à la France le droit de jouir en paix de tout ce qu'il avait fait pour elle; il était rendu à la patrie; ses peuples le revojaient avec des transports d'allégresse d'amour, rapportant de nouveaux lauriers et de nouveaux bienfaits; de nombreuses députations accouraient des extrémités de l'appire pour lui foir le tribut des hommages publies; l'armée se disposait à venir au sein de ses foyers jouir des fêtes ordonnées par son chef, préparées par la nation tout entière.

# SITUATION INTÉRIEURE A LA FIN DE LA SESSION DERNIÈRE.

L'Empereur se réjouissait à la vue d'un avenir plus calme, et sa pensée, fixée sur l'administration intérieure, semblait être devenue encore plus active. Il se faisait rendre un compte détaillé de toutes les parties de l'administration, et cherchait dans chacune ce qui restait de bien à opérer, il préparait un plan pour assurer aux princes de la dynastie impériale une éducation propre à les rendre dignes de celui qui la fonda. Il établissait un système de grandes récompenses pour de grands services, véritable manière de faire servir les titres élevés d'appui à l'état et de décoration au trône. Une nouvelle organisation donnée au Conseil d'état instituait, pour la révision des affaires contentieuses, une discussion lente et solennelle; une suite de formes protectrices et sévères offrait à la partie plaignante toutes les facilités pour la production de ses défenses et de ses titres, et créait pour les dépositaires de l'autorité publique un nouveau tribunal, dont la censure doit s'exercer sur les actes et les abus que les lois positives ne peuvent atteindre. Une commission, placée dans le palais même de l'Empereur et composée de ceux qu'il appelle à discuter

avec lui les plus grandes affaires de l'état, ouvrait près du trône un libre accès à tous les genres de plaintes ou de demandes, chargée de faire parvenir aux oreilles du souverain la voir de tous ses sujels dans la pauveré et le malheur; institution touchante qui annonce que celui dont infindigable vigilance soigne si bien les grands infrérès de l'état n'est just moins jaloux, dans sa sollicitude paternelle, de pourvoir aux moindres besoins on aux plus légers griefs de tous ceux sur lesquels s'étend sou empire.

Mais le traité de Presbourg, qui avait rendu la paix au continent, ne l'avait pas rendue aux uners, et l'Angleterre, consante à chercher sa propre aiveté dans les malleurs de l'Europe, s'efforçait de faire continuer la guerre par la Russie et de déterminer la Prusse à des démarches hostiles. Ges trames furent déjouées: le traité de Vienne et la convention de Paris dissipérent tous les mages. Il semibait que la paix du continent ne devait plus être troublée. La Russie elle-nemée en avait senti le besoin, et son ministre, revêtu de ses pleins pouvoirs, venait d'arriver à Paris.

L'Angleterre, entrainée par la force de ces circonstances, se montra disposée à la paix, ou plutôt, ainsi que l'ont révélé depuis ses discussions publiques, à une trève qui aurait à peine suspendu un moment les effets de la hisne et de la jalousie qui l'animent contre nous. En même temps qu'elle ouvarit des négoriations, elle préparait de nouvelles intrigues, hien résolue à tout rompre si elle parvenait à rallumer le flambeau de la guerre continentale. Elle vit triompher ses coupables espérances : lu paux faite avec la Russie ne fut pos ratifiée.

La Prusse fut de nouveau agitée; une evaltation sans moût et sans but, excitée par les ennemis de son repos, prévaitus ur les combinaisons du cabinet; des cris hostiles se firent entendre, et la guerre fut déclarée. contre l'opinion des ministres et pent-être contre l'opinion du roi luimene: a falta exemple de la fabblesse des princes, influence plus fatale encore d'un ministère qui soudoie les intrigants et les libellistes, qui sême la terreur et la calounaie, qui soulère toutes les passious dont l'evaltation his peut être uitle, et qui, au milieu de toutes ces menées. calcule froidement les avantages qui peuvent résulter, pour ses intérêts, des dangers, de la ruine même de ceux qu'il appelle ses amis!

L'Empereur partit. Le plénipotentiaire anglais, qui plusieurs fois avait annoncé son départ, ne tarda pas à l'effectuer, et les fusées incendiaires, lancées par ses compatriotes, dévoraient quedques maisons de Boulogne lorsque ce ministre de paix y faisait son entrée avec une escorte française qui veillait à sa séreté et rendait ce dernier bommage au caractère dont il avait été si intuitiement revêut.

La France a été pendant plus de dix mois affligée par l'absence du prince auquel s'attachent toutes ses affections comme tous ses destins, Mais l'Empereur lui est resté présent en esprit, et son génie a veillé sur elle; sa pensée, des bords de la Sprée et de la Vistule, de la Pregel et du Niemen, n'a point cessé d'embrasser tous les besoins intérieurs de l'Empire; sa pensée a tout animé, a maintenu partout l'ordre et la régularité qui sont son ouvrage, et nous ne nous sommes apercus de son éloignement que par le bruit de ses exploits et par les regrets qu'il laissait dans tous les cœurs. Pendant qu'il visitait la tente du soldat dressée sur les neiges de la Lithuanie, son regard veillait en France sur la chaumière du pauvre, sur l'atelier du fabricant. Dans ce long intervalle, on n'a eu à gémir d'aucun trouble, on n'a pas même eu la plus légère agitation à redouter. La France, à l'époque d'une guerre entreprise pour l'accabler, a conservé au dedans le calme le plus profond; son territoire n'a pas été violé un seul instant; le bruit des armes n'est pas arrivé jusqu'à elle; sous la sauvegarde de la victoire, elle a vu passer loin de ses frontières l'orage que l'envie et la haine avaient dirigé sur elle; elle a vu cet orage fondre sur les contrées où il s'était formé. Les lois exécutées partout avec fidélité et sans efforts, privilége des bonnes lois, les contributions régulièrement acquittées, les routes parcourues avec sécurité, les administrateurs redoublant de zèle, nos jeunes soldats entrant avec joie dans les sentiers de l'honneur, les gardes nationales veillant autour de nos foyers et se montrant, par la régularité du service, par leur attitude et leur discipline, également propres à leur double fonction de protecteurs de l'ordre public et de défenseurs de l'état; tous les services exécutés avec facilité; l'opinion publique constamment fidde aux institutions que ses veux avaient rappelées: tel est le spectacle qui sées offert à vos regards dans vos provinces respectives, et sur lequel nous pouvons iei rappeler votre témoignage; tel est le spectacle que présentait cette l'rance que désormais on désespère d'agiter, comme on désespère de la vaincre.

A l'époque à laquelle nous sommes arrivés, si nous avons eneore à vous entretenir d'institutions nouvelles, nous aurons bien plus à vous montrer les fruits des institutions qui existent; cette fonction n'est pas moins douce; en confirmant le passé, elle donne une nouvelle garantie à l'avenir. Les eonseils électoraux, les conseils généraux de département se sont montrés animés du meilleur esprit; ils ont vu, dans le eboix que l'Empereur fait des hommes appelés à les présider, combien il désire que ces fonctions soient aussi honorées qu'elles sont par elles-mêmes honorables. Les conseils généraux doivent être assurés qu'il n'est pas un des vœux que leur inspire le sentiment du bien public qui ne devienne pour le Gouvernement l'objet d'une attention partieulière et qui ne soit consulté avec soin dans l'examen des affaires auxquelles il se rapporte, L'administration des communes, cette administration que Sa Majesté regarde comme une des plus importantes pour le bien-être de ses peuples, a été améliorée sous plusieurs rapports; leur comptabilité a reçu'des formes plus luminenses et plus expéditives. L'Empereur espère qu'elles préviendront à l'avenir tout arbitraire, toute dilapidation, que les dépenses seront rigoureusement conformes aux budgets, que les recettes ne seront pas dénaturées, que les comptes, rendus avec clarté et promptitude, ne seront plus un sujet de discussion. Sa volonté est aussi que les octrois, eette principale source de la richesse communale, soient administrés dans l'intérêt des villes pour l'avantage de ceux qui les habitent, et que les préfets, qui ne doivent pas en diriger l'administration, exercent néanmoins sur elle une surveillance attentive et éclairée, L'Empereur, qui se regarde comme le père de ses sujets, ne perdra pas de vue ces administrations municipales chargées de pourvoir à leurs premiers besoins, et ne tolérera ni les torts de la négligence, ni les entreprises de la cupidité.

Le Gouvernement a été en général satisfait de la conduite des maires, non-seulement des maires des grandes villes, dont Sa Majesté é'est plu à relever les fonctions par des témoignages répélés de sa confiance, mais de tous les maires, dont le noble dévomement, quelle que soit la sphère dans laquelle il éverre, é'dève à la hantieur de leurs devoirs; il n comm et apprécié leurs services, et son intention est d'entourer d'une juste considération l'everice de cette magistrature patemelle, par laquelle l'action de sa puisance arrive à la grande majorité de ses sujets.

## SECOURS PUBLICS, ÉTABLISSENENTS DE BIENFAISANCE.

Honneur soit également rendu à ces administrations respectables qui, d'une extrémité de la France à l'autre, se dévouent pour soulager le malheur, pour consoler la souffrance! Il est doux, en cette circonstance solennelle, de rendre hommage au zèle de ces pères du pauvre qui, en faisant le bien, ne cherchent d'autre récompense que dans la jouissance de l'avoir fait. Ils feront mieux encore, l'Empereur l'attend de leur zèle; chaque jour, ils porteront un ordre plus parfait dans le régime des hôpitanx, une nouvelle économie dans l'emploi des revenus; ils trouveront de nouvelles ressources dans ce travail, dignement secondés par ces congrégations charitables, pienses messagères que la religion députe près de l'infortune, que pendant un temps la persécution exila loin de la douleur et que le restaurateur de la France a rétablies dans cette dignité touchante. Vous les voyez, ces congrégations, se multiplier à l'égal des besoins qui les invoquent et pourvoir encore aux besoins à venir par les élèves qu'elles forment. Comment la bienfaisance privée ne s'empresserait-elle pas de seconder des administrations ainsi dirigées? Les legs on donations faits en faveur des hospices se sont élevés en capital, pendant le cours de 1806 seulement, à 2,300,000 francs, autorisés par cinq cents décrets successifs; la dotation de ces établissements s'est encore accrue, par un nouveau bienfait de Sa Majesté, d'un capital de 15,600,000 francs, ou d'un revenu annuel de 760,000 francs, par la mise en possession provisoire de divers domaines de l'état, désignés pour le remplacement de leurs biens aliénés pendant la révolution, bienfait que vous

82

serez appelés à ratifier, pendant le cours de cette session, par une concession définitive. Les anciens fondateurs des bosquices ont été rétablisdans la jouissance de leurs droits les plus chers. Une noble énulution s'est empurée des âmes généreuses: elle a fondé des écoles, ouvert des abliers: la voix de la morale a pénéré dans les prisons, précédes secours de la hienfaisance; les classes laborieuses de la société, guidées que quelques hommes de bien, ont formé elles-mêmes des associations utiles qui servent à leur amélioration, en même temps qu'elles leur préparent des resources dans le mulheur. Il a faltu cependant prévoir l'abusque des spécialuleurs avides et lyoperiles pourraiten faire d'une disposition si respectable, ou les écarts auxquels pourrait se lixrer un zèle imprudent, et il a été sagement réglé que les établissements qui emploient les fonds des souscripteurs pour se charger de la destinée dun certain nombre de malheureux ne pourraient contracter un tel engagement saus l'approbation de l'autorité jubilique.

Les fabriques ont été mises en jonissance de plusieurs sortes de revenus; les presbylères, restaurés; de nombreuses donations ont augmenté leurs ressources.

Les victimes de la guerre maritime et des violences de l'ennemi ont reçu de Sa Majesté des indemnités, dès le moment on elle a pu connaître leurs pertes.

La subtrité publique a été l'objet d'une vigilauce continue, Quelques notablies épideniques se sont manifestées un étiers points; le zète des médecins envoyés par les préfets, et quelquefois de la capitale même, dès la missance du mal, en a arrêté les progrès; les hoites de remédes envoyées par le Gouvernement ont assaré des resources purir le tratement des pauvres. Le mont-de-piété de Paris a été organisé; d'antres ont été établis dans les principales villes de França.

Le Gouvernement commence à s'occuper de compléter le plan des établissements destinés à la répression de la mendirél. L'abbaye de Fonterrault, les Ursulines de Montpellier sont préparées pour recevoir des dépôts de plusieurs départements; celui de Villers-Cotterets, presque achevé, suffira aux besoins de la capitale et des se nuirons. Le travail continue d'être introduit avec succès dans ces dépôts comme dans les prisons, et, pendant qu'il fournit de nouvelles ressources pour l'économie inférieure de ces établissements, il corrigle se nouvrus de cette classe que la société a justement reponssée de son sein, et rend la punition nitle à ceux qui l'ont méritée. Dans presque toutes les maisons de détention et de reclusion. des oratoires out été rétablis, et des chapelains uonunés pour le service du culte, mesure qui teud également à opérer cette réforme salutaire.

L'administration attache à l'evécution complète de ce système une véritable gloire. Si les prisons ne sont pas eucore ce que le fouverament désire, si les vues théoriques que de nobles sentiments avaient inspirées à l'Issemblée constituante se sont trouvées insvéculables dans la pratique, ces sentiments sout frong généreux et trop humains pour que le Gouvernement n'en soit pas constamment animé et ne tende pas sancesse au but qu'ils indiquent. Autant qu'il est possible, les différentes classes de mulfaiteurs seront séparées; ou ne confondra pas avec eux celui qui, par l'erreur d'un moment, s'est exposé à la sévérité des lois san-encourri l'indipation de la société. On veillera surtont à la salubrité des lieux de détention et aux soins qu'exige la santé des détenus. La succession de tant d'années pendant lesquelles négliger on détruire était c qu'on savait le mieux et ce qu'on voulait le plus a laissé à cet égand un ouvrage immense auquel on travaille depuis six ans, et dont le complément sero un des premiers bienfirits de la paix.

Les prisonniers de guerre, ou plutôt les armées captives que nous envoie la victoire, employées à des travaux utiles, ont fait servir leurs bras à féconder cette terre qu'elles prétendaient conquérir.

# TRAVAL'A PUBLICS, PONTS ET CHAUSSÉES.

Le système général des travaux publics, appliqué à la fois et en tant de manières ur tous les points de l'Empire, es poursait avec une persévémnce et une activité que ne ralentissent point les circonstances du debors. Treize mille quatre cents lieues de route à la charge du trésor public out été, sur divers points, entreteunes, réparées; les vingt-sept routes principales qui parlent de la capitale, se dirigeont à touter les frontières de l'Empire, out été le thédire spécial de ces apérations. Les deut plus grands ouvrages exécutés depuis plusieurs siècles, les routes du mont Canis et du Simplon, monuments de l'art dignes de ces monuents de la nature que fart a vainera, sont accomplis après six années. Parmi les routes d'un autre ordre, celle d'Espagne en Italie par le mont Geuèrre se poursuit, et l'embranchement qui doit l'étendre au département de Thère uffirir à une portion de la Frauce un passage plus rapide et plus facile au travers des Alpes. L'Apennin, à son tour, devient le siège de travant actifs, qui lieront le Périonnt à la Méditerranée et compléteront l'union de la Ligurie avec la France. Le salutaire règlement qui proportionne la largeur des roues aux fardeaux des voitures est en artivité, et ses bous effets se font dijà sentir. Les ponts à bascule, acécesaires pour l'evécution de ce règlement, sont tous reudus à leur destination, et leur service commence sous peu de joux.

Dix-huit fleures ou rivières principales out vu leur navigation s'améliorer ou se prolonger même par des écluses, leurs chemins de hadage restanrés ou leurs cours condenus par des digues. Dans le noubre, on remarque les travaux exécutés sur la Loire et sur la Charente.

La navigation du Pò est affranchie de toute entrave.

Le Rhin est devenu l'objet d'une attention particulière. L'octroi de navigation, mis en activité sur tous les points, assure les moyens de délivrer ce bean fleuve des obstacles qui entrayent son cours.

Quntre ponts out été arbevés peudant la dernière campagne, on sont re point de l'étre; div antres sont en pleine activité. On remarque dans ce montre ceux de Boanne et de Tours. Celui de Stra-dourg à Kell commence sur un plan ingénieux, qui permettra de fralever et de réablir à volonté avec élécité et économie. Le pout Saint-Esprit, qui ne pouvait donner possage à ancune voiture chargée, recouvre boute l'utilité de son service par l'élargissement qu'il a reçu. Le pont Saint-Nicolas, près Belfort, et celui d'Auberire, sur la Varaise, approchent de leur terme. Celui d'Avignon xient d'être adjugé. Le Gouvernement acquis celui de Julatière, au confluent du Blade et de la Sadine et de la Sadine.

Dix canaux, presque tous commencés sons ce règne, sont en exécution et se poursuivent. Dans ce nombre, celui de l'Ourcq est porté aux trois quarts ou aux quatre cinquièmes. Les deux percements de celui de Saint-Quentin, qui joint la Seine à l'Escant, Paris à la Belgique et à la llollande, sont effectués; ils seront terminés dans dix-huit mois, et le problème de cette navigation souterraine est résoln. Tous les ouvrages d'art de ce canal peuvent être considérés comme achevés; celui du Nord, qui ioint l'Escaut au Rhin sans l'intermédiaire de la Hollande, est commencé dans la partie qui s'éteud de l'Escant à la Mense; il mira la Belgique aux départements du Rhin, une conquête de la France à une autre conquête, et ces deux contrées, étonnées peut-être de se trouver sous la mênie domination, ne le seront pas moins d'une communication que jamais leurs anciens possesseurs n'auraient evécutée, et qui ne sera pas un des moindres bienfaits de lenr réunion à l'Empire. Les travaux du canal Napoléon, destiné à joindre la mer du Nord à la Méditerranée par une communication qui, embrassant le cours du Rhône, de la Saône et du Rhin, borde ou traverse la France dans sa plus grande longueur, ces travaux; dis-je, sont entrepris et en grande activité sur toute la ligne. Les canaux de Niort à la Rochelle, de l'Ille à la Rance, sont en pleine activité; celui du Blavet avance rapidement; celui d'Aigues-Mortes à Beaucaire vient d'être achevé, La partie du canal de Bourgogne de Dijon à la Saône sera navigable cette année. Plusieurs autres ont été repris ou réparés; tous seront continués jusqu'à leur entière exécution.

Les ports maritimes ont aussi vu des créations nonvelles. Auves s'enorgueillit de ses chautiers blits counne par enchautlement sur out devenu étranger à toute construction maritime; Anvers qui, dans les joars de sa gloire, n'était qu'un port de commerce, formé-cesuite par me politique bien aveugle on bien timide, Anvers, qui n'était plus rien, devient un centre de marine militaire. Pour la première fois, cette partie de l'Escant voit fotter des vaisceux de 7/8 et de 80; quatorre sont sur le chantier. Plusieurs ont été laurés et sont arrivés à Flessingue uprès une navigation difficile, heureuse et sans evemple. Ceux qu'on a luncte out été remplecés au même instant sur les chautiers qu'ils avoient qu'i-

tés. De toutes les parties de la Belgique, de la Hollaude, des bunds Blini, de la Meuse et de Escant, on est venu contempler ce beau spectacle, jouir de cette conquête faite au profit de l'Océan. Combien Auvers a dû s'eurorgueillir de sa nouvelle destinée! D'autres vaisseaux serout lancés dans peu de mois, remplacés par un pareit nombre, et des escadres entières sortiront de ce port, qui avait oublié qu'il appartentai à l'Océan.

Flessingue, qui jadis n'offrait uu asile qu'à des vaisseaux de petite dimension, et qui a vn élargir son écluse, creuser ses bassins, se trouve en état de recevoir une escadre.

A Dunkerque, la jetée de l'Ouest a été reconstruite, et les travaux ordonnés par le décret du 28 nivôse an xui sont presque accomplis.

A Galais, les deux jetées de l'Est et de l'Ouest ont été réparées ou reconstruites.

A Cherbourg, les deux môles sont élevés, et les ouvrages approchent de leur terme. Au milien des mers, la batterie Napoléon, couverte de canons, ferme la rade aux vents et à l'eunemi.

A Rochefort, il a été établi un appareil ingénieux, à l'aide duquel les vaisseaux de premier rang pourront entrer et sortir à toutes les marées.

Le curage du port de Marseille, si vivement désiré par le commerce, est déjà porté à plus de moitié, autant qu'on peut calculer d'après les sondes qui ont été faites.

D'aussi grands ouvrages, entrepris à la fois, evigent du tenus et de la constance. Nais la constance, qui toigiora sour le surcés, appartient surtout à un Gouvernement à qui le seutiment de sa force doune aussi celni de sa durée, dont la marche est invariable, parce qu'il n's a qui no lut, et qui, en maitrisant le présent, a toigrours les yeux fixés a l'avenir. Tant d'ouvrages entrepris, tant d'autres achevés auraient suffi à la gloire de plusieurs des règues précédents; mois l'Empereur n'y voit encore que des Iravaux comunencés au milieu des orages de la guerre: d'autres, en plus grand nombre, vont occuper les losirs de la paix; il et dans l'intetion du souveraiu qu'il n'y ait aucune partie, même des plus dans l'intetion du souveraiu qu'il n'y ait aucune partie, même des plus reulés, de re vaste empire, qui ne ressente les effets de son gouvernent par des améliorations dont le résultat indilitàles sera d'anguernet l'aisance du peuple et la prospérité de l'état. Il entre aussi dans son système d'ecciter le zèle des communes, et de seconder leurs efforts pour l'amélioration des chemins viranux; ei l'administration encourage ce qu'elle ne pent, ce qu'elle ne doit pas faire elle-même, sachant que cro-socurs et modestes travans, qui ont pour objet les communications les plus rapprochées, n'importent pas moins aux premiers besoins des peuples que ces communications lointaines, que ces immenses travaux, qui, changoant la direction des eaux, creusant de nouveaux list aux fleuves, absissant, pour ainsi dire, le sommet des montagnes, commandent la juste admiration et la reconnaissance des peuples.

#### SCRICILTURE.

L'agriculture, la première, en recneille les fruits; d'autres mesures lui sont également favorables. Le desséchement des marais du Cotentin et de Rochefort en pleine exécution, ceux de Bourgoing confiés aux béritiers de leurs anciens concessionnaires, promettent à la culture une vaste étendue de terrain et rendront la salubrité à la contrée qui les environne. Cette faveur du Gouvernement est accordée à la juste espérance d'une prompte exécution de cet important ouvrage. Les concessionnaires actuels répareront par leur activité le tort de leurs devanciers. Un exemple a fait connaître combien le Gouvernement désire encourager, dans les communes rurales, les échanges propres à faire disparaître la dissémination et l'enchevêtrement des pièces de terre : il a exempté des droits ordinaires d'enregistrement la première commune dont les habitants ont exécuté cette opération par un concert général. Si pareilles opérations se multipliaient, une étendue prodigieuse de terrain perdu en clôtures, en servitudes, serait rendue à la fécondité, en même temps que les fatigues et le temps du laboureur seraient épargnés. Cet encouragement peut être regardé comme le germe d'une grande et heureuse réforme. Les sociétés d'agriculture secondent avec zèle les vues du tionvernement en propageant les honnes méthodes. Quelques mesures partielles ont eu lieu relativement à l'éducation des vers à soie, à celle des hêtes à cornes, à la culture des arbres fruitiers, aux recherches faites sur les productions naturelles des contrées les moins connues de la France.

L'existence de nos fabriques de coton étant consolidée et prenaut me extension remarquable, le Gouverneunt a dé examiner s'il ne pourrait leur faire trouver en France la matière première qu'elles tirent de l'étranger; on s'ocrape de reconnaître les lieux où la culture du coton pourrait être infraodine aves succès et sans muire à des cultures plus importantes; on réunit toutes les lumières propres à la diriger; des encouragements sont promis any premières tentatives.

Un intrêt plus grand encore et qui est du premier ordre pour le commerce et l'industrie, l'amelioration de nos laines, a été l'objet d'une constante sollicitude. Tous les moyens sont pris pour éclairer les agriculleurs sur ce grand intérêt, pour leur facilitér les moyens dy atteindre. Sept hergeries nationales, placées sur divers points de l'Empire et dans une situation centrele, conserveront la race dans toute sa pureté, la multiplièrent et la proageront par des ventes annuelles; des bergers serinistruits dans les soins qu'elle exige, et l'instruction se trouvera jointe à l'exemple.

Mais la plus importante des améliorations, et en même temps la plus difficile, parce qu'il falluit réparce les pertes passées en même temps que préparce les progrès à venir, était celle de nos races de clievaux, judis si justement célèbres et en peu d'années presque entièreunel détruites. La restauration des hursa, que nous vous annonejames l'année dernière comme une opération commencée, a été très-avancée pendant le cours de celle-ci. L'Empereur en a fixé l'organisation et le réglius lis renferment en ce moment près de neuf cents animaux, juments ou poulains du plus beau choix, dont une grande partie a été acquise cette année; un convoi nombreux envoyé par l'Empereur pendant le cours de ses conquêtes est venu les carrichir. Le service de la monte est établi et répularisé dans un grand nombre dédpartements. Des primes accordées

dans les foires, des récompenses décernées dans des courses publiques vecient l'émulation des propriétaires; et l'attention que le Gouvernement a donnée à rette administration a été utile, moins encore par ses suites immédiates et nécessaires que par le zèle qu'elle a excité paruit les propriétaires pour l'élève des cleanns et la perfection de la race. Le Gouvernement a plus fait faire qu'il n'a fait, ce qui est le vrai caractère d'une houne insitution publique.

Les scoles vélérinaires prospèrent et peuplent de sujets instruits les armées et les campagues; leur enseignement a reçu une nouvelle extension; dans leur sein souvrent des cours pratiques d'économie rurale, oi des élèves fermiers s'instruisent dans les bonnes méthodes, les appliquent eu-mêmes sur le terraint, et se préparent, lors de leur retour dans les champs, à affaiblir par leur exemple l'influence de cette routine aveugle et obstinée, qui est sans doute le plus grand obstacle aux progrès de l'agriculture.

Le code rural se rédige avec la maturité qu'exige un travail qui doit offrir une nouvelle garantie à la propriété, faire cesser les abus en respectant les usages locaux, et régulariser, sans la contraindre, l'industrie qui est l'origine et l'aliment de toutes les autres.

Ces deux bienfaits, les premiers de tous, une législation sage, une instruction solide et féconde, sont appliqués également à l'industrie commercante et à l'industrie manufacturière.

Un code se prépare pour le commerce, un code mûri par des discussions approfondies; il a pour objet de remettre en vigueur tout ce que l'expérieuce a pu faire reconnaîtire d'utile dans les ordonnances anciennes, en les appropriant au temps présent; protégeant la bonne foi des transections, réprinant par des lois sévères le seandale toujours remain des faillites, il achèvera de consolider le crédit, et relèvera une des professions les plus utiles et les plus honorables de l'était; il ui rendra cette unique loquiét qui doit être toujours sou premier caractère.

La loi que vous avez rendne l'anuée dernière sur l'établissement du tribunal des prud'hommes a produit des effets salutaires, et plusieurs villes de fabrique se sont empressées, d'après la latitude que cette loi

~2

avait sagement laissée, de demander à être admises au bienfait de cette institution.

L'existence des chambres de commerce a été affermie, et les travaux de plusieurs d'entre elles continuent d'attester la réunion du dévouement et des lumières; bientôt les chambres consultatives d'arts et manufactures seront annélées à rendre aussi les plus utiles services.

Le Gouvernement a fondé des écoles destinées à former des élèves qui ne seraient pas seulement de simples ouvriers, et dans lesquelles les procédés des arts seraient enseignés en même temps que les principes des sciences, dont ils tirent un nouveau degré de perfection. Celle qui existait à Compiègne, transférée à Châlons-sur-Marne, a été recue par les habitants de cette ville avec les témoignages les plus empressés; celle de Beaupreau sera formée incessamment; celle de Saint-Maximin n'est retardée que par d'immenses réparations qu'exige le local. Dans ces écoles, sans modèle dans aucun temps ni chez ancun peuple, se forment des charpentiers, des forgerons, des ouvriers en tout genre, qui savent calculer, qui connaissent la géométrie descriptive et ont des notions de physique et de chimie; ils étudient le mécanisme des machines, et les exécutent avec succès. Unissant l'habitude des combinaisons de l'esprit à l'adresse de la main qui exécute, ils seront remarqués par leur intelligence à concevoir leur plan et par la perfection de leur ouvrage. Leur penchant en entraîne un grand nombre dans la carrière militaire; et. si jamais la gloire appelle encore nos armées dans ces contrées lointaines où les bras manquent, où l'industrie est à peine naissante, où la nature multiplie les obstacles, leur chef trouverait dans les militaires sortis de ces écoles des bras qu'il pourrait employer pour renouveler les miracles de son génie, exécuter quelques-uns de ses plans, établir sur de larges rivières des ponts durables, bâtir des villes, donner une face nouvelle à tonte une contrée, et élever des monuments qui, indiquant ses traces glorieuses, seraient aussi des bienfaits pour les peuples qui les verraient naître. L'école pratique des mines de Pesay obtient les sucrès les plus complets. Une autre école pratique, d'après un décret de l'Empereur, se forme à Geislautern (Sarre) pour l'étude d'un des arts les plus importauts, parce qu'il sert de fondement à une foule d'autres, parce qu'il s'applique à une stotsturce ninérale dont le sol de la France est très-riche, je veux dire le traiteueurt du fer; et de là sortiront de précieuses lumières pour perfectionner nos usines. Une école de dessin et de géométrie descriptive appliquée au arts mécaniques à été placée aconservatoire des arts et métiers, à côté de l'école de filature. Des élèves tirés de l'école des arts sont instruits à Paris, aux frais du Gouvernement, alans la fabrication des instruments de physique, devenus aussi parfaits que ceux d'Angleterre, et dans celle des montres marines, justement appelée l'horlogerie transcendante, comme servant au progrès de la plus mobble des sciences, l'astronomie, et du premier des arts, la mavigation, les deux plus illustres conquêtes du génie, du courage et de l'industrie humaine.

# COMMERCE EXTÉRIEUR.

Quelques branches du roomerce extérieur out soufiert; cependant plusieurs relations se sont étendues, consolidées ou rétablies; Etabie offre au commerce français des débouchés plus considérables; l'Amérique a fait à nos manufactures des commandes inattendues, en retour des tabaes et des deurés coloniales qu'elle nous fournit, et le commerce runauent à son véritable esprit, reperud son équilibre. La Suisse cesse de servir d'internédiaire à un commerce rival. L'Angleetre, punie dans la cause même qui a inspiré sa cruelle politique, voit ses marchandises repoussées par l'Europe entière, et ses vaisseaux, chargés d'inutiles richesese, errants sur ces vaste mes oi ils affectient de régner par le monopole, cherchent en vain, depuis le détroit du Sund jusqu'à l'Helespont, un port qui s'ouvre pour les recevoir.

Le Levant, cet ancien apanage du commerce l'rançais, ravi par la ruse, lui est rendu par l'indignation; les mers du Levant rappellent les marchandises françaises; au moment de cette importante révolution. les négociants français s'empresseront sans doute d'établir la réputation de leur loyauté dans ces contrées où la simple bonne foi préside aux transactions du commerce. Le fouvernement veillera, de son côté, à ce que

83.

les consommateurs des Ébelles ne soient point trompés dans leur confiance. Il s'occupe de rélabir, avec les modifications que les circonstances ont rendues nécessaires, des règlements dont l'expérieure a démontré la sagesse et l'efficacié. La guerre actuelle u'est que la guerre de Tindependance du commerce; Europe le sait, et Eupreure a constant cherché dans la garantie de cette indépendance la première base de toute afgoration, comme il a vut dans as violation la première sous dels hostilités. Chacune de ses conquêtes, en fermant un débouché à l'Angleterre, a été une conquéte future pour le commerce de France. Ainsi cette guerre, qui avait suspendu momentamément toutes ser relations, a été surtout faite pour son intérêt, pour l'intérêt de tonte l'Europe opprimée par le monquole de l'Angle-terre.

# MANUFACTURES.

Quedques ateliers anssi ont dà éprouver, par l'effet inévitable des circonstances, une stagnation momentanée. L'Empereur, au milieu de ses camps, a porté sur ens la sollicitude la plus attentive; il a pourru à leurs besoins avec une génévosité qui evciterait toute votre reconnaissance s'il m'était permis d'en révêter le secret dans toute son étendue. Le mal qui pouvait être prévenu ou réparé l'a été, et l'activité des ateliers a été mainteune autant que la circonstance pouvait le per-

Heureusement cette gêne n'a point atteint les genres de fabrication les plus essentiels; il en est même qui se sont relevés cette année, et la cause en est dans cette mesare qui forme le confinent aux marchandises anglaises, secondée par le salutaire déeret du sa février 1806, converti en loi dans votre d'enrière session.

Il y a vingt mois, nos filatures étaient menacées d'une inaction entière : leurs mapasins étaient engorgés, leurs ateliers découragés, des milliers d'ouvriers sans emploi. Leur vois fut entendue du chef de l'État; une discussion approfondie ent lieu en sa présence; le décret du «a févière leur rendit l'espoir; il a falln quelque temps sans doute pour que on influence se fil sentir. D'immenses approvisionmenusle existient; ils ont dû s'écouler, et cela même prouve combien le remède était nécessaire. Mais enfin le moment est arrivé où l'industrie française, excondée par les auccès de la guerre, a remplacé les édifes que nos godisempruntaient à l'industrie étrangère, et, pendant la saison la plus difficile de l'année, un grand nombre d'ateliers, se ranimant, out offert le spectacle du travait succédant à celui de la miséen.

Il est nécessaire de le dire, les manufactures ne prospèrent véritablement que chez les nations où une sorte d'esprit public s'est établi en leur faveur. Cet esprit, nos anciennes institutions l'empêchèrent trop longtemps de naître; le Gouvernement actuel n'a rien négligé pour le développer. Une circonstance mémorable a prouvé, cette année, que ses efforts n'ont pas été vains. Aucun spectacle peut-être n'a attiré un aussi nombreux concours pendant une aussi longue durée de temps, n'a parn exciter un intérêt et une curiosité plus sontenns et plus universels, que l'exposition des produits de l'industrie qui a eu lieu il y a dix mois. On ne saurait dire ce qu'il y a de plus honorable pour la nation, de cet empressement du public ou du tableau qui l'attirait. Plusieurs milliers de produits divers, provenant des fabriques disséminées sur la surface de ce vaste empire, classés suivant les genres et suivant l'ordre des départements, étalaient sous les veux, dans leur immense variété, l'histoire entière de nos arts et la description industrielle de la France. Les arts de luxe s'y montraient dans toute leur pompe; les arts utiles, sons des formes plus modestes, y offraient de précieux sujets d'études aux regards des hommes instruits. Jamais autant d'objets de comparaison ne s'étaient trouvés réunis; jamais des progrès anssi rapides n'avaient été constatés. La fierté nationale jouissait de ces succès. Les fabricants présents à ce spectacle s'éclairaient par les rapprochements et s'enflammaient d'une émulation nouvelle. Les couronnes out dû être multipliées bien au delà du nombre promis. Les moindres distinctions sont devenues un grand honneur. Malheureusement il a manqué aux unes et aux autres ce qui devuit en être le prix le plus éminent; il a manqué à ce beau et rare spectacle ce qui devait en faire le principal éclat, la présence du souverain dont taut de milliers d'hommes avaient ambitionné dans leurs efforts un seul regard, mais ce regard qui récompeuse, qui enflamme, qui anime tout de sa grandeur et de sa puissance.

On savait déjà, et cette exposition en a fourni de nouvelles preuves, un savait déjà que les Français sont inimitables dans tous les arts où l'élégance et le bon goût concourent à la perfection du travail; mais on a eu occasion de reconnaître qu'à l'égard de plusieurs autres nous sommes plus riches et plus avaucés qu'on ne croyait; ainsi l'exposition a offert une assez grande abondance d'aciers de très-honne qualité, ou naturels ou de cémentation, et nous pouvous même annoncer avec confiance que la fabrication de l'acier fondu, si longtemps désirée par nos arts, est introduite en France de manière à pouvoir en remplir les besoins. La fabrication des fils de fer, des cardes, des limes, des faux, des tôles, a fait des progrès; celle des aiguilles semble n'en avoir plus à prétendre. On a vu avec satisfaction la fabrication des tulles naturalisée en France. Chaque jour le flambeau de la science prête aux arts de précieuses lumières et les conduit à des procédés utiles; la multiplication des mannfactures de produits chimiques en est un des plus importants résultats. Les divers genres de mécaniques sont evécutés aujourd'hui avec le plus haut degré de soin et de précision, et le Gouvernement, par l'envoi gratuit des divers assortiments, s'efforce d'en généraliser l'usage, persuadé que des préjugés vulgaires ne repousseront plus l'emploi de ces agents uni, en économisant les bras de l'homme, augmentent sa nuissance et multiplient les productions avec les movens de produire.

La fabriration des drups, la première branche de l'industrie française, se mainitent digue de la réputation qu'elle s'est arquise; eleux circustances se réunissent pour lui faire obtenir successivement le seul avantage qui lui manque encore, une plus grande économie dans les prix. c'est l'adoption des nouveaux systèmes de mécaniques el l'amélioration progressive des laines nationales. Les observateurs ont pu juger, à l'exposition de 1806, à quel point ce second genre d'amélioration se trouve déjà porté; pour la première fois, ils ont vu réunis les échantillons de laine venus de tous les points de la France; ils ont pu comparer les productions de près de cent troupeaux de race pure ou de méis, et, près de

là, apercevoir aussi du drap fabriqué avec ces laines par nos meilleures manufactures.

C'est ainsi que, même sons le poids d'une guerre extérieure, aucun des intérêts de l'ordre public, aucune des sonrœs de la richesse nationale, anenn des besoins des arts utiles n'ont échappé à l'attention vigilante du chef de l'État.

#### BEAUX-ARTS

Son attention n'a négligé ancun des intérêts de ces arts brillants en même temps qu'ils sont utiles, placés au premier rang parce qu'ils tiennent davantage à la perfection de la société, à la culture des plunobles facultés, parce qu'ils out pour objet, nou les besoins de la multitude, mais les jouissances da flomme instruit et délicait; arts qui, pour une nation pleine d'espriet de l'unières, sont aussi des arts nécessaires. Par eux sont créés ces beaux momments, nobles ténoins qui attestent à l'histoire la grandeur d'un gouvernement et le gésie du prince et de la nation.

# EMBELLISSENENTS DE PARIS.

L'Empereur a voulu que sa capitale, devenue la première capitale de l'univers, répondit par son aspect à une si glorieuse destination. A l'une des extrémités de Paris, un pont est achevé, le pont d'Austerlitz; à l'autre un pont commencé, il sera le pout d'leua : noms célèbres à jamais dans nos annales. Ainsi la Seine, chargée pour ainsi dire des tropbées de nos guerriers, attestera any races futures que, dans ce siècle de merveilles. la main qui gagnuit une victoire et renversait un trône élevait en même temps un monument d'utilité publique, et que l'auteur de tant d'exploits ne les faisait servir qu'à la prospérité du peuple dont il immortalisait la gloire. Les quais se prolongent successivement sur les deux rives de ce fleuve. Des fontaines nouvelles ont été construites; les anciennes out reçu plus d'eau; toutes coulent nuit et jonr dans tous les quartiers de la ville, montrant any dernières classes du peuple le souvenir que son Empereur a de ses moindres besoins; c'est une faible partie d'un grand plan concu pour la salubrité et l'agrément de la capitale, dans laquelle le canal de l'Ourcq, bientôt achevé, versera un torrent d'eau saluhre.

propre à tous les besoins, qui inondera toutes les rues, emportant les immondices de cette ville immense, après l'avoir embellie par sa présence et alimentée par ses transports. Des communications nouvelles sont percées de toutes parts. Le Louvre avance avec rapidité, marquant, à la suite les uns des autres, les siècles de François I", de Henri IV, de Louis AIV, ranimés à la voix de Napoléon. L'Odéon est rendu à un art dont il fut longtemps en Europe la plus belle école. La colonne de la Graude Armée s'élève au milieu de la place Vendôme; le monument Desaix, au milieu de celle de la Victoire; la statue d'Hautpoul ornera la place des Vosges, Deux arcs-de-trioniphe sont érigés ou fondés. Fun près de ce palais habité par le génie de la victoire, l'autre à la plus belle avenue de la plus belle ville du monde; il annonce de loin à l'étranger que cette ville est le centre de la patrie des héros; il rappellera à la postérité l'époque des plus mémorables faits d'armes qu'offrent nos annales et les annales d'aucun empire. Le palais dans lequel vous résidez s'orne, d'après vos vœux, d'un péristyle dont la majesté annoncera le sanctuaire des lois, et répondra à la beauté de l'édifice et à la magnificence du coup d'œil qu'il va compléter. Vis-à-vis le temple des Lois sera le temple de la Victoire. Nos neveux, vivant heureux à l'ombre de ces lois, sauront que ces brillantes victoires ne furent gagnées que pour en assurer l'empire, que pour en éterniser les bienfaits; ils sauront aussi que les bonnes lois et l'exactitude de leur observation préparent les victoires, non moins qu'elles assurent la durée des empires. Au milieu est le palais du souverain : ainsi le trône est entre la justice et la gloire.

Gest le a décembre, anniversaire de cette bataille d'Austerlit qui chiai elle-mêue l'anniversaire de son couronnement, que l'Empereur, par un dévert rendu au sein de la Pologue, a donné à un défine à peine commencé, abandomné après trente ans de travanc, cette noble destination. Ainsi le vainqueur récompense ceux qui ont vaincu sons lui; il associe à son immortalité les héros qu'il a formés. Son nom, plus durable que le monument qui en sera décoré, perpièment eurs nomes et la gloire qu'ils ont acquise en combattant sons ses ordres. Lue suite de trophése décorera l'enceinte du monument. Le marbre, l'or et l'argent conservaront dans un livre éternel ces fastes de l'héroisme. Là sera célébrée la mémoire de ceux qui se dévouèrent pour la patrie et pour ses saintes lois; là seront dévernées les récompenses métifées par la valuer; là notre belliqueuse jeunesse sera instruité dans le sentiment de l'houneur par de si illustres exemples : ce sera le sanchaire de la gloire. Le génie des arts s'est éveillé à la voix de l'Empereur, et à la pensée d'un ouvrage où tout se réunit pour l'exalter. Malgré l'extrème brièveté du temps, aucun concours d'architecture n'avait été aussi brillant que celui ordonné pour le plan de ce monument, qui sera la première décoration de la capitale.

Les travaux du Panthéon avancent; ceux de Saint-Denis sont à peu près teruinies. Les constructions de Napoléon et celles de Napoléon-Yille se poursuivent. Plusieurs églises, divers palais égiscopaux ont été restaurés dans les départements. Le tombeau de Dessir est assis une sommet des Mpes, non moins étonnées de voir pour la première fois un monument sorti du cisean de nos artistes, qu'elles ne font éé du passage, également sans exemple, d'une armée frainant à bras d'hommes sa nombreuse artillérie. Dominant d'un côté sur la France, de Tautre sur l'Italie, ce tombeau utatsetra à toutes deux les homeurs rendus par leur commun libérateur à son compagnon, à son ami, mort au sein du triomphe qui a devea leur atllame et fina leurs doubles destinées.

Les mounuents, fondés ou restaurés, seront revêtus d'inscriptions analogues à leurs caractères. L'Institut de France a reçu l'honorable mission de les tracer; il rédigera le projet des médailles frappées par le Gouvernement, et la science ainsi s'unira aux arts pour perpétuer tous les souvenirs chers à la polivra nationale.

Quelle plus noble carrière fut jamais ouverte aut beaux-arts. Jamais règne, plus propre à nourrir dans l'âme la pensée et le sentiment du beau, peut-il offrir tant de prodiges à leur enthousiasme, à leurs travaux tant de nobles sujets, à leurs efforts d'aussi nombreux encouragements!

L'école Française est occupée presque entière à retracer sur le marbre ou sur la toile les principales époques de ce règne glorieux, pendant

que l'Empereur lui envoie, du sein des états conquis, de nouvelles collections de modèles.

L'école des beaux-arts de Lyon a pris naissance cette année.

### THÉ TRES.

Un cours de déclamation a été joint au Conservatoire de musique: il sera utile, tout ensemble, à la langue et à l'art théâtral.

# INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les intérêts de l'enseignement sont une des pensées habituelles de l'Empereur. Pendant le période trop court de son séjour à Paris, c'est l'objet qui l'a le plus occupé. Un plan d'université générale, embrassant tont le système de l'éducation publique, établissant les rapports de cenv qui doivent y concourir, avec le Gouvernement, entre eux-mêmes, et avec les citoyens, tendant à leur donner nn esprit commun, un grand intérêt au succès de leurs travanx dont il assure la récompense, ce plan a donné lieu à de nombrenses et profondes discussions au Conseil d'état. La guerre a retardé pour la France le moment de jonir de cet estimable bienfait : l'Empereur veut encore le perfectionner. Avant de s'en occuper, ou plutôt de paraître s'en occuper, il s'était fait mettre sous les yeux le compte le plus détaillé de la situation de tous les établissements actuels, du nombre de teurs élèves, de leur discipline, de leurs études, de leurs ressources et de leurs dépenses. Plusieurs lycées ont été organisés cette année; leur nombre total s'élève en ce moment à trente-cinq; le nombre des élèves admis à partager les hienfaits du Gonvernement s'est trouvé beaucoup aceru cette année par l'exécution de l'arrêté du 3 floréal an xiii. Là se forment pour l'honneur des sciences et des lettres, ponr la gloire et le service de l'État plus de huit mille élèves, dont trois mille sept cents doivent en tout ou en partie leur éducation à la munificence nationale. Il n'est presque plus une ville qui n'entretienne une école secondaire à ses frais et n'en possède plusieurs particulières. Le nombre des élèves des lycées et de ces écoles excède de benuconn le nombre des étudiants que l'on comptait avant la révolution dans les universités et

dans les colléges; les inspecteurs généraux des études, dans lu dernière inspection qu'ils ont faite des écoles de Paris, ont tronvé le degré d'avancement dans les études supérieur à ce qu'il était autrefois.

Les douze écoles de droit sont organisées; déjà plus de deux mille étudiants s'empressent d'y puiser la connaissance des lois, et promettent à l'État une pépinière de savants jurisconsultes et de magistrats éclairés.

On a suivi le développement du syatème qui vous fut exposé l'annéement dernière, et qui a pour objet de faire servir les hospiecs à l'avancement de l'art médical dans les provinces, tirant ainsi du soulagement donné à l'unmanité souffrante de nouveaux moyens pour en prévenir ou en dinimuer les maux. Des écoles gratuites de médecine pratique ont été établies dans les villes d'Amiens, Besançon, Bruges, Bruxelles, Gand, Ciermont-Ferrand, Angers, Grenolde el Politiers. Les cours d'accouchément établis à l'hospiec de la Maternité, et qui, depuis leur formation, out d'àj donné aux départements près de quatre cents sagres-femmes intruites, viennent d'être soumis à des mesures qui achèveront d'en régulariser les travaux et d'un assure le surcès.

Les opérations relatives à la mesure de l'arc du méridien de Barcelone aux îles Buléares ont été reprises et seront continuées cet hiver. L'observatoire du Panthéon a été rétabli; celui de Turin rendu à l'astronomie.

# LITTÉBATURE.

L'Eupereur désire que les helles-lettres partagent, sous son règne. l'impulsion donnée à tout ce qui est grand, utile et honorable à la uation; que la langue française, devenue plus que jamais la langue de l'Europe, continue de justifier ce privilège éclatant, par son dégance, sa puredé et le choix de ses productions. Son veu ne sera point troupé; des talents s'annoncent, qui donnent de précieuses espérances. Que l'opinion publique encourage leur naissance, les protége contre les atteintes du dinigrement et de la malignité; qu'il n' si ai désennais pas plus de sectes parmi les gens de lettres qu'il n'y a de purtis politiques dans l'État; que la littérature trouve dans l'alliance du golt avec la morale le principe le plus certain de ses succès; que la riritique dévineu décente pour être le plus certain de ses succès; que la riritique dévineu décente pour être utile; que les hommes appelés à la noble fonction d'éclairer et d'instruire dédaignent les suffrages mendiés, les prétentions paériles et les succès d'un jour; que, le regard ficé sur le but élevé qui leur est offert, sur les glorieux objets qui les entourent, ils aspirent aux couronnes qui ne peuvent se flétrir; qu'à la voix d'un prince généreux s'allume dans leurs ânnes la flamme créstrice de toutes les graudes conceptions; qu'ils soient les dignes témoins d'un tel siècle : ils mériterout d'en être les peintres, et de passer avec lui à la dernière postérité.

Les sociétés littéraires seconderout cet essor; l'Empereur déire qu'elles sevent le guide à l'opinion publique, qu'elles soient le tribunal du goût; il les invite à reprendre les grands travaux entrepris en divers temps par le concert d'écrivains laborieux; il veut que l'histoire littéraire de France, tracée par leurs soiss, éconce des jugements calmes et durables, et devicene le monument soleunel qui conservera le souvenir des écrivains dignes d'estime, honorés du suffrage public et des témojgnages de sa bienveillance. Ces compagnies répondront à son attente par leur impartialité et par un redoublement de zèle; les talents qu'elles auvont signalés, les sécrits utiles qu'elles auront remarqués pendant le ourie l'amére receverut la plas précieuse des récompenses, en obtenant l'attention du souverain qui, si puissant dans les arts de la guerre, a voulu être le restaurateur, le promoteur de tous les arts de la pair.

Capendant le chef de l'État ne dédaigne pas d'étendre aussi sa pensée ur le gener d'instraction qui consient aux classes inférieures de la soriété; instruction qui, en les formant dans l'habitude des homes mœurs, leur donne les notions défenentaires utiles à leurs travaux. Plusieurs institutions ont été autorisées, dont le zèle répandra cette simple et utile instruction dans les atteires et dans les campagnes. Elles seront secondées par les soins pateurels de ces pasteurs dont la présence et les fonctions sont ansis une sorte d'enseignement continuel de la première de toutes les sciences. Insour du biene et la pratique des vertus.

CULTE

Le Gonvernement n'a que de la satisfaction à témoigner, en général, aux

membres du clergé; dans tous les degrés de la hiérarchie, il offre, plus qu'à anenne époque, des mours pures, une piété tolérante, un grand désintéressement, une application constante à ses devoirs. Socratant sans relâche de la noble tâche qui lui fut donnée, la restauration de la morale publique et privée, il sent que l'obéissance aux lois est une branche essentiele de l'une et le Tautre, et que, de toutes les lois, la loi qui a pour objet la défense de l'État est la plus sacrée de toutes. celle dont la prompte et entière exécution est la plus recommandée par les sentiments religieux comme par l'amour de la patrie.

Les divers cultes autorisés dans l'empire vivent dans une union digue de l'esprit qui leur est commun, et honorable pour leurs ministres.

### ISBAÉLITES.

Des départements qui avoisinent le Rhin sont arrivées à l'Emperent des plaintes unanines sur les surses exercées par quelques individus professant la religion juive. La vérification des faits a prouvé que, sans un prompt remède, le fruit de ces usures aurait consommé en entire les richesses et les resources de ces belles provinces. L'Empereur a di calmer les justes plaintes de tant de milliers de cultivateurs; mais, en apportant ce remède partiel et momentané, l'Empereur a formé une conception plus vaste et d'une indiueure plus durable: il a vu dans les habitudes anciennes, et dans la fauses interprétation de quelques points de doctrine, la première cause du na qui avait evité ess réclamations.

Pour se dispenser de perpétuer ou les précautious ou les peines, il a voulu régénérer les mours d'une portion de cette classe par le concours de la classe tout entière, par l'influence de l'autorité religieuse dont elle reconnait les lois. L'Empereur savait qu'il est parmi les Julis de seschats un grand nombre d'hommes dont les opinions sont saines. Ia conduite irréprochable, qui gémissent les premiers des torts de leurs corligionnaires, et, loin de confondre ces hommes estimables avec ceux qui méritent une juste rensure, il a appelé les premiers à exécuter les nesures qui doivent préparer la réforme des autres. I'me assembléé générale aru liten, qui a projété les réglements de police; un grand sanhédrin. assemblée dont les Juifs, dequis tant de siècles, n'avaient point su d'evemple, a proclamé les devoirs religieux. Il a soleumellement déclarique la loi de Moise, hien loin d'autoriser ses sectateurs à devenir habitants d'un État sans en adopter les intérêts, sans en reconnaître les autorités, sans en sivre les lois, leur prescrit, au contraire, et les sentiments qui les attachent à leur patrie adoptive, et l'obéissance à toutes ses institutions et le devoir de s'armer pour sa défense. Bientôt des series distintions et le devoir de s'armer pour sa défense. Bientôt des réglements seront arrêtés, qui achèveront es grand ouvrage, régularisseront l'evervice du culte hématique. Cette réforme, qui fern époque dans aumales des Sarrêtites, sens pour eux le sujet d'une éternelle reconnaissance. La sévérité méritée par quelques individus a été l'occasion des hienfaits répandus sur tous. Le premier de ces bienfaits est, en leur rousservant le noui français, de les rendre dignes de le porter.

# FINANCES.

Telles sont les améliorations opérées dans l'administration intérieure de la France depuis votre dernière session. Mais il y manque encore le trait principal, celui qui mérite le plus de fixer votre attention. l'état de nos finances. Ancune époque ne les montre aussi prospères, aucun période aussi court n'a été témoin d'une parcille amélioration. Le trésor public a été affrauchi de la dépendance où le tenaient des entrepreneurs de service, qui usaient, pour sa ruine, de ses propres moyens. Les négociations, autrefois si onéreuses, sont devenues faciles et se font à un taux très-modéré; le trésor escompte ses effets au-dessous de cinq pour cent, ce dont l'ancienne monarchie n'offre nucun exemple. Une caisse de service, placée près du trésor, servant à ses rapports avec les comptables et avec le public, leur donne la facilité d'accélérer les versements qu'ils doivent faire, offre aux particuliers un placement sur que l'agiotage ne peut atteindre. Par elle, le trésor public peut, sans transport d'argent, en employant dans chaque lieu les récettes qui y ont été faites, en faire trouver là où les payements sont à faire. Ses ressources sont accrues au delà de ses besoins. L'arrienne monarchie, dans ses énormes emprunts, ne trouvait pas une mine aussi féconde. Jamais cependant il ne fut moins nécessaire de l'exploiter; les caisses sont pleines, les payements se font à point nommé; les ordonnances sur le trésor public sont devenues les lettres de change les plus sûres; les effets publics sont ceux qui inspirent le plus de confiance.

Tel est l'effet des premiers regards que l'Empereur a donnés à l'état des finances après son retour de Vienne, et de l'attention avec laquelle il a suivi cette branche importante d'administration; et cependant aucun impôt n'a été ajouté à ceux qui existaient, aucune source de richesse nouvelle ne s'est ouverte pour le trésor: l'ordre et la prévoyance du chef du Gouvernement ont seuls opéré cette incrovable amélioration.

## APERCU DE LA DERNIÈRE GUERRE.

Ne croyex-vous pas, Messieurs, que je viens de vous parler de ce qui a été fait pendant une longue et heureuse paix, où la France, environnée de peuples amis, recevant le tribut que son industrie leur impose, riche de tous ses moyens, n'avait à s'ocroper que de perfectionner son administration intérieure et d'acervitre sa richesse? Non, vous le savez, cette année a été une année de guerre, quoique la foudre qui a frappé nos enneuis se soit tellement éloignée que nous avons à peine pu l'enteuler.

Dès le 35 septembre, l'Empereur était parti de Paris; le 8 ortobre, il était à Bamberg, à la tête d'une armée déjà réunie sur les derrières d'un ennemi qui comptait le surprendre.

Le 9, son avant-garde avait culhuté les avant-gardes ennemies, à Schleiz et Saulfeld.

Le 14, jour anniversaire de la bataille d'Ulm, il remportait la mémorable victoire d'Iena.

Le roi de l'trusse fuyait après avoir vainement combattu à la tête de 130,000 hommes; il avait ut les princes de son sang et les vieus pénéraux de Frédéric, soutiens de la monarchie, blessés ou prisonniers; son arméloulevard de la Prusse, dispersée et défruite; et sa destruction entrinaint la chule de cette puissance elvécè par une suite de princes guerriers ou habiles à profiter des circonstances, étendue et fortifiée par le génie de Frédéric, accrue récemment par l'amitié de la France.

Le 16, Erfurt capitulait.

Le 17, l'Empereur était à Weimar, rétablissant l'ordre dans cette ville.

Le 18, le 19 et le 20, Leipzig, Halle et Wittenberg ouvraient leurs portes à ses troupes.

Le 23 et le 24, elles entraient à Berlin; l'Empereur arrivait à Potsdam, visitait Saus-Souci, et de sa main triomphante saisissait l'épée de Frédéric en honorant sa mémoire.

Le 27 et le 28, il faisait son entrée solennelle à Berlin, et passait en revue, sous les murs de cette capitale, son armée victorieuse.

Le 9 et le 10 décembre, ses avant-gardes étaient à Posen, passaient la Vistule, occupaient Thorn.

Le 15, l'électeur de Saxe et les princes de sa Maison obtenaient la paix, devenaient alliés de la France, et un vainqueur généreux leur accordait un accroissement de dignité et de territoire.

Le 18, l'Empereur faisait son entrée dans la capitale de la Pologue; e 3, il passait la Narew, battait l'ennemi à Czarnowo, et, le londemain, il le battait encore à Nasielsk. L'Empereur passait la Wkrn, la Sonna, en poursuivant cette armée qui avait prétendu défendre Varsovie et souteuir la Prusse.

Elle était atteinte et défaite, le 26, à Pultusk et à Golymin.

L'enneuni, en désordre, ne doit son saint qu'à une saison extraordinaire, que ni le climat ni l'époque de l'année ne donnaient lieu d'atteudre.

La Silésie, ainsi isolée et coupée, n'ayant plus de communication ni avec la Prusse ni avec l'armée alliée, ne pouvait tarder à tomber sous les efforts de ce jeune prince qui, pour son conp d'essai, fait la conquête de dix places fortes et des plus belles provinces de l'Europe.

Les Russes voient l'Empereur un moment immobile; ce repos apparent excite leur audace; ils forment un projet téméraire; les combats de Bergfried, de Hof, la terrible bataille d'Evlau, ou plutôt une suite non interrompue de combats et de victoires pendant siv jours, les reponsent au delà de la Pregel, sons les murs de Kænigsberg, et couronnent cette mémorable campagne.

L'ennemi n'est point éclairé par ses revers. Après avoir laissé à l'amnée le temps nécessaire pour conquérir les plus importantes forteressede la Prusse, il marche avec une témérité nouvelle, et l'immortelle campagne de Friedland vient encore ajouter aux prodiges opérés par lu Grande Armée et terminer la guerre.

### SES RÉSULTATS.

Pendant ce rapide espace de temps, undgré les barrières opposées par les places fortes, les fleuves, l'hiver et la contrariété du temps, l'armée française, dans cette première partie de la campagne, a parvouru dans sa route victorieuse plus de trois cents lieurs de pays, ful son, con organismers, pris 4,800 canous, no drapeanv, conquis la Prusse, or-cupé la Pologne, meuncé la Russie. Les forteresses de la Prusse tombaient les unes à la suite des autres; Stettin, Küstrin, Magdelburg, Breslau, Glogan, Brieg, Ilamela, Vieburge et bazzig, avaient capitalé, Les debris d'une armée fugitite avaient rendu les armes, et l'électorat de Hanovre, tour à tour coufié en dépât à la Prusse par l'Angletere on disputé entre ces deux états, était retombé sous la puissance de la France.

La Poméranie suédoise était occupée.

La Pologue, encouragée par l'éclat de ces triomplies, s'était levée contre ses oppresseurs; elle armait ses généreux soldats, souvent témoins et compagnons ile la valeur française.

La Perse et l'empire Ottoman, éveillés par le bruit de ces triomplies, saississient avec ardeur l'occasion offerte de secuer le jong d'une louque oppression, et l'Asie entière se soulevait à la voix de l'Empiereur pour seconder ses desseins. Le Bosphore étuit devenu libre par l'apparition et la fuite d'une flotte anglaise.

Schweidnitz, Neisse, Kosel avaient été pris pendant le repos de l'hiver. Danzig, qui semblait être l'objet de la campagne, venait de succomber. Les lauriers de Friedland ont amené la paix de Tilsit; Friedland, nom

85

immortel que la France répète avec orgueil avec ceux de Marengo, d'Austerlitz et d'Iena! Tilsit, si cher aux peuples de l'Europe, qui ontén vu le terme des longues calamités d'une guerre si souvent ronou-velée! On conservera à jamais le souvenir de cette circonstance mémorable qui rapprocha et réunit deux puissants souverains. Ils seront fidèles aux engagements qu'ils ont contractés. Paissent les événements, que les princes ne multrisent pas toujours, seconder leurs veuv et maintenir et accord qui garantit le repos du monde! Alors ces jours si longtemps et si vaincement appelés par la philanthropie aurout lui pour la terre; le bonheur du genre humain cessera d'être un rêve; il datera de l'entrevue du Niemen.

Je rappelle ces faits saus prétendre les décrire. Ils sont consignés dans les bulletins, cette partie brillante de nos annales qui, rédigés par ceux mêmes qui furent témoins de tant de prodiges, pourront seuls rendre croyables à la postérité tant de merveilleux événements. Vous les aver les dans vos départements aver lenthousissme qu'excite la giorir parmi les Français; ils sont présents à votre mémoire, et mon faible pinceau n'égelerait pas les souvenirs qu'ils vous out laissés.

Examinez le résultat de tant d'événements mémorables.

Voyex comment une sage politique a resserré tous les liens qui unissaient à la France des états que rapprochaient d'elle lears propres indvits: les princes placés sur les rives du lhin, qui, pendant les longues dissensions de l'Allemagne, n'avaient trouvé de protection efficace que celle de la France, out changé en une convenion durable ces rapports passagers; confédérés entre eux, unis à la France sans en dépendre, it ont fivé le règne de la conorde sur un risage trop longtemps ensanglanté. L'Allemagne entière est tonte dévoué ou sounise. La Save a été délivrée du joug pesant de la Pruses; après cinquante ans d'oppression, le traité de Posen lui a rendu son indépendance; son territoire agrandi et protégé par la France sera aussi inviolable que celui du Rbin; nos aigles le défendent, contre tout ennemb. Les archamations des purisles time et l'annité d'un souverint vertueur ont été dans cette heurense contrée la plus donce de nos comptées. La portion de la Pologne qui avait mérité notre reconnaissance a acquis son indépendance et recourré sa droix. Inc constitution sage et libérale remplace son anarchie constitutionnelle. Cette généreuse unblesse qui, de son proupre mouvement, a narché an-desunt de son légistre pour rendre la liberté à se compatriorés, a acquis de nouveillustres à l'estime de l'Europe. Trois millions d'hommes sont rederennaitires à l'estime de l'Europe. Trois millions d'hommes sont rederennaitires et out trouvé une patrice. Cet atricle seul de ses lois nouvelles place la constitution de Pologne sous la garantie de tout ce qui professe en Europe de si décis fibérales et des sentiments élevés.

Cette noble paix semble avoir été faite pour l'intérêt de l'humanité et de l'Europe entière. Le viaiqueur n'a stipulé pour lui aucun sanité et de l'Europe entière. Le viaiqueur n'a stipulé pour lui aucun saving. Danzig a été rendu au commerce et à la liberté. La navigation de la Vistule a été dégagée de ses entraves. In juste équilibre a été réglé entre des princes voissons. Tout ce qui doit les unir a été fondé: il sera le lieu de la France avec des contrées plus lointaines; il donner l'existence à un peuple qui, divisé entre un si grand nombre de souverains, n'avait pas même un nom; les habitants de tant de petits étatore de la propule qui divisé entre un si grand nombre de souverains, n'avait pas même un nom; les habitants de tant de petits étatore de la contre un fine français.

Naples, à qui plus d'une fois la valeur française donna et ses lois et ses princes, Naples doit aussi à un prince français tous les biens d'une administration douce et équitable, d'un gouvernement régulier, d'une politique invariable; l'ordre règne dans ses murs, la paix dans ses caupagnes; le caractère de son prince promet à cet état d'heureuses destinées.

La Hollande, aspirant enfin à terminer des essais de constitutious politiques que la condescendance avait admis, que la patience avait prolongés, a sagement adopté un gouvernement propre à diriger vers un 
but utile les moyens et les ressources qui lui restent; déjà elle attend 
du prince qu'elle s'est donné le réablissement des on natique ploire et 
de sa longue prospérité; douce espérance qui lui fait oublier tontes ses 
pertes et semble ranimer l'énergie et l'activité de ce peuple industrieux.'
Toi i de sontiments comme d'intrêts au peuple français, il déplore

comme lui un malheur domestique qui leur est commun; sous le règne d'un bon prince, ce sont presque les seuls maux qu'un pemple fidèle puisse redouler.

the tous cótés, au delá des Alpes et des Pyrénées, de la mer du Norl jusqu'au golfe de Tarente, de l'embouchure de l'Elbe jusqu'aux sources de l'Inn. la France ne se trouve plus environuée que d'une vaste claine de peuples amis, que ses armes avaient subignées, que la aggesse de son clea raendus à indépendance et au bonheure; et si, cette sage et humaine politique, préparée depuis plusieurs aunées, n'a pu prévenir la guerre dernière, du noins en a-telle reculé le théstre à une imanesse distance le nos frontières. La France, tranquille forsque l'Europe était dénatée par la guerre, tout entière au sentiment de sa force, envisageait l'apenir avec cette sécurité que donne le souveriné un jussé, Idésirant laysuis être fatiguée de la guerre, et prête à suivre les hautes destinées que lui préparait celui en qui elle a mis sa confiance, as guire et son amont. Cette attente d'un grand peuple a été remplie, ses espérances surpassées. Le moment de la prospérité est venu : qui oserait en liver les luities?

Tel est le tableau que j'ai eu à mettre sous vos yeux. Plusieurs branches de l'administration perfectionnées, les finances dans l'état le plus heureux; la France seule, cutre tous les états de l'Europe, n'ayant pas de papier-nomanie; son commerce, au milieu l'une stagnation inévitable, conservant toutes ses espérances et préparant le spermes des a prospérité future; nos colonies mainteunes dans un état qui doit un jour enrichir la métrapule; les armes de la France portées, par une suite des succès saus vecuple, jusqu'un vertérmités les Europe; son influeure s'élendant au delà du Bosphore et jusqu'au milieu du continent de l'Asée; le plus grand ordre, la plas profonde trampdiffié régunat dans son intérieur lorsque son souverain a été pendant dix mois éloigné de six cents lieues; Europe étonnée, nos enneuis confondus, l'Augheterre restant seule chargée du fardeau de la guerre et de la haine des peuples : telles sont, Messieurs, les opérations d'une année et les espérances de celle qui va sivier. Ce tableau émbellira thie que vous des verses de celle qui va sivier. Ce tableau émbellira thie que vous affective.

vous vous trouverez heureux d'avoir à concourir à l'accomplissement des veux d'un souverin qui, parvenn au plus haut degré de gloire auquet un mortel puise arriver, fonde son honheur sur le bonheur de son peuple et n'ambitionne d'autre récompense de tant de pénibles travaux, de soiuinfatigables, d'inquéétudes et de daugers, que l'annour de ses sujets et le suffrage de la postérité.

Montour de su poût 1807.

### 13064.

# A M. CRETET,

MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Pers, et soit :807,

Le pain à l'aris, saus être trop cher, est cependant plus cher que ne comporte le prix du blé; cela a des inconvénients. Prenez cel objet en considération, et voyez s'il n'y aurait pas moyen d'opérer quelque diminution, en laissant cependant assez gagner les boulangers.

Napoléon.

Comm. par M. le comte de Montalivet (En muste sex treb. de l'Essp.)

13065.

# A M. DE CHAMPAGNY.

Paris, så solt 1807.

Monsieur de Champaguy, réitérez à mon ministre en Hollande la nécessité de faire terminer tout cela. Il faut que le décret sur le blocus soit evéeuté en Hollande, s'ils ne veulent point s'attirer des marques de mon mécontentement.

Aspoléon.

Archives des affaires étrangères. (En misute aux Arch. de l'Emp.)

### M. DE CHAMPAGNY.

Smat-Cloud, all sout 1807.

Monsieur de Champagns, je vous envoie différentes lettres du roi de Prusse. Vous vous ferez remettre sous les yeux tout ce que M. le prince de Bénévent a écrit, par mon ordre, au prince de Neufehâtel, au maréchal Soult et à l'intendant général. Vous entrevez en explication sur ces objeta save l'envoyé de Prusse, et vous lie frez comprendre que je ne deuden que l'exécution du traité; que, quant aux contributions, M. Daru a ordre de donner des facilités pour leur payement, mais que rien ne se paye, parce que le roi ne charge auenn agent de ses pouvoirs. Il vous sera facile de lui faire entendre qu'avant d'éxacuer le territoire prussien il faut que toutes ces affaires aient été terminées.

NAPOLÉON.

trobises des affaires etrangères (En minute ous Arch. de l'Essp.)

# 13067. A M. CAMBACÉRÉS.

Samt-Cloud, 25 soit 1807.

Je vous envoie un état des billets gratis et des billets payants de l'Opéra pendant le mois deruier; cela me parait énorme. Faites-moi connaître le prix des différentes places. Ne pourrait-on pas les mettre au-dessous du prix des autres spectaeles, et par là supprimer les billets gratis?

NAPOLÉON.

Archives de l'Empare

# 13068. A M. DE LUCAY.

Saint-Cleud, 25 20út 1897.

Je ne veux pas qu'on joue la Vestale.

Je pense qu'il est convenable de donner la Mort d'Adam, puisqu'elle est prête.

Napoléon.

Archives de l'Empire

### 13069.

# A M. CAULAINCOURT, GRAND SCEYER,

Saint-Cloud, a5 soit 1807.

Donnez ordre à M. de Montesquiou de se rendre chez M. de Champagny et d'y prendre des dépêches et l'argent nécessaire pour aller à Saint-Pétersbourg, il séjournera dans cette ville une quinzaine de jours, et, tant là qu'à Riga, il s'instruira de la situation des affaires, des lieux où se trouvent les troupes, etc. M. de Montesquiou passers par Dauzig et sera porteur de lettres au général Bapp et au maréchal Soul.

Napoléon.

trebues de l'Essage

#### 13070.

### A M. DE CHAMPAGNY.

# Saint-Cloud, a5 noût 1807.

Monsieur de Champagny, je vous renvoie votre portefeuille d'hier. Faites mettre dans les journaux des extraits des nouvelles de Buenos-Avres.

Comme les courses de Saint-Pétersbourg sont très-longues, pent-être serait-il préférable d'expédier un officier d'ordonnance que d'y envoyer

uu courrier, parce que cet officier pourra en même temps faire des observations eu allant et venant. Vous pouvez faire partir l'Officier d'ordonnance Montesquiou. Vous érriere en chiffe na gofrent Savary que je serai saus doute flatté de voir l'empereur Alexandre à Paris, mais que, cependant, il ne fant point le presser là-dessus. Vous lui direz que, dans as lettre du 6 août, il n' a pa assez de délais, surtout de ceux qui fassent connaître la cour, l'opinion, la situation de l'armée, les pertes tières, etc. Dièc-sui que vous avez ércit, par mon orbre, à Madril, dèque l'on a appris les affaires de Capenhague, pour donner le conseil que la flotte russe séjournit à Cadix. Vous enverrez au général Savary les journances des luit dernières jours.

Écrivez à M. de Besulharnais pour qu'il demande le changement du ministre d'Espagne à Saint-Pétersbourg, M. de Noronha: faire comprendre qu'on pourrait envoyer à sa place le ministre d'Espagne à Berlin, qui est tout à fait inutile daus cette résideuce, et qu'il serait nécessaire qu'on lui dountil les movens de faire une assez forte dépense.

Vons ferez ouvrir au général Savary un crédit illimité sur Saint-Pétersbourg par la maison Perregaux.

Napoléov

Archives des affaires étrangères. (En norme sur Arch de l'Emp.)

#### 13071.

# AU MARÉCHAL SOLLT,

A ELBING.

Saint-Cloud, 15 sout 1807.

J'ai reçu votre lettre du 9. Ie suis bien aise que mes ordres soient arrivés à temps, et que mes troupes n'aient point évacué Elbing, Marienburg et Marienwerder; car elles sont miens placées là qu'à Xenenburg, Mewe et à la rive ganche de la Vistule.

Je suppose qu'à l'heure qu'il est le territoire de Danzig est marqué. Vons savez que M. de Schulenburg n'a point accepté la Commission du roi de Prusse, et qu'il veut être sujet du roi de Westphalic. Mais le roi de Prusse a, depuis, pourvu à son remplacement, et la Commission négocie avec M. Daru.

Les Prussiens ont élevé la ridicule prétention que la partie de la Pologne qui avait été réunie pour l'administration à la Silésie devait leur rester. Cela est trop absurde pour avoir besoin de réfutation.

Je viens de donner ordre qu'on paye un mois de solde à toute l'armée.

Archives de l'Empire.

#### 13072.

# AU MARÉCHAL DAVOUT,

Saint-Cloud, a5 soit 18:7

Mon Cousin, je reçois vos lettres des 1 h et 15 août. Vous me proposez de donner des capotes aux troupes du général Zajonchek. Ces troupes doivent être habillées, soldées et nourries par la Pológue; cela ne doit me regarder d'aucune manière. Mes magasins doivent servir à mes soldats.

Dans une de vos lettres vous me dites que les créances du roi de Prusse dans le duché de Varsovie se montent à cinquante millions, mais que, en en dédinisant l'argent prêté par les collèges des Pupilles et les dépôts évils, cette somme diminuera de beaucoup: mais, par le traité, le roi de Prusse doit restiture toutse ces somme.

Il faut vons immiscer le moins possible dans les détails des troupes polonaises. Il faut leur faire sentir tonte l'importance de vivre unis.

l'ai vu, dans la lettre que vous écrit le prince Poniatowski, qu'il demande si le général Zajouchek est au service de Pologue: il faut lui répondre que oui; le général Dombrowski et lui n'ont plus rien de commuu avec le service de France.

La légion du Nord se rend à Varsovie et fait partie des troupes polonaises. Les lanciers polonais et la légion polacco-italieune ayant demandé à rentrer au service de France, je ne vois pas d'inconvénient à la re-

..

prendre, et elle évacuera la Silésie en même temps que les troupes françaises.

NAPOLÉON.

Comm. par M<sup>me</sup> la maréchale princesse d'Eckmühl. (En manue une Arch. de l'Emp.)

13073.

AU GÉNÉRAL SAVARY.

Saint-Cloud, 25 sout 1807.

Monsieur le Général Savary, j'ai reçu votre lettre du 6 et vos notes. L'ai vu avec plaisir les bons sentiments de l'empereur Alexandre. Yous trouverez ci-joint une lettre que vous remettrez à ce prince.

Nous avons célébré à Paris le mariage du roi de Westphalie, ce qui ma fait rester quatre ou cinq jours à Paris, où la chaleur a été excessive. Me voilà de retour à Saint-Cloud. Fai chargé M. de Champagny de vous férirs en détail.

On ne manquera pas de vous parler de la princesse: elle est bonne, d'une figure assea grávible et fort bien élevére des Prussiens; ils continuent la ne savoir ce qu'ils font; il est fant qu'on leur ait imposé aucune contribution nouvelle; mais, par la convention passée à Kemigsberg ave le maréchal Kalkreuth, toutes les contributions doivent d're payées avant l'évacunion, celles seulement dont le pays aurait eu connaissance avant la paix, I/d, un feste, donné des facilités pour leur payement; mais ce sont des gens qui se plaignent toujours et ne savent prendre aucun parti.

Napoleon.

trebives des affaires étrangères.

13074.

Paris, a5 seut 1807.

Monsieur mon Frete, je m'empresse de faire part à Votre Majesté du

mariage de mon très-cher frère Jéviune Napoléon avec la priucesse Catherine de Wurtenberg, célébré le 20 de ce mois dans mon château impérial des Tuileries. Cette union m'est d'autant plus agréable qu'elle établit entre Votre Majesét et mon frère des liens de parenté auxquet nous attachons le plus grand prix. Je saisis, avec un véritable plaisir, cette occasion pour exprimer à Votre Majesét ma satisfaction des rapports d'amitié et de confiance qui viennent d'être établis eutre nous, et pour l'assurer que je n'omettrai rien pour les cimenter et les consolider. Je compte sur la plus parfaite réciprocité de sentiments de la part de Votre Majesét. Je la prie d'être bien persuadée de la sincère amitié avec laquelle je suis, Monsieur mon Frère, de Votre Majesét be lon frère.

NAPOLEON.

Comm. par S. M. l'empereur de Bussic. (En minute ses tech de l'Emp.)

13075. A.M. DARU.

Saint-Cloud, a5 audt 1807.

Monsieur Daru, je recois votre lettre du 18 août, par laquelle je vois qu'il y a. A Magleburg et dans le royaume de Westphalie, une grande quantité de sel, et qu'il est nécessire den fournir tant aux pays de la Westphalie qu'aux pays qui rentrent à la Prusse. Voiei ma décision: vendez le plus de sel que vous pourrez pour le profit de mon trésor, mais ne le faites pas d'une manière désastreuse pour le royaume de Westphalie. Ainsi, quand vous devrize te vendre à deux pour cent meilleur marché, vendez tout le sel qui sera nécessaire pour l'approvisionnement de Berlint et de la Sidiése. Mon intention n'est pas de préférer l'avastage du roi de Westphalie au mien, mais je ne veux pas faire tort aur oid de Westphalie pour remulir ness effices. Vous comprenze cela parfaitement.

Fapprouve que vons envoyiez à Paris non-seulement les quarantedeux millions de lettres de change payables dans cette ville, mais encore celles qui sont payables à Hambourg, Amsterdam et Francfort.

NAPOLÉON.

Comm. par M. le comte Baru. (En monte son Arch. de l'Emp.)

86

A M. DARU.

Seint-Cloud, 95 août 1807.

Monsieur Daru, j'ai envoyé à Cassel une régence composée de trois conseillers d'état, MM. Siméon, Beugnot et Iollivet. Je les ai chargés spécialement de faire reutrer toutes les contributions qu'i me sont dues. Écrivez-leur là-dessus, Cette régence doit gouverner toutes les provinces qui composent le rovanme de Westphalie.

Vous savez que la Nouvelle-Marche appartient, partie à la Prusse, partie à la Westphalie. Faites donc une répartition des contributions ontre ces deux provinces, afin que l'on sache ce que doit payer la partie qui est sur la rive gauche.

Vous me proposez de vendre les magassiss de Küstrin. Voici ma réponse : ces magasins sont de 90,000 quintanx; ils doivent se trouver encere augmentés de ce qui viendra de Breslau, de folgou et des autres parties de la Silésie; si l'on peut les vendre leur valeur et trouver à acheter du été de Magebeurg, il n'y a pas d'inconvénient à vendre; mais il ne faut le faire que quand mes troupes évacueront Küstrin; car, si je n'évacuais pas cette place, je préférerais y avoir des approvisionnements à avoir de Targent. Quant à Magebeurg, je ne saurais y avoir trop de denrées, parce que jy laisserai heancoup de troupes. Les locaux ne doivent point manquer, car les Prussiens avaient l'habitude d'avoir de grands magasins. Dans tous les cas, votre règle doit être l'état de la récolte de cette année; si la récolte est aussi helle qu'en France il ne doit y avoir d'embarras pour rice.

NAPOLÉON.

(Ko misoir ses Arch. de l'Emp.)

13077. NOTE.

Seint-Cloud, 26 augt 1807.

Il résulte des états du ministre des finances sur les excrices an un et antérieurs qu'il reste dù quatre-vingt-dix-neuf millions, en considérant treute-deux millions de la caisse d'amortissement comme employés sur les soinante. Il resterait donc, pour faire face à ces quatre-vingdiv-nent millions : l' vingt-hui millions de bons de la caisse d'amortisement; s' la déduction résultant des régularisations qui, ainsi qu'elles sont indiquées par l'état 13 du ministre, page 4, peuvent être évaluées selon l'ordre suivant :

| An  | 1  | X. |    |   |    |    |   |   |    |     |   |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |  | 1,500,000 fran |
|-----|----|----|----|---|----|----|---|---|----|-----|---|-----|---|----|----|----|----|---|----|---|---|----|--|----------------|
| An  | x  |    |    |   |    |    |   |   |    |     |   |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |  | 396,000        |
| An  | x  | ı. |    | , |    |    |   |   |    | ,   |   |     |   |    |    | i  |    |   | ٠, |   |   |    |  | 3,500,000      |
| An  | x  | u  | ١, |   |    |    |   |   |    |     |   |     |   |    |    |    |    |   |    |   |   |    |  | 19,800,000     |
| Aπ  | x  | u  | 1  |   |    |    |   |   |    |     |   |     |   |    |    |    |    | ٠ |    |   |   |    |  | 10,800,000     |
| Cor | 18 | é  | q  | u | 91 | ni | m | e | nt | t i | a | . 5 | ю | te | ın | 16 | ta | t | al | e | ė | le |  | 35,996,000     |

On doit ajouter qu'indépendamment de ces deux déductions sur les quatre-vingt-dix-neuf millions, il y aura encore à déduire une dépense quelconque sur les vingt-sept millions de traites des colonies, dont la liquidation devra être soumise à une règle particulière; qu'il y aura trois millions à reprendre sur la compagnie Varville. On peut donc, avec une apprériation assez juste, supposer que la créance, encore contentieuse, qui restera définitivement à liquider, devra effectivement coûter moins de quarante millions.

Dans cet état, pour compenser les quatre-vingt-dix-neuf millions, on aurait donc : 1° trente-cinq millions de régularisations; 2° vingt-huit millions de bons de la caisse d'amortissement; 3º les atténuations que des vérifications exactes ou des compensations pourront opérer. Il ne paraituit donc pas impossible de faire face à tout avec vingt-huit millions de nouveaux moyeus effectifs. Gest au ministre des finances à s'en occuper. If faut qu'il rémisse chez lui les chefs de compatibilité des différents ministres, qu'il fasse tenir un procès-verbal des séances qu'il ouvrira pour cencillir, discuter et approfondir les déclarations qui bui seront faites sur la situation réelle de chaque ministère. Le ministre des finances tiendre, chaque semaine, une pareille séunce, jusqu'à ce qu'il soit parvent à hien connaître ce qui est effectivement dû à chaque ministère pour chaque année jusqu'à l'on vu evclusivement, ce qui est définitivement liquidé, ce qui peut être encre à régulariser, ce qui reste à liquider, ve que les atténuations sur les hiquidations à faire peuvent promettre, et out cela par article de budget ministériel.

Le crédit de l'au xui énit de six cent puntre-vingt-quatre millions. La loi du mois d'avril 1806 a admis cet exercire au partage du fonds commun de soixunte millions de bons de la caisse il amortissement. Cet exercire doit donc être réuni et assimilé un vervices outérieurs. On doit lutrendre communs non-seulement le fonds de soixante millions, maismème les seize millions provenant de l'annulation de plusieurs crédits autérieurs. On est porté à penser que ce fonds de soixante et seize millions devarta silutire seul pour éleindre entièrement ce qui sera dà sur les années xi, x, xi, xii et xii. Il ne serait pas equendant impossible, ni peut-être inuitie d'ajouter encere à ce fonds commun de soixante et seize millions un supplément de div millions applicable au même exercire; par exemple, la caisse d'anortissement pourrait être mise en état d'émettre une septième série de bons pour y concourir.

Voici comment cette idée pourrait se réaliser : le crédit primitif de lan xun étant de six cent quatre-vingt-quatre millions, les crédits supplémentaires, pour tous les exercices antérieurs à l'an xu, se trouvant portés à quatre-vingt-six millions, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Empereur ayant déjà mis vingt millions sur ces quatre-vingt-six millions à la disposition de l'an xun, Sa Majesté peut en joindre encore dix par l'émission d'une 7° série; alors le crédit primitif de l'an xu, se trouvant porté de six cent quatre-vingt-quatre à sept cent quatorze millious, serait augmenté de trente millions; ce qui parattrait devoir suffire pour solder l'an xu.

#### MOYENS D'EXÉCUTION ET DE PAYEMENT.

Il paraît que la recette a été, au lieu de six cent quatre-vingt-quatre millions, de six cent quatre-vingts; de sorte que l'addition de trente millions en bons de la caisse d'amortissement élève les ressources à sept cent dix millions. Il y a quatre millions de différence pour que les moyens de payement soient au niveau des crédits ci-dessus. Ces quatre millions pourront être prélevés sur les bons de la caisse d'amortissement attribués aux exercices antérieurs à l'an xiii, qui aura trente-quatre millions. Dans cette combinaison, quatorze millions seront encore à donner pour remplir le nouveau crédit de sept cent quatorze millions; et, si ce dernier crédit lui-même restait encore définitivement insuffisant, rien n'empêcherait un nouveau prélèvement subsidiaire de dix millions sur le fonds commun de soixante et dix millions des mêmes bons, tel qu'il serait fixé dans sa nouvelle consistance. Telle serait alors la part de l'an xIII : il lui est attribué seize millions; il aurait le produit de la nouvelle création de dix millions, et, sur les vingt-huit millions qui restent à distribuer, on lui en accorderait encore dix; total treute-six millions. Cette manière d'opérer aurait l'avantage de mettre les ressources au niveau des besoins les plus pressants; et, comme les ministres trouveront toujours des prétextes pour employer tout l'argent qu'on leur donnerait, si on leur donne peu, ils paveront d'autant mieux ce qui sera effectivement dû et réclamé par urgence.

Il sera nécessaire, au surplus, de consacrer ces diverses dispositions par une loi et plusieurs décrets. Un premier décret pourrait ordonner ce qui suit.

### PREMIER PROJET DE DÉCRET.

ARTICLE 1". Le crédit de soixante et seize millions réglé par le décret du 5 mai 1806 sera augmenté de dix millions de plus en bons de la caisse d'amortissement créés en vertu de la loi du budget de 1807. Le crédit total se trouvera ainsi élevé à quatre-vingt-six millions, et sera réparti entre les cinq exercices ainsi qu'il suit:

| ι.  |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 4,000,000 franc |
|-----|----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
|     |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   | , |   |   |   |   | 3,000,000       |
|     |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |                 |
| 11  |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 39,000,000      |
| 111 |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   | • |   |   | 30,000,000      |
|     |    |   |   |   |               |               |               |    |    |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |                 |
|     |    |   |   |   | 1             | ľ             | ıt            | al | ١. |               |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   | 86,000,000      |
|     | 1. | 1 | 1 | 1 | 1<br>11<br>11 | 1<br>11<br>11 | 1<br>11<br>11 | 1  | 1  | 1<br>11<br>11 | 1 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | иииииии | 1 | I | I | I | I | I | I | Total.          |

Aat, 2. Les trente millions attribués à l'an vm joints aux six cent quatre-vingt-quatre millions de crédit primitif porteront le crédit total de eet exercice à sept cent quatorze millions.

#### DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET.

ARTICLE 1". Les soivante et dix millions de bons de la caisse d'amortissement seront distribnés de la manière suivante entre les cinq exercices antérieurs à l'an xiv :

Une somme de quarante-six milions en ces bons est définitivement attribuée à l'an su; elle se compose des seize utilions déjà donnés par le décret du 5 mai, des dix millions de nouvelle création, de vingt milions à préfèrer sur les vingt-buit qui sont à émettre. Et le créate sept cent quatorre millions attribué à cet exercice par le décret ci-dessus se trouve garanti et couvert, s' par les six cent soinante-buit millions de recettles faites sur cet exercice, y compris les régularisations; s' par les quarante-six millions qui forment la part définitive de l'an sur dans les soixante et dix millions de lors de le cisise d'amortisement.

Ast. 2. Les vingt-quatre millions de bons de la caisse d'amortissement restant disponibles seront distribués entre les autres exercices, et le complément de moyens qui leur sera nécessaire pour balancer leur crédit se composera du restant libre en crédit sur domaines nationaux, lesquels seront convertis en produits de décomptes d'acquéreurs de domaines nationaux, pour la plus grande célérité du recouvrement.

### OBSERVATIONS.

Il est bon d'observer que, si les décomptes d'acquéreurs de domaines substitués aux produits de ventes de domaines donnent en effet vingt millions de plus, il ne serait pas impossible, si leur réalisation était prochaine, de les abandonner à la caisse d'amortissement, qui pourrait donner eu échange vingt millions de plus en ses bons, dont l'émission totale serait alors de quatre-vingt-dix millions. Cette mesure demande au surplus un sérieux examen; mais, en l'admettant, on pourrait donner à l'au xin une part de seize millions sur quarante-six millions dans ces nouveaux bons conventionnels, et laisser les quarante-quatre autres millions, dont quatre en bons nouveaux, en échange des décomptes aux exercices antérieurs. Il ne reste plus qu'une objection : c'est que le ministre des finances porte 7,600,000 francs comme rentrés sur la vente des domaines; il est question de savoir si ces 7,600,000 francs font partie des cinquante-cinq millions qui forment le total des crédits employés en domaines. Si ces 7,600,000 francs sont an delà et ont été donnés aux fournisseurs, alors, an lien de vingt millions de crédits en domaines on en décomptes d'acquéreurs, il n'en resterait que douze.

PROJET DE LOI DONT LES DEUX DÉCRETS CI-DESSUS SERONT LA CONSÉQUENCE.

ARTICLE 1<sup>er</sup>. L'an xiii sera soblé de la même manière que la loi d'avril 1806 l'a prescrit pour les années ix, x, xi et xii.

Art. 2. L'un un participera au fonds de soivante millions de bous de la caisse d'amortissement créés par la loi d'avril 1806 et au crédit de seize millions provenant de l'annulation de plusieurs crédits dans les nunées autérieures.

(La caisse d'amortissement devant émettre une 7° série, ne conviendrait-il pas de dire : \*Le fonds commun porté de soixante millions à soixante et div millions par la création d'une 7° série?\*)

Лат. 3. Les donze ou vingt millions restant à solder sur l'an хии, sur

87

les crédits en domaines, seront soldés en décomptes d'acquéreurs de domaines.

#### TROISIÈME PROJET DE DÉCHET.

TITRE 1".

ABTICLE 1°. Le crédit de l'an xui est porté à sept cent quatorre millious. A cet effet, il sera joint au crédit de vingt millions, ouvert par le décret dn 5 mai 1806, celui de dix millions, qui vient d'être créé par la loi de cette aunée.

\_\_\_\_

Auraca 1º. Les six cent soivante-deux millious reçus au tréser public sur l'au vui, les six millions de régularisations, les seize millions de bons déjà accordés à cet exercice, les dix millions qui vant être crées, les douze millions de décomptes d'acquéreurs et un prélèvement de luni millions sur les single-hui millions d'anciens bons de la caisse d'autortissement qui restent à émettre, forment la soname totale de sept cent unatorze millions, néressaire pour solder cet exercise.

Art. 2. Il reste, pour le service autérieur, trente-six millions de bons de la caisse d'amortissement, dont viugt millions sont encore à émettre.

Aar. 3. Les douze millions de décomptes seront abandonnés à la caisse d'autortissement qui donnera en échange des hous sur elle, dans la forme de ceux créés par la loi du mois d'avril. Il sera fait un traité avec elle pour lui assurer garantie des inférêts.

VAPOLÉON.

Archeves des Sanners. ( En monte sen tork de l'Emp.)

13078.

A C'EMPEREUR DE RUSSIE.

Sorat-Cloud, e6 soit 1807.

Monsieur mon Frère, je remercie Votre Majesté des sentiments qu'elle m'exprime dans sa lettre du 23 juillet.

Elle sera instruite des affaires de Danemark. Aussitôt que je les ai apprises, j'ai fait expédier un courrier à Madrid pour faire connaître ces événements à l'ambassadeur de Votre Majesté, et pour l'engager à conseiller à son amiral, lorsqu'il passera à Cadix, dy rester avec son escadre et d'attendre là l'issue des événements. l'espère que Votre Majesté verra dans ce conseil mon désir d'être agréable à son service.

Je suis impatient d'apprendre ce que Votre Majesté compte faire pour secourir le Danemark et forcer le roi de Suède à faire cause commune avec lui, comme il y est tenu par son plus vrai intérêt, l'indépendance de la Baltique.

Dans tous les cas, Votre Majesté pent compter sur moi. J'ai une armée réunie à Hambourg. J'attends avec impatience des nouvelles de Votre Majesté sur ces événements, priant Dieu qu'il la veuille avoir, Monsieur mon Frère, en sa sainte et digne garde.

NAPOLÉON.

Comm. par S. M. l'empereur de Bussie. (En minute sux Arch. de l'Emp.)

# 13079.

AU GÉNÉRAL SAVARY.

Saint-Cloud, 26 août 1807.

Les Anglais ont débarqué le 16 devant Copenhague. Ils hombardent cette ville. Je suis dans l'opinion que la Russie doit faire marcher une armée contre la Suède pour l'obliger à faire cause commune avec le Danemark. L'empereur n'a qu'à une dire là-dessus ce qu'il désire, et je ferai ce qui sera nécessaire; l'ai une armée asset considérable à l'almbourg.

Le peuse également que, si les Anglais continuent ainsi, il fuut lurer fermer tous les ports de l'Europe, même ceux de l'Autriche, faire chasser du contineut tous les ministres auglais et même faire arrêter les individus. Si l'empereur est de cel avis, nous ferons ensemble une déclaration à l'Autriche, qui sera bien obligée de sy conformer.

Vous profiterez de cette ouverture selon la position des affaires où vous êtes.

NAPOLEON

trobises de l'Empere.

87.

# 13080. V. M. DE CHAMPAGNY.

Seint-Cloud, a6 sout 1807.

Monsieur de Champagny, vous pouver faire connaître, mais légèrement, au ministre de Saxe, qu'il est assez inutile que le roi de Saxe charge ses finances de tous les employés prussieus qui étaient dans le duché de Varsovie, qui, pour la plupart, se sont mal conduits, et qui, d'ailleurs, tronveront des resources en Prusse.

NAPOLEON.

trebises des affaires étrangères (En moute sus treb. de l'Emp.)

#### 13081.

# A. M. DE CHAMPAGNY,

Saint-Cloud, 16 soul 1807.

Monsieur de Chamquagny, il n's a pas de doute que la dépense de la fête qu'a donnée M. Bourgoing doit lui être remboursée. Vous ferez conmilre à ce ministre qu'il doit presser le roi de Save de se rendre le plus tôt possible à Varsovie pour y organiser tout et y faire régner le bon outle.

Vons me ferez un rapport sur la lettre de la chambre de Wetzlar, et sur ce que je puis faire pour elle.

Vous ne manquerez pas de faire connaître par extraît nu maréchal Soult ce qu'il doit réclamer des états prussiens, en l'invitant à tirer des mémoires de M. Daru.

Faites-moi un rapport sur la lettre du Landamman, que je n'ai pus ouverte, el faites finir cela.

Je désire que les pièces relatives à la Gazette de Barcelone soient mises dans le Moniteur.

Vepolény.

Archives des affaires étrangères. (En munte sus Arch. de l'Emp.)

#### 13089

### NOTES POUR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Saint-Cloud, 17 soul 1807.

Vous voudrez bien prendre vos mesures de manière que demain, à midi, le marché se tienne au marché des Jacobins, de sorte qu'après-demain il n'y ait plus de marchands d'herbages dans la rue Saint-Honoré et rues adjacentes.

S'occuper de la bibliothèque impériale, d'abord pour l'organiser. Il faut un clef en tout. Ce chef sera mon bibliothécaire à moi. Il emportera à la bibliothèque les livres nouveaux qu'il m'aura mis sous les yeux. Et ensuite cela n'évitera bibliothèque sur bibliothèque.

Avoir soin qu'on ne dilapide point la bibliothèque du Tribunat.

Il faudrait pour les bibliothèques une forte administration, un homme d'administration qui eût sous ses ordres le nombre d'hommes convenable. Faire connaître ce qu'il faut pour la mettre à jour. J'ai donné, il y a un an, 200,000 francs.

Donner le droit de faire revenir des autres bibliothèques ce qui manque à la Bibliothèque impériale, et envoyer à celles-ci les doubles inutiles.

Enfin, distinguer les médailles et les gravures, qui n'ont rien de commun avec lu bibliothèque, pas plus que les statues et les tableaux.

Préparer le travail pour les archives. Mon intention est de les mettre toutes au Louvre. Jai fait connaître le local à l'architecte. Les réunir: faire un rapport général; débarrasser le palais législatif. Quand passent les papiers aux archives?

NAPOLÉON.

trebises de l'Empire.

### 13083

## A M. MOLLIEN.

Saint-Cloud, 27 soit 1807

Monsieur Mollien, mes premiers calculs me conduisent au résultat porté dans l'état ci-joint. Pour couvrir le déficit de cent treize millious, il n'v a que le restant en caisse; mais il faut le dépouiller avec habileté, afin de ne rien comprendre de ce qui serait une perception par anticipation, comme les obligations.

Il ne faut pas comprendre les trente-six millions des bons de la caisse d'amortissement qui appartiennent à l'an xu et années antérieures. Quant à ces exercices, ils ont trente-huit millions en recettes et trente-huit millions en dépenses; c'est ponrquoi l'on n'en parle pas.

travail d'anjourd'hni, c'est-à-dire :

On a porté cinquante-deux millions à recouvrer, en conséquence du 12,000,000 de récépissés d'acquéreurs de biens nationaux :

10,000,000 de création de nouveaux bons;

6,000,000 de régularisations;

et 24,000,000 d'anciens bons de la caisse d'amortissement.

54.000.000

Il me semble que cette manière de présenter les états répond à tontes les questions, qu'il n'y a pas de double emploi, et qu'il ne s'agit plus que de mettre les chiffres exactement. Pour avoir une manière conforme aux écritures du trésor, il convient de porter peut-être les régularisations comme des recettes à faire.

Comme je suppose qu'on doit avoir au moins cent cinquante millions en caisse, je me trouverai avoir quarante-cinq à cinquante millions de profit.

Par cette manière de faire les écritures, le ministre peut porter de nouveanx soins à l'an xiv et à l'an 1806. Tout l'arriéré, quoi qu'il arrive, ne peut influer en rien, puisqu'on lui donne son lot en bons et en régularisations, avec lesquels il doit se contenter.

NAPOLÉON.

| MONTANT                                                    | RESOL                                     | 156.                                    |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ec scene.                                                  | eved<br>event le 1" joillet 1807.         | ROPELPE & PATER.                        | OBSERVATIONS.                                                       |
| AH 188 715,000,000<br>1806 895,000,000<br>1807 710,000,000 | 688,000,000<br>817,000,000<br>167,000,000 | 16,000,000<br>77,000,000<br>453,000,000 |                                                                     |
| Total E 9,3:8.000,000                                      | 1,771,000,000                             | 556,000,000                             |                                                                     |
|                                                            | romas sei                                 | iores.                                  |                                                                     |
| Ao sm                                                      |                                           |                                         | Los états de susseive de tré-                                       |
| 1806 65,000,000                                            | 51,000,000                                | 16,000,000                              | mer an seed pas reacts. Done                                        |
| 1807 31,000,000                                            | 11,000,000                                | 10,000,000                              | ) I'm il est porté 61,000,000 .<br>I dont l'autre 63,000,000 . Il e |
| Totals 96,000,000                                          | 62,000,000                                | 34,000,000                              | a Sh den ekoons it reetifier.                                       |
|                                                            | Total des besoins.                        | 590,000,000                             |                                                                     |
| MONTANT                                                    | NOTE                                      | NS.                                     |                                                                     |
| NC 31 begy                                                 | NAMES AND TRACTOR                         | 91079 4 201734D. ·                      | ORSERVATIONS.                                                       |
| An am 715,000,000                                          | 664,000,000                               | 39,000,000                              |                                                                     |
| 1866 895,000,000                                           | 868,000,000                               | 26,000,000                              |                                                                     |
| 1807 790.000,000                                           | 350,000,000                               | 380,000,000                             |                                                                     |
| Toraca 9.348,000,000                                       | 1.870,000.000                             | 158,000,000                             |                                                                     |
|                                                            | NOTEES DES PO                             | tus srámatu.                            |                                                                     |
| 1806 69,000,000                                            | 69,000,000                                |                                         |                                                                     |
| 1807                                                       | 01,000,000                                | 10,000,000                              |                                                                     |
|                                                            | Total des moyens.                         | . 468,000,000                           |                                                                     |
|                                                            | BALANCE.                                  |                                         |                                                                     |
| Les besoi                                                  | us sont de                                | 590,000,000                             |                                                                     |
|                                                            | us sont de                                | 185,000,000                             |                                                                     |

Comm. par W<sup>ee</sup> la constense Mollien. 1En munte sex Arch. de l'Emp.)

# 13084. A M. MOLLIEN.

Saint-Cloud, 98 août 1807.

Monsieur Mollien, je vois dans votre compte, à la page 43, que j'avais mis un million en hous de la caisse d'amortissement pour solde arriérée de la guerre, et que 4±6,000 francs senls ont été mis à la disposition du ministre, lesquels 4±6,000 francs n'étaient pas encore ordonnancés.

Je vois duis le livret d'août, à l'artirée des dépenses faites pour l'expcice an vun et aunées antérieures pendant le mois de juillet, que vons avez dépensé 3,000 francs en argent. Comment cela est-il possible puisque depuis longtemps vons ne devez pas dépenser d'argent pour ces exerrices?

Je vois que vous avez payé cinq millions pour l'exercice au vu et aumées autérieures. Je ne comprends pas davantage cela, puisque cet exercice doit être soldé en bons de la caisse d'amortissement.

Aspoléos.

Comm. por M<sup>ee</sup> la courtesse Molžien (En moute sus Arch. de l'Emp.)

13085.

A M. FOI CHÉ.

Sount-Cloud, 28 août 1802.

Il s'imprime à Paris un journal italien initiulé Il Corrière d'Italia, Faites-moi un rapport sur l'entreprise de ce journal et sur son rédacteur. Il mérite d'être encouragé et il faut lui donner la meilleure direction. Génes, le Périmont, la Corse et même les royanmes de Naples, d'Ilaire, d'Étrarire, Mone, peuvent en tirec un grand parti, l'y a peu d'entreprises littéraires plus importantes. Il faudrait le répandre avec profusion et mêure par les estafettes qui vont tous les jours à Milan et à Naples, Causez de cela avec M. de Lavallette.

NAPOLÉON.

Archives de l'Empire.

#### A L'EMPEREUR DE RUSSIE!

Saint-Cloud, a8 noit 1897.

Monsieur mon Frère, j'ai écrit, il y a peu de jours, à Votre Majesté sur les affaires de Copenhague. Dans ce moment, je reçois des lettres du 21 août qui m'apprennent que cette ville est assiégée en règle. Je ressens une grande indignation de cet horrible attentat, et j'éprouve un grand désir d'en faire repentir le gouvernement anglais. Il me semble que ce qu'il y aurait à faire serait d'abord de forcer la Suède à se déclarer contre l'Angleterre, ensuite d'obliger l'Autriche à chasser le ministre anglais de Vienne et à fermer le port de Trieste à l'Angleterre. Si Votre Majesté partage ces sentiments, il ne s'agira que d'envoyer des instructions à son ministre à Vienne, et alors nos deux ambassadeurs demanderont de concert une conférence au ministre des affaires étrangères d'Autriche, et s'efforceront de lui persuader que l'intérêt de tontes les puissances est de n'avoir aucune communication avec une puissance qui foule aux pieds ce qu'il y a de plus sacré parmi les hommes. Si, après quelques conférences, la cour de Vienne reste récalcitrante, ils déclareront qu'ils ont ordre de quitter Vienne si, dans un terme fixé, le ministre d'Angleterre n'a lui-même quitté cette résidence. Je suppose que l'Autriche ne s'exposera pas à une guerre combinée de nos deux états; si elle le faisait, elle aurait bientôt lieu de s'en repentir.

Quant à la Suède, je ne puis conevoir que le souverain aetuel puisse ètre indifférent à ce qui se passe à Copenhague. On n'en peut trouver l'explication que dans le caractère de ce prince. Dans tous les cas, il est difficile qu'il reste neutre. S'il fait cause connuune avec les Anglais, il me semble que Votre Majesté m'a dit que ses traités l'obligeaient à sevourir le Danemark. Pour moi, je lui donnerai tout sevours, et l'armée que celte

88

<sup>1</sup> Cette pièce, qui se trouve parmi les minutes, on lit : En suspess — Soint-Cloud, 28 noût 1807; est placée dans une feuille de papier sur laquelle — puis su crayon : «Bussie. Projet de lettre.»

puissance a en Norwége pourrait faire une diversion à l'attaque que Votre Majesté ferait contre la Suède.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

13087.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 98 sout 1807.

Monsieur de Champagny, il est convenable que vous remettiez à M. de Metternich une note conçue à peu près en ces termes :

-La guerre qui avait éclaté sur le continent étant terminée, et les affaires du continent étant arrangées, Sa Majesté, qui désire pouvoir désarmer et se livrer avec sécurité à tous les biens de la paix, ne peut le faire cependant que lorsqu'il n'y aura plus aucun sujet de craindre que cette paix puisse être troublée. La reconnaissance des rois de Naples, de Hollande et de Westphalie, déjà reconnus par les autres puissances, est une question d'une telle importance que, si l'empereur d'Autriche ne s'expliquait pas autrement là-dessus, Sa Majesté ne pourrait se considérer que dans une position douteuse envers cette cour, et dès lors ne pourrait point regarder la paix comme assurée. Le soussigné est donc chargé de demander la reconnaissance de ces trois princes, ainsi que les ont reconnus la Russie et la Prusse, S. M. l'empereur d'Autriche avait fait connaître qu'il reconnaîtrait le roi de Naples dès que quelque autre puissance l'aurait reconnu, et il avait témoigné le désir de n'être point le premier à le faire. Il ne peut plus y avoir de difficulté aujourd'hui que l'Espagne, la Prusse et la Russie l'ont reconnu. »

Cette note demande à être rédigée avec plus de détails et avec tout le soin possible. Vous en enverrez la copie au général Andréossy, pour qu'il négocie cette affaire. Vous lui ferez sentir qu'il m'est difficile d'abandonner les provinces limitrophes d'Autriche, si tout cela n'est pas fait.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En minute uns Arch. de l'Erry.)

### A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 18 soft 1807.

Monsieur de Champagny, je vous renvoie votre portefeuille. Vous répondrex à mon consul à Cagliari que, s'il ne reçoit point de satisfaction sur l'affaire des quatre bâtiments français, il ait à quitter Cagliari et à se rendre en France.

NAPOLÉON,

Archives des affaires étrangères (En minute son Arch, de l'Emp.)

> 13089. A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 19 sout 1807.

Monsieur de Champagny, faites-moi un projet de réponse à la lettre du duc de Saxe-Cobourg. Répondez à la lettre de la régence de Baireuth.

Assure M. de Dreyer qu'aussitôt que le Danemark m'aura fuit connaître en détail sa position politique et militaire, je m'empresserai de lui fourmir tous les secours dont il aura besoin, mais que je conserve l'espoir que Copenhague résistera. Une ville populeuse et fortifiée ne sera pas prise en deux mois de temps, et les glaces donneront les moyens de la secourir.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères (En missée ses Arch de l'Emp.)

13090.

A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 3e sout 1807.

Monsieur de Champagny, vous témoignerez mon mécontentement à M. de Beauharnais de ce que, le jour de ma fête, il a porté la santé de l'empereur de Russie, lorsque son devoir était de porter celle du roi d'Espagne. Vous ajouterez que le nom de l'empereur de Russie n'avait rien à faire dans cette circonstance en Espagne; qu'il y a, dans cette conduite, de la jeunesse et de l'enivrement; que nous n'avons, d'aileurs, aucune raison de chercher à augmenter le crédit des Russes en Espagne; que vous ne pouvez donc que lui témoigner votre mécontentennent sur cette inadvertance.

Napoléon.

Archives des affaires étrangères (En muste sex Arch. de l'Emp.)

13091.

# A M. GAUDIN.

Saint-Cloud, 30 soit 1807.

Je vois dans votre compte que les canaux affermés n'ont rendu que 19 \u00e1,000 francs dans le rourant de l'annés: cele me parait lort extraordinaire. Celui du Loiret seul aurait dû rendre 500,000 francs. Je vois que les dix pour cent sur l'octroi n'ont rendu que quatre millions; ils auraisent dû en rendre six.

Napoléon.

Archives de l'Empire.

#### 13092.

# AU MARÉCHAL BERTHIER.

Saint-Cloud, 3o sout 1807.

Mon Cousin, donnez fordre au 5" régiment d'infantorie légère et au 19" de ligne, qui sont à Stralsund, de partir saus délai pour Hambourg, où ils feront partie de la division Dupas. Donner Fordre au régiment des troupes de Paris, qui est à Hambourg, de se diriger sur Paris. Par ce moyen, la division du général Dupas sera composée des 4" et 5" régiments d'infantorie légère et des 15", 58" et 1 9" de ligne.

Donuez ordre au bataillon des marius de la Garde, lorsqu'il ne sera plus nécessaire à Stralsund, de se rendre à Hambourg.

Donnez ordre au maréchal Mortier de ne pas évacuer un pouce de la Silésie avant qu'il en reçoive l'ordre signé de moi, et de ne point s'en référer à la convention passée avec le maréchal Kalkreuth.

Faites-lui connaître que j'ai vu avec peine qu'il ait permis qu'on célébrât la fête du roi de Prusse, ce qu'on n'a pas fait à Berlin, et ce qu'il était très-inutile de laisser faire en Silésie.

Recommandez-lui de maintenir une bonne discipline, de bien faire nourrir les troupes et de faire payer toutes les contributions.

NAPOLEON.

Dépêt de la guerre. (No missee oux Arch. de l'Emp.)

# 13093 A M. DE CHAMPAGNY.

Saint-Cloud, 31 augt 1807.

Monsieur de Champagny, écrivez à M. Alquier qu'il doit avoir vu par vos dépêches que je me refusais à recevoir M. Litta; que sa dernière lettre, du 19 août, me fait connaître encore davantage combien peu ou doit se fier à la cour de Rome, puisque sa pensée n'est pas de donner des pouvoirs entiers à son envoyé pour terminer les objets en litige, et que mon intention, cependant, est d'en finir d'une manière ou d'autre avec la cour de Rome; que ces discussions sont de deux natures : 1º le temporel : l'Empereur se fera raison par les armes; 2º les affaires spirituelles : comme roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Bhin, l'Empereur en appellera à un concile contre l'ineptie et la mauvaise foi de la cour de Rome et pour arranger les affaires d'Italie et d'Allemagne. Quant aux affaires spirituelles de France, elles ne donnent lieu à aucune discussion avec la cour de Rome. Si dans la cour de Rome on ne prend pas de moyen d'accommodement, et si l'on n'envoie pas an légat des pleins pouvoirs pour tout terminer, mon intention bien positive est de me faire droit moi-même. Vous réitérerez à M. Alquier que, sa présence étant inutile à Rome, il peut y laisser un chargé d'affaires et s'en revenir tout doucement à Paris.

NAPOLÉON.

Archives des affaires étrangères. (En missie usz Arch. de l'Emp.)

# AU MARÉCHAL VICTOR,

Saint-Gloud, 31 août 1802.

Napoléon.

Je reçois vos lettres du 2a noât. Les régiments provisoires ne doivent tre dissons qu'un fur et à meurque les corps passent l'Oder et l'Ebb. A mesure seulement que les corps passent ces fleuves, les hommes qui leur appartiennent, et qui font partie des bataillons de garnison de Kürin. Stettin, Nageldeurg, Spandau, Wittenberg et Glogau, doivent les rejoindre. Ainsi tout ce qui fait partie du 1" corps et de la division Dupasduit déjà les avoir rejoints.

Archivos de l'Edipire.

FIN DU QUINZIÈME VOLUME.



TABLE

DES

# PIÈCES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| des<br>Prilicas | DATES                    | DESTINATABLES  | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                  | P1660 |
|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12249           | 1897.                    | L'Impératrice. | Conseil de pesser à Paris le moie d'avril et de se                                                   |       |
| 12250           | Ostende.                 | Cambacinia.    | rendre à Saint-Gloud au mois de mai                                                                  | 1     |
| 12251           | Ostroudo.                |                | d'Italia. Mesure de finance à discoter                                                               |       |
|                 | Osterode.                |                | retions à faire pour réaliser une économie                                                           | 9     |
| 12252           | 1" avril.<br>Osorodo.    | Mollien.       | Intention de payer la solthe avec les revenus des pays<br>couquis ; décret à préparer en conséquence | 3     |
| 12253           | s" avril.<br>Osterode.   | Portelis.      | Accusé de réception d'une lettre. Peine causée à l'Em-<br>pereur par la mort de l'évêque de Vannes   |       |
| 12254           | t" avril.<br>Ostrode.    | Decrès.        | Prudence recommandée su sujet des vaisseaux à<br>Auvers. Intention d'organiser le marine d'Italie    | 6     |
| 12255           | 1" avril.<br>Osterode.   | Marescot.      | Questions sur les moyens de défense que présente la<br>place d'Alexandria.                           | 5     |
| 12256           | s" avril.<br>Ostreole.   | Berthier.      | Be de Nogat placée sous les ardres du général Vedel.<br>Ordre pour le payement du la solde.          | 6     |
| 12257           | 1 " avril.<br>Osterode.  | Lefebvre.      | Ordre de faire échanger un capitaine de lanciers po-<br>lonais auquel l'Empereur s'intéresse.        | 6     |
| 12258           | 1" avril.<br>Osterofe.   | Bertrand.      | Ordre de reconsultre le ceurs de la Negat. Question<br>ant l'armement des chalospes                  | 7     |
| 12259           | s" evril.<br>Osterode,   | Clarke.        | Renseignements sur la bande du partisan Schill que<br>poursuit un genéral polonais                   | 7     |
| 12260           | t* avril.<br>Osterole.   | Le même.       | Destination à donner au contingent de Saxe-Waimar.<br>Troupes à diriger sur Thorn. Avis              |       |
| 12261           | 1" avril.                | Caulaineourt.  | États et dépêches à envoyer à l'Empereur par des offi-<br>ciers d'ordonneuce.                        | 8     |
| 12262           | ı" avril.<br>Finkentein, | Songis.        | Ordre d'envoyer de l'argent an commandant de l'ac-<br>tilleria desant Grandens                       | 9     |
| 12263           | 2 avril.                 | L'Impératrice. | Plaisir qu'épreuss l'Empereur à être loge dans un<br>château où il y a des cheminées. Nouvelles      | 9     |
| 12264           | a avril.                 | Combociris.    | Nouvelles. Note à insérer au Messieur sous la re-<br>brique d'Elbing                                 | 10    |
| 12265           | a avril.                 |                | Dérision sur la proposition d'établir un Collège de<br>France quatre nouvelles chaires               | 10    |
| 12266           | a avril.<br>Fickretne.   | Talleyrand.    | Lenteur des négaciations avec la cour de Vienne. Agréments du château qu'habite l'Empereur           | 110   |

| N=<br>des<br>Prilicus | DATES                    | DESTINATAIRES      | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                              | PARE |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                       | 1807.                    |                    |                                                                                                                  |      |
| 12267                 | a avril.                 | Talleyrand.        | Ordre de demander l'arrestation d'individus qui ont                                                              |      |
|                       | Enkersten.               |                    | fait, 4 Florence, des manifestations hostiles                                                                    |      |
| 12268                 | e avril.                 | Daru.              | Nécessité d'envayer à Osterode des souliers et de la                                                             |      |
|                       | Fiskesons                |                    | ferise. Höjelaus à faire cliblir                                                                                 |      |
| 12269                 | a avril.                 | Le même.           | Ordres pour l'etablissement de fours dans différentes                                                            |      |
|                       | Finkrasten.              |                    | places et pour des approxisionnements                                                                            |      |
| 12270                 | n avril.<br>Frakenton.   |                    | Decision : refin d'accèder à une demande de la prin-<br>cesso Pauline pour un employe de l'armée                 | 13   |
|                       | n avril.                 |                    |                                                                                                                  | -10  |
| 12271                 | Fink-noteso.             | Lemarois.          | Recommundation de maintenir l'approvisionnement<br>de differentes places. Observations sur des états             | 16   |
| 12272                 | n auril.                 | Rapp.              | Ordre concernant les hommes isolés. Recommanda-                                                                  | -14  |
| 12272                 | Forkmoton.               | парр.              | tron au sujet des fortifications de Thorn                                                                        | 14   |
| 12273                 | 3 april.                 | Cambacérès,        | Note à politier au Monteur pour sanonter des nou-                                                                |      |
|                       | Fairnein.                | - Commodition      | relles utliciriles de Constantinople                                                                             | 15   |
| 12274                 | 3 avril.                 | Talleyrand.        | Avis d'un envoi d'argent à Varsonie, Autorisation à                                                              | -    |
|                       | Fighteenton.             | A many ( Familia)  | donner à des marches pour approvisionnements                                                                     | 15   |
| 12275                 | 3 avril.                 | Le mime.           | Ordre de faire consultre la prochaîne arrivée d'an                                                               |      |
|                       | Finkenstein.             | an armir.          | corps espagnol sur l'Elbe                                                                                        | 16   |
| 12276                 | 3 avril.                 | Le mine.           | Avia à donner à Selantiani des mosures prises pour                                                               |      |
|                       | Endenders,               |                    | satisfaire à sea demandes et seconder la Parte                                                                   | _16  |
| 12277                 | 3 avril,<br>Fisheston,   | Le Sultan Selies.  | Troupes, armes, argent mis à la disposition du Sul-<br>tan; exhortation et assurance de protection               | 17   |
| 12278                 | 3 avril.                 | Le Schah de Perse. | Conseil de s'entendre avec le Suitan contre les Russes,                                                          | - 1  |
|                       | Finkerstein,             |                    | et d'inquieter les Anglais dans l'Inde                                                                           | 18   |
| 12279                 | 3 avril.                 | Le Prince Jérôme.  | Nouvelles de Constantinople : tentative infractueuse                                                             |      |
|                       | Embenstein.              |                    | des Anglais qui ont repasse les Dardauelles                                                                      | -19  |
| 12280                 | 3 avril.<br>Federaten.   | Le méme.           | Ordres concernant les casaliers à pied, qu'il fant mon-<br>ter et equiper, et les détachements à faire repondre. | 80   |
| 12281                 | 3 aval.                  | Le Prince Engine.  | Lettre relative à des évêques italiens récemment nom-                                                            |      |
|                       | histories.               |                    | quis et à des difficultés avec la cour de llome                                                                  |      |
| 12282                 | 3 avril.<br>Fask-notein. | Le Rei de Naples.  | Becommandation de porter une grande attention à<br>la discipline des troupes. Nouvelles                          |      |
| 12283                 | 6 gyril.<br>Finkenstein. | Cambacéres.        | Ordre de veiller au double approxisionnement de<br>blé. Pières à publier au Monteur                              |      |
| 12281                 | 4 avril.<br>Fiskmann.    | Le même.           | Nouvelles de Turquie presagrant la défaite des Busses.<br>Départ de l'Empereur pour Varsovie                     | 93   |
| 12285                 | 4 avril.                 | Foothé.            | Plainte de la manière dent les journaux politiques                                                               |      |
|                       | Fightheten.              |                    | sout diriges; esprit de parti à reprimer                                                                         | m3   |
| 12286                 | 4 avril.                 | Berthier,          | Ordre d'annoncer aux chefs de corps les nouvelles de                                                             |      |
|                       | Fashensten.              |                    | Constantinople et l'echec éproncé par les Angleis.                                                               | 26   |
| 12287                 | 4 avril.                 | Davont.            | Ordre d'expédier un officier à Soldau pour y porter                                                              |      |
|                       | Fink-restrie,            |                    | des nouvelles à l'Empereur.                                                                                      | 26   |
|                       |                          |                    |                                                                                                                  |      |

|               |                                          | -                             |                                                                                                                          | _     |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Préces | DATES                                    | DESTINATAIRES                 | SOUMLIRE DES PIÈCES                                                                                                      | P4681 |
| 12288         | 1807.<br>6 avril.                        | Ney.                          | Questions sur la situation du corps d'armée commandé                                                                     |       |
| 12289         | Finkenstein.<br>h avril.<br>Finkenstein. | Lefebvre.                     | per ce marichal .  Ordre d'envoyer à l'Empereur l'interrogatoire des pri-<br>sonnères faits devant Danzig .              | 97    |
| 12290         | à avril.<br>Finkenstein.                 | Chasseloup.                   | Ordre d'envoyer devant Danzig des outils, des sapeurs<br>ei de l'argeut.                                                 | 28    |
| 12291         | 6 avril.<br>Fiskeptein.                  | Le même.                      | Ordre de se rendre à Thorn et de procrire ce qu'il<br>faut pour mettre cette place en étal                               | 18    |
| 12292         | A avril.                                 | Daru.                         | Ordre de faire établir des hépitaux pour les galeux.<br>Plainte au sujut des consois                                     | 18    |
| 12293         | Lauril.<br>Enkonton.                     | Le Prince Eugène.             | Ordre d'envoyer à Lauriston et à Marmont des mon-<br>tres pour être données en présent sux Turcs                         | 22    |
| 12294         | Larril.                                  | Le Rei de Hellande.           | Reproches au sujet de la manière dont le Roi gou-<br>verne; blime de sa conduite envers la Reine                         | 99    |
| 12295         | Enkeron.                                 | Cambaninis                    | 69° bulletin : continuation des sièges de Kolberg et de<br>Danzig ; nouvelles de l'armée                                 | 31    |
| 12297         | Finkenson.                               | Le mime.                      | sement our monufactures.  Neuvean conseil à rénair pour discater la question                                             | 34    |
| 12298         | Enkratein.                               | Faurbé.                       | relativa à l'approvisionnement de ble                                                                                    | 35    |
| 12299         | Enterton.<br>5 avril.                    | M <sup>ee</sup> de Leariston. | faveur des cutholiques irlandais                                                                                         | 36    |
| 12300         | Saril.                                   | Talleyrand.                   | neral Lauriston en l'envoyant à Bagine                                                                                   | 36    |
| 12301         | Enkestein.<br>A naril.                   | Le mône.                      | Ordre à donner à l'agent fronçais en Snède<br>Marchés à passer avec la gouvernement polosais. Le-                        | 36    |
| 12302         | Sauril.<br>Sauril.                       | Le.mine.                      | gion pelonaise à compérier.  Instructions à Schestioni pour que les Turcs entrent dans la mer Noice et passent le Pruth. | 37    |
| 12303         | S. avril.                                | Le Prince Jérôme.             | Opérations à faire avec les troupes qui restent en Si-<br>lesie : assègner Nessee, contentr Kosel                        | 39    |
| 12304         | S. suril.                                | La mêma.                      | Ordre de veiller à re qu'on envoie de l'actifierie à<br>Dannig; recommandations diverses                                 | da.   |
| 12305         | 5 acril.                                 | Le mine.                      | Ordres poor organiser huit mille betemes de troupes<br>poloutises.                                                       | An    |
| 12306         | Laril.                                   | Savary.                       | Ordre de cester devant Danzig pour informer l'Em-<br>pereur jour par jour et en detail                                   | á.    |
| 12307         | fi.avril.<br>Einkendein.                 | Cambaciels.                   | Conseils à Cambacirès indispesé. Demande au sujet<br>d'un dismant déposé su Mont-de-Piété                                | da    |
| 12308         | fiand.                                   | Depenn.                       | Désir de soir Alexandrie en état de défense. Répu-<br>guance à traiter pour la reddition des deserteurs.                 | áa.   |
|               |                                          |                               |                                                                                                                          |       |

| PIÈCES<br>PIÈCES | DATES                    | DESTINATALEES    | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                     | Pacti |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | 1807.                    |                  |                                                                                                         |       |
| 12309            | 6 avril.<br>Frehmeten.   | Dejran.          | Défense de placer les prisonniers anglais ou russes<br>dans les villes nouvellement réunies à la France | 43    |
| 12310            | 6 avril.<br>Pintentrin   | Demis.           | Crainte que les vaissenux soient exposés dans le trajet<br>d'Anvers à Flessingun; cosai à faire         | 43    |
| 12311            | 6 osril.<br>Foskovina    | Talleyrand.      | Ordre d'aider par tous les moyens la formation des<br>cheveu-légers polonais de la Garde                | 46    |
| 12312            | 6 ovril.<br>Finkenous    | Leanine.         | Ordre d'écrire à différents princes de la Confédéra-<br>tion pour qu'ils complétent leurs rontingents   | 45    |
| 12313            | 6 avril.                 | Dam              | Ordres concernant l'habillement : besoin de l'armée<br>en souliers et en chemises                       | 45    |
| 2314             | 6 ovril.                 | Le.mine.         | Voitores à renvoyer au prince Jérôme, en avant soin<br>de bien payer les voitoriers                     | 86    |
| 2315             | 6 ovril.                 | Le.mime.         | Ordres concernant l'habillement et l'équipement de<br>la légion polarco-italienne en Silésie.           | 16    |
| 12316            | 6 avril.                 | Benières.        | Ordre de faire exercer à la cible les vélites de la<br>Garde.                                           | 47    |
| 12317            | 6 evrit.                 | Leisbate.        | Importance d'enlever une redoute. Égurds à témoi-                                                       | 67    |
| 12318            | Finkenton.<br>6 avril.   | Lonzon.          | guer au prince de Bade et à ses troupes<br>Faiblesse des régiments polonais. Impossibilité à l'en-      | 48    |
| 2319             | Finkenten.<br>6 avril.   | Savary.          | nems de passer le Bug, que gurde Masséau<br>Benseugnements à tirer des prisonniers sur le nombre        |       |
| 2320             | Frekrestrie.<br>6 avril. | Mortier.         | et la force des réguments russes                                                                        | 49    |
| 2321             | finkesten.<br>6 avril.   |                  | sièges de Kolberg et de Stralsond                                                                       | 69    |
| 2322             | Frekesstrie.<br>6 gazil. | L'Imperatrice.   | consultre une position pour 100,000 hommes<br>Satisfaction d'être rassuré sur la santé de l'Impera-     | 50    |
| 9393             | Finkenstein<br>7 avril.  | Mollien.         | Ordre denné su tresorier de la Courenge de fournir                                                      | 5,    |
| 2325             | Frakentein               | Le Sultan Selina | les renseignements que désire Wallien                                                                   | 51    |
|                  | 7 ovril.<br>Fusk-estria  |                  | Felicitations pour le victoire remportée sur les An-<br>glais; conseil d'entrer dans la mer Noire       | 50    |
| 2325             | 7 evril.<br>Federsten    | de Berg.         | Reproche de ne pas n'occuper de la remonte et de l'é-<br>quipement de la cavolerie; ordres à desner     | 53    |
| 2326             | 7 ovril.<br>Fedrates.    | Glacke.          | Direction à faire suivre ous convois d'argent. Trenpes<br>que Mortier et Brune peuvent réunir           | 54    |
| 2327             | 7 avril.<br>Fintenstria  | Beune.           | Forces à réunir pour inquêter le flant droit des Sué-<br>dois, en couvrant Magdeburg et Hasseln         | 55    |
| 2328             | 7 avril.<br>Finbrustein  | Mortice.         | Nécessaté de rejeter les Suédois ou delà de la Peene,<br>afin de pouvoir couvrir Stettin et Berlin      | 55    |
| 2329             | y avril.<br>Fulences     | Dejean.          | Approbation d'un projet pour l'organestation de l'or-<br>tillerie ; ordres à donner en consequence      | 56    |

| dro<br>FIRLES | DATES                     | DESTINATABLES     | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                 | PAGES |
|---------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                     |                   |                                                                                                     |       |
| 12330         | g avril.                  | Dejran.           | Plainte de co que les conscrits restent aux dépôts sans<br>être balollés                            | 52    |
| 12331         | g avril.<br>Finkenssie.   | Drenis.           | Bepeuche de n'avoir pas acroyé soixante-quatre pièces<br>de canon destinées à l'armement d'Auvers   | 58    |
| 12332         | g avril.                  | Kellerssen.       | Ordres pour la formation et l'instruction du régiment                                               |       |
| 12333         | Parkenten.                | Talleyrand.       | provisoire de Magdeburg                                                                             | 58    |
| 12333         | g avril.<br>Finkenstrin.  | Tatleyrand.       | tan, Langage à tenir aux Polonais, Ordres                                                           | 59    |
| 12334         | g avril                   | Lemerois.         | Utilité de retablir le pont de Modlin. Ordre de faire<br>partir les troupes disposibles à Varsesie  | 6a    |
| 12335         | 9 avril.                  |                   | 70° bulletin : combat devant Dunzig : continuation da<br>riege.                                     | 61    |
| 12336         | to avril.<br>Fukrateia    | Cambacinis.       | Defense de revenir sur les conscriptions passées ; né-<br>cessité de lever la conscription de 1868  | 61    |
| 12337         | so avnil.                 | Fouché.           | Doute que Puissye cherche à rentrer on Reetagne,<br>où il finirait misérablement, nouvelles.        | 60    |
| 12338         | Finkranete.<br>10 svril.  | Le Prince Jérôme. | Commandement à donner au prince Sulkouski; ardra                                                    | -     |
| 12339         | Finkennen.                | Clarke            | de contenir la garnison de Kosel                                                                    | 62    |
| 12339         | Finkrostrip.              | Clarke.           | Position que doit prendre Mortier pour couvrir Sec-<br>tin et Berlin; troupes à ses ordres.         | 63    |
| 12340         | e e avril.<br>Fortmorein. | Fouché.           | Ordre de chasser de Paris le général Fressinet;<br>mesures de rigueur contre le genéral Thuring     | 6.6   |
| 12341         | II avril.<br>Fotomerin.   | Talleyrand.       | Demande d'un projet de réponse aux propositions de<br>l'Antriche pour un armistice                  | 61    |
| 12342         | ti oril.                  | Masséan.          | Ordre de sarveiller l'ennemi du côté de Wyskow et                                                   |       |
|               | Finkrasten.               |                   | d'être en mesure contre tout érenement. Avis                                                        | 65    |
| 12343         | Forkenstein.              | Clarke.           | Frute counsise par le général Grandjean. Mesures à<br>prendre pour renforcer Mortier.               | 66    |
| 12314         | 10 avril.<br>Finkensten.  | Le même.          | Recommandations et ordres. Dispositions faites pour<br>continuer les sièges de Danzig at de Kidberg | 67    |
| 12345         | an ord.                   | Loison.           | Avis d'ensei de troupes pour assiéger Kolberg et con-                                               | - 1   |
|               | Enkouses.                 |                   | tenir les Surdes; depandr de nouvelles                                                              | 68    |
| 12346         | 11 avril.<br>Finkecoteis. | Lefebore.         | Ordre de soutenir la général Loison. Possibilité de<br>bloquer Danzig par la riva droite.           | 69    |
| 12347         | er avril.                 | Le même.          | Note: opérations pécessaires pour resserver Dangie;                                                 | -     |
|               | Finteness.                |                   | mountait où l'on pourre commenore le feu                                                            | 69    |
| 12348         | Finkenstein.              | Lemarois.         | Urgenre de terminer les travaos de Praga; ordres<br>divera; bataillon à placer à Nieporent          | 70    |
| 12349         | s a swill                 | Locuie.           | Opinion de Lacuée non partagée; conscription 4 con-                                                 |       |
|               | Finkenstein,              |                   | siderer au point da vue politique                                                                   | 21    |
| 12350         | re evril.<br>Federates    | Bérenger.         | Faux bruits répandus sur les dispositions des Tures à<br>l'égard de la Russie et de l'Angleterre    | 71    |
|               |                           |                   |                                                                                                     |       |

| des<br>PIÈCES | DATES                     | DESTINATALRES     | SOMMAIRE DES PIÈCER                                                                                            | PAGE |
|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                     | 1                 |                                                                                                                |      |
| 2351          | s a avril.<br>Pinkenson.  | Fouché.           | Ordre de faire casser les intrigues qui existent à<br>l'Opera depuis l'accident arrive à M <sup>to</sup> Aubry | 7*   |
| 2352          | to avril.<br>Finkenton.   | Le même.          | Plainte su sujet d'une lettre annouçant, sans donner<br>de détails, le changement du ministère auglais         | 70   |
| 2353          | to avril.<br>Frekresten.  | Telleyrand.       | Demande de remeignements sur le changement de<br>minutère anneure par le ministre de la police                 | 73   |
| 2354          | ra avril.<br>Fastensen    | Le même.          | Envoi de Gardane on Perse en qualité de ministre<br>plénipotentioire; instructions à lui donner                | 73   |
| 2355          | to avril.<br>Fish-astria. | Berthier,         | Note : évacontion des malades polontis sur la Pologne;<br>dispositions pour les hépétants de l'armée           | 76   |
| 2356          | sa avril.<br>Finkranteis, | Le même.          | Ordre de dessander le journal des opérations du siège<br>de Danzig                                             | 77   |
| 2357          | to ovril.<br>Finkentria   | Lefebere.         | Désir d'avoir des rapports plus détaillés. Énumération<br>de l'artillerie qui se trouve devant Danzig          | 77   |
| 2358          | to avril.<br>Fakrosria.   | Songis.           | Avis el ordres concernant le niège de Dannig ; instruc-<br>tions pour le tir des pièces                        | 78   |
| 2359          | rn avril.<br>Finkentein.  | Le Prince Engène. | Emploi de d'Anthoused devant Donzig. Ordre de ne<br>point mettre de garnison française à Vezise                | 75   |
| 2360          | to avril.                 | Le même.          | Lettre à écrire su Pape au sujet du général Tisson et<br>des difficultes relatives aux évêques italiens        | 79   |
| 2361          | 13 avril.<br>Frakrasica.  | Fouclié.          | Idee exagérée que l'an se fait des pertes subies à<br>Eylne; exemple tiré de l'armée d'Égypte                  | 8n   |
| 2362          | 13 avril.<br>Fackrasian.  | Decres.           | Ordre de presidre des mesures comme si noe descrute<br>des Auglais deseit avoir lieu                           | 81   |
| 2363          | 13 avril.<br>Pintennia.   | Talleyrand.       | Languge à tenir ou sojet des Suédois, que Mortier,<br>plus babile, aurait dejé pu battre                       | 81   |
| 2364          | 13 mril.<br>Finkenten.    | Marescalchi.      | tvis à donner à l'ambassadeur accredité par le Sultan<br>près du roi d'Italie.                                 | 80   |
| 2365          | +3 avril.<br>Fishmora.    | Le Prince Jéchne. | Hommes à pied à monter. Demande de munitions<br>pour le siège de Danzig; ordres divers                         | 8.   |
| 2366          | 13 avril.<br>Fiskenses.   | Clarke.           | Conduite approuvée. Ordre de renforcer Mortier le<br>plus possible. Continuation du siège de Kolberg           | 83   |
| 2367          | 13 avril.<br>Finkenstein. | Le même.          | Brigiment bollandais à diriger sur le 8° corps. Appro-<br>bation d'une mesure de rigueur à Kyrita              | 84   |
| 2368          | 13 avril.<br>Finkmatrie.  | Le Prince Eugène. | Béponse à une lettre du prince an sujet de l'accou-<br>chement de la princesse Auguste                         | 86   |
| 2369          | ı 4 avril.<br>Finkratria. | Gambacérès.       | Compliments à l'archichencelier pour sa fermeté an<br>sujet d'une mesure relative à la conscription            | 85   |
| 2370          | s à evril.<br>Pinkentein  | Champagny.        | Avis à donner aux villes manufacturières que la Tur-<br>quie a besoin de draps dits ékaloss                    | 85   |
| 2371          | ı i avril.<br>Finkenstess | Fourbé.           | Plainte de ce que la Journal de l'Empire indique la force de la garaissa qui est à l'île d'Aix                 | 86   |

| des<br>ruices | DATES                       | DESTINATALRES     | SOMMAIRE DAS PIÈCES                                                                                         | 74619 |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1897.                       |                   |                                                                                                             |       |
| 12372         | th oveil.<br>Finkentein.    | Locale.           | Contingent que deivent receveir l'artiflerie et la cava-<br>lerie sur la conscription de 1808               | 88    |
| 12373         | 15 avril.<br>Finkesstein.   | Telleymad.        | Appréciation de la position délicate de l'Autriche.<br>Blûme de la conduite de M. Demoustier en Saxe        | 87    |
| 12374         | 1 h avril.<br>Finkrestein.  | Le mime.          | Motif pour douter des indirations transmises par<br>Tulleyrand sur le Caur et sur le général Essen          | 8н    |
| 12375         | t's overil.<br>Finkrestein. | Daru.             | Intention de ne pas pourreir à la solvistance du 8° corps, qui est cautenne dans des paye riches            | 88    |
| 12376         | 1 5 ovril.<br>Finkenstein.  | Clarke.           | Troupes en marche sur Potadam; formetion d'une<br>armée sur l'Ethe; renforts destinés à Mortier             | 88    |
| 12377         | t & avril.<br>Fokenside.    | Lefebvre.         | Inutilité des globes de compression. Conseil de ne pas<br>encore employer los pièces de 15                  | 89    |
| 12378         | 1 A avril.<br>Feshesstein.  | Манчени.          | Ordre de rétablir le pont de Pultrek, d'éleigner l'en-<br>uemi du Bug et de garantir le pont de Sicrock     | 90    |
| 12379         | s 4 ovril.<br>Pinkenstein   | Le Boi de Neples. | Observations critiques sur le présudule du décret<br>pour la suppresson des couvents à Naples               | 90    |
| 12380         | ı 5 geril.<br>Piakemtela,   | Gambacéria.       | Ordre d'écarter toutes les formalités qui retardersient<br>la lesse de la conscription de 1808              | 93    |
| 12381         | 15 avril.<br>Fuskentrie.    | Goodin.           | Question ou sujet du déficit qui résultera de le di-<br>naination du droit de greffe.                       | 95    |
| 12382         | 15 avril.<br>Finkentein.    | · Fouché.         | Direction à donner à l'opinion sons se préoccuper des<br>propos malveillants sur la conscription            | 95    |
| 12383         | 15 avril.<br>Pinkensteig.   | Dejeau.           | Formation de régiments provisoires de garaison;<br>avantages de cette mesure; instructions                  |       |
| 12384         | 15 evril.<br>Pinkenten,     | Telleyrand.       | Régiment soisse autorisé à passer à la solde de Noples;<br>oris ; demande au sujet du general Essen         | 96    |
| 12385         | 15 evril.<br>Fukratela.     | Lemarois.         | Instructions pour se rendre muitre du Bog et chasser<br>l'ennemi au dels de Wyskow                          |       |
| 12386         | 15 ovril.<br>Pinkentria     | Lefebvre.         | Munitions envoyées pour le siège de Danzig ; attente<br>de la prise prochaine de cette ville; nedres        | 98    |
| 12387         | 16 evril.                   | Gambacirèn.       | Ordre donné à Dejonn de se servir des transports<br>militaires pour les envois à l'armée                    | 98    |
| 12388         | 18 evril.                   | Fouché.           | Mécantentement de ce que l'exécution d'un espison<br>n'ait pas été rendue publique à Paris                  | 99    |
| 12389         | 16 ovril.<br>Finkentria     | Telleyrand.       | Demande de détails sur le changement du ministère<br>anglais. Fousses manurures de Mortier                  | 99    |
| 12390         | 18 avril.<br>Fiekenten      | Le même.          | Explications au sujet de la note ci-après; conjectures<br>sur ce qui pourra en résulter.                    | 100   |
| 12391         |                             |                   | Note : acceptation de la médiation de l'Autriche pour<br>le retablissement de la paix                       | 101   |
| 12392         | 16 ovril.                   | Berthier.         | Ordre d'envoyer à Grandenz deux bataillons polonais<br>et de placer les gardes hessois au quartier général. | 101   |
| 1             |                             |                   |                                                                                                             |       |

| des<br>Desires | DATES                     | DESTINATABLES        | SOMMAINE DES PIÈCES                                                                                     | PAGE |
|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1807.                     |                      |                                                                                                         | _    |
|                | 16 avril.                 | Clarke.              |                                                                                                         |      |
| 12393          | Finkension.               | Carse.               | Troupes envoyées per Kellermann; ordre da renfoerer<br>Mortier le plus possible, Avis                   | 103  |
| 12394          | 17 mril.                  | L'Impératrice,       | Desir que l'Impératrice calme son chagrin. Savary                                                       |      |
| 4024           | Fuirence.                 | D Halp Statistics    | politic d'une fière bilieuse                                                                            | 100  |
| 12395          | 18 noril.<br>Frekendese.  | Cambac-rés.          | Ordre de s'entendre avec le ministre de la police<br>pour terminer les querelles à l'Opera              | 100  |
| 12396          | 18 avril.                 | Fouché.              | Surveillance de l'Opera confice à l'archichaucelier;                                                    |      |
|                | Finkerstein.              |                      | ordre d'agir d'après ses instructions                                                                   | 105  |
| 12397          | 18 avril.                 | Le même.             | Plainte contre Firece, qui neglige son pournel. Desir                                                   |      |
|                | Probending.               |                      | de ne plus entendre parler de Mª de Stael                                                               | 165  |
| 12398          | a S avril.<br>Finkenstein | Champaguy.           | Intention de récompenser les architectes qui ent con-<br>couru pour le temple dédié à la Grande Armee   | 106  |
| 12399          | 18 avril.                 | Fontaine.            | Rapport à faire sur les plans d'architecture qui est été                                                | 106  |
|                | Pakentra.                 |                      | approuves per l'Institut                                                                                | 160  |
| 12100          | s 8 mril.                 | Mollien.             | Demande d'explications sur une operation relative à<br>la vente de passires en Amerique                 | 107  |
| 12601          | 18 mril                   | Lacurie.             | Rappel d'instructions dejà données pour la répartition                                                  |      |
| 12401          | Federatein                | Lacure.              | des consertés de 1808                                                                                   | 108  |
| 12102          | 18 nuril.                 | Telleyrand.          | Ordres divers. Troupes à demander su roi de Saxe                                                        | -    |
|                | Fathresten.               | T MINE TO SEA.       | pour Breslast; réponse à faire à M. Otto                                                                | 109  |
| 12403          | s 8 ovril.                | Le Prince Jénime.    | Ordres divers. Observations au sujet des troupes                                                        | _    |
|                | Frekrestein.              |                      | laissees a Schweidnita                                                                                  | 110  |
| 12404          | 18 avril.<br>Fishesses    | Lefebore.            | Artiflerie arrivée à Thora et destanée à Donzig ; de-<br>manda de resseignements .                      | 110  |
| 12405          | s 8 avril.                | Songis.              | Armes dont on n besoin à Breslau. Danger de n'avair<br>point respecte un ordre du prince Jérôme         | 111  |
| 12406          | 18 avril.                 | Le mône.             | Questions au sujet des équipages destinés aux sieges<br>de Danzig, de Kolberg, de Strabund.             | 111  |
| 12407          | 18 avril.                 | Clarke.              | Direction à douner ana convois d'argent. Prudence<br>reconstandée jenqu'à l'arrive de troupes à Berlin. |      |
| 12408          | 18 arril.                 | Le Bui de Naples.    | Ozénion our les sentiments des Napolitains pour leur                                                    |      |
|                | Fukroten.                 | the last of Leaburn. | ret. Nouvelles du niege de Danzig                                                                       | 116  |
| 12409          | to swit.                  | Cambacéria.          | Intention de convoquer le Corps législatif pour le                                                      |      |
|                | Fankenstein.              |                      | t" juin; dessande de differentes perces                                                                 | 115  |
| 12410          | 19 avril.<br>Patronio.    | Le même.             | Ordre de veiller au départ des marins de la Garde et<br>de hêter la nurche des troupes espagnoles       | 116  |
| 12411          | 19 avril.                 | Le même.             | Ordre à Janot de passer la revon des camps de Saint-<br>Lô , de Pontay et de Napoléon-Vendee            | *16  |
| 12412          | to svril.                 | Junet,               | Attention à perter à la revue des troupes et à l'examen                                                 |      |
|                | Enkenters.                |                      | des forts sur les efdes.                                                                                | 117  |
| 12413          | 19 avril.<br>Finkenncia   | Le même.             | Conscrits à passer tous les jours en revue. État dans<br>lequel un détachement est arrivé à l'armée     | 112  |

| N-<br>des<br>redicas | DATES                     | DESTINATABLES                   | SORMAIRE DES PIECES                                                                                        | PALES |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 1807.                     |                                 |                                                                                                            |       |
| 12418                | rg avril.<br>Enkesten.    |                                 | Observations sur la rapport du ministre de l'antérieur<br>au sup-l du concours de la Madelenne             | 118   |
| 12415                | 19 avril.<br>Forkenine.   |                                 | Observations sur les rapports du ministre de l'inté-<br>rieur relativement à l'encouragement des lettres   | 101   |
| 12416                | ng avril.                 |                                 | Observations sur un projet pour une école spéciale de<br>littérature et d'histoire au Collège de France    | 197   |
| 12417                | ng avril.                 | Mollice.                        | Somme restant en cuisse au trisor, d'après les états<br>du mandre des finances                             | 137   |
| 12518                | 19 svril.                 | Fouché.                         | Ordre de faire quelques exemples qui montrent sux<br>malveillants que la police les surveille              |       |
| 12419                | to avril.                 | Talleyrand.                     | Invitation aux princes confédérés de réunir des troupes<br>au corps français qui se reud à Augsbourg       | 138   |
| 12120                | rg avril.                 | Beethier.                       | Intention de chaeger le général Lazowski de la direc-<br>tion du riège de Grundson; avis à lui donner      | 139   |
| 12521                | 19 avril.                 | Daru.                           | Ordre de diriger sur Marianwerder deux cent mille<br>boisseaux d'avoine.                                   | 140   |
| 12422                | sg avril.                 | Lefelore.                       | Pent à joter sur la Vistule; importance de cette opé-<br>rulion. Envoi d'un régiment pour réserve.         | 160   |
| 12423                | 19 stril.                 | Teulié.                         | Temoignage de satisfection pour la conduita de re<br>général et des treupes italieones devaot Kolberg.     |       |
| 12428                | 19 avril.                 | Le Roi de Hollande.             | Coaseil sur la manière de gouverner en Hollande;<br>partis amis de la France; mesures blânces              |       |
| 12425                | 19 avril.                 |                                 | 71' bulletin: sièges de Danzig, de Neisse, de Kelberg;<br>operations contre les Suédois; état de l'armée   | 163   |
| 12426                | an avril.                 | Cambacirés.                     | Demande d'explications sur les objections tirves du<br>Code civil contre les prêts aux manufactures        |       |
| 12827                | no avril.                 | Regnaud de S'-Jean<br>d'Angely. | Réponse à one lettre de Regnand justifiant ses rein-<br>tions avec W <sup>m</sup> de Staël.                |       |
| 12428                | 20 svril.                 | Decris.                         | Aboville nommé gouverneur de Brest. Tentative des<br>Anglais sur la Bretagne, peu probable.                |       |
| 12429                | no avril.                 | Le Schah de Perso.              | Lettre occivistant le général Gardane en qualité de<br>ministre pléaipotentiaire près du schalt de l'erse. | 158   |
| 12430                | an avril.<br>Funkanatrin. | Maret.                          | Travail à faire pour présenter un état des recettes et<br>dépenses de la Grande Armée en Allemagne         | 169   |
| 12431                | so avril.                 | Clarke.                         | Avia d'ordres pour rassembler des troupes et former<br>une seconde ligne à Vandeburg.                      | 150   |
| 12432                | es avril.                 | Cambarérès.                     | Instructions pour ane fête aux Invalides à l'occasion<br>de la remise des insignes du grand Frédéric       | 151   |
| 12133                | es avril.                 | Dejree.                         | Formation de sept nouveaux régiments provisoires de<br>garnison; avis et ordres à ce sujet                 |       |
| 12434                | es avril.                 | Larole.                         | Pertes résultant de la non-réalisation de la conscrip-<br>tion; demande de divers états de situation.      |       |
|                      |                           |                                 |                                                                                                            |       |

| _             |                                  |                     | The state of the s | -     |
|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| des<br>Praces | DATES                            | DESTINATAIRES       | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74084 |
| 12635         | 1807.<br>sı arril.<br>Finkenica. | Lacure.             | Intention d'ameour sur le Rhin quatre divisions tirées<br>des camps; questions à ce sajet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154   |
| 12436         | st svril.<br>Finkestria.         | Portelia.           | Désir qu'un évêque de Bretagne ou de Vendée fanc<br>un mandement au sujet des catholiques irlandais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156   |
| 12637         | ga avril.<br>Finkravina          | Tellsyrand.         | Nouvelles; reprise du froid. Ordre de faire continuer<br>la fabritation du l'iscuit 4 Varionie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157   |
| 12438         | es avril.<br>Finkenten.          | Berthire.           | Ordres à donner au général Delaroche au sojet des<br>depits de casaliere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 12439         | s s avril.                       | Le même.            | Mécontentement de l'Empereur à témoigner à l'in-<br>tendant du Mecklenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150   |
| 12110         | st svel.                         | Daru.               | Manque d'avoine à Marienweeder; plaintes contre<br>l'administration; mesores à prendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 159   |
| 12161         | es avril.<br>Frakensen.          | Le Prace Eugène.    | Asia d'essei de troupes à Cività-Vecchia, Méconten-<br>tement au sujet de la conscription en Italie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 159   |
| 12442         | se avril.                        | Catalaninis.        | Plainte de ce que l'on emplose des compagnies pour<br>les transports mistaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160   |
| 12143         | es svril.<br>Projectoro.         | Le même.            | Mesures à perndre en cas d'une descente des Anglais,<br>de manière à se pas esciler d'aliennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160   |
| 12444         | ss aril.                         | Fouthé.             | Mone sujet; danger de retirer la gendarmerie de<br>Embergeur de la France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161   |
| 12845         | un aveil.<br>Frokunten.          | Drycan.             | Observations relatives aux dépôts de casalerie , à des<br>achate de chevaux, sex fournitures de hornachement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161   |
| 12446         | 55 arril.<br>Fiskesten.          | Le même.            | Ordre d'expedier, par des caissons, les effets d'habit-<br>lement destinés à l'armée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164   |
| 12447         | na ceril.<br>Finkusten.          | Le même.            | Nécessité de tenir compte des armes preducs dans les<br>hatalles el par suite des événements de la guerre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165   |
| 12448         | es seril.<br>Finimatein.         | Decres.             | Constructions à presser. Bâtiments à préparer pour<br>des missons lendaines ; projet d'expection en Perse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165   |
| 12419         | ga avril.<br>Finicatria.         | Le mine.            | Danger que courent les vaisseaux dans le trajet d'An-<br>vars à Flessingue. Noms à donner à des vaisseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167   |
| 12450         | sa erril.<br>Finisette           | Talleymod.          | Circonspection recommandée à l'égard de M. de Vin-<br>cent. Bélaite des Suedois par Mortier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168   |
| 12451         | es avril.<br>Futoretein          | Clarke.             | Ordre d'ensurer à Mortier les corps de Nassau et de<br>Wurzburg ; leur remplacement à Berlin et à Stetlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 169   |
| 12152         | s3 svril.                        | Le Bei de Hollande, | Demando d'états de situation de l'armée hollandaise;<br>nonvelles de Basaig et de la délaite des Surdois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169   |
| 12453         | p3 avril.<br>Enkesten.           | Telleyrand.         | Beproche de s'être trop avancé su mjet d'un armis-<br>tice; necessite d'être très-circompect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170   |
| 12656         | a3 avril.<br>Finkenten.          | Clarke.             | Défaite des Suédois. Régiments previsoires à diriger<br>sur l'armée et à garder pour des garnisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   |
| 12455         | g3 avril.<br>Enicesco.           | Berthier,           | Ordre au 3" previsoire de se reudre devant Danzig.<br>Nouvelles a mettre a l'ordre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178   |
|               |                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| de<br>entens | DATES                                     | DESTINATABLES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                                                  | Pages |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12456        | 1807.<br>93 preil.                        | Cambuciris.         | Easoi d'un plau du siège de Danzig à faire graver                                                                                    |       |
| 12457        | Fakeniris<br>n3 seril.                    |                     | et à répandre dans le public.  Décision au sujet d'un projet de carbél pour l'échange des prisonners son l'Angleterre                | 173   |
| 12458        | p3 syril.<br>Finkensing.                  | Lefebore.           | Ordre de se tenir en garde da cité du Frische-Haff;<br>pant à jeter sur la Vistale; nouvelles                                        | 173   |
| 12459        | 23 arril.<br>Federatein.                  |                     | 79' bulletin : defaite des Suidois ; jugement sur cette<br>guerre impolitique ; combats en Silvae                                    | 175   |
| 12160        | où sveil.<br>Finkretris                   | Fouché.             | Question su sept d'intrigues à Jersey, à la tête des-<br>quelles paruit être Pussaye                                                 | 177   |
| 12461        | st arri.                                  | Le nême.            | Lettres incompréhensibles faute de détails suffisants;<br>demande d'une note.<br>Importance du poste confié à ce sénateur; recommun- | 177   |
| 12162        | Entrates.                                 | Rategon.  Decris.   | dation de lora rarecer les gardes nationales  Nécessité d'apprecisionner Flesingue pour mettre                                       | 177   |
| 12464        | Fulcaries.                                | Talleyrand.         | latration probable du roi de Prusse proposent des                                                                                    | 178   |
| 12165        | Finkenstein.<br>14 svril.<br>Finkenstein. | Le Prince Jielene.  | bases de négociation.  Reproches et crossells su sujet d'un condut; ordre de quetter Breslau.                                        | 178   |
| 12466        | où mal.                                   | Clarke.             | Ordre de faire interroger les prisonniers suédon; con-                                                                               | 180   |
| 12167        | 5's avril.<br>Fishmeten.                  | Le mine.            | dition eagle pour un nemitier.  Prochaine service des divisions Boudet et Molitor s Halle et à Magdeburg; svis                       | 181   |
| 12468        | på avril.<br>Kakemina.                    |                     | Note peur le général Lery sur le projet de fortifica-<br>tion d'Osoppo                                                               | 180   |
| 12469        | gli geril.<br>Fiolesatein.                | Le Roi de Naples.   | Nouvelles du niège de Danzig; impuissance des Bosses<br>à débloquer crite place                                                      | 185   |
| 12470        | s5 svril,<br>Finkrostria.                 | Catolioninis.       | Becommandation de demontrer à M. de Chempagny<br>la nécessité d'un double approvisionnement de blé.                                  | 185   |
| 12471        | nā stril.<br>Finkroteis.                  | Le Prince Jérôme.   | Béponse à faire su roi de Wurtemberg au sujet d'une<br>séparation momentanée de son servée                                           | 185   |
| 12472        | oš avril.<br>Fiekvesteis.                 | Clarke.             | Béunion de forces considérables sur l'Elbe, qui per-<br>met d'envoyer les régiments provisoires à l'arme.                            | ι85   |
| 12473        | n5 avril.<br>Finkessen.                   | Le Bei de Hollande. | Critique de discrere mesures et de l'opinion des Hol-<br>landais sur leurs obligations produit la guerre                             | 186   |
| 12474        | p6 peril.<br>Petroirie,                   | Tslleyrood.         | Nouvelles à transmettre à Sebastani ; instructions né-<br>cessures su ministre de la Porte                                           | 187   |
| 12475        | 27 svril.<br>Fintenson.                   | Le même.            | Bierption de l'ambassadeur person. Demande des<br>instructions destinées au général Gardane                                          | 188   |
| 12476        | 97 Stril.<br>Finkentess.                  | Decrès.             | Ordre de témeigner à M. de Liniers la satisfaction de<br>l'Empereur pour sa belle conduits à Barnos-Ayres.                           | 189   |

| des<br>relicas | DATES                     | DESTINATABLES    | SOMMAIRE DES PIÉCES                                                                                         | F161  |
|----------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | 1807.                     |                  |                                                                                                             | -     |
| 12477          | og avril.<br>Fiskrotes.   | Cambacéres.      | Ordres à donner dans le cas où une expédition an-<br>glaise se seruit dirigée dans la mer du Nord           | 189   |
| 12478          | ag avril.<br>Fakratos     | Le mine.         | Sepour du Caur et du roi de Prusoe à Bartenstein; con-<br>tinuation du nêge de Danzig                       | 190   |
| 12479          | ag avril.<br>Finkroston   | Gaudin.          | Ecrei des notes ci-après. Comptes de 1806 à deman-<br>der aux ministres.                                    | 190   |
| 12480          | ag avril.<br>Finkensein   |                  | Annexe à la pièce n° 14679; note sur le compte des<br>finances de l'exercica an 210 et 1806,                | 191   |
| 12581          | ag avril.<br>Frikrateis,  |                  | Annese à la pièce n° 1 a 479; note sur le chapitre pre-<br>mier du budget de 1806                           | 196   |
| 12582          | ag asril.<br>Fistrates.   |                  | Anner à la pièce s' 18479; observations sur le<br>compte du trésor public pour l'on sir et 1806             | 197   |
| 12183          | ag avril.<br>Forkessen    | Fouchi.          | Affaires de police. Recommandation de prohiber la<br>acetic des armes dont les ensents soit bresin          | so3   |
| 12184          | ty soril.<br>Finimetria   | Le même.         | Intention de prendre des mesures sésères, s'il se com-<br>met des actes de brigandage dans la Mayonne       | 803   |
| 12483          | og avril.<br>Følraden     | Drjesn.          | Ordre pour former un régiment provisoire et l'envayer<br>à Berlin; plainte contre les bureaux de la guerre. | 803   |
| 12186          | ny avril.<br>Fukenten     | Decrés.          | Ordre de faire des préparatifs à Brest pour faire<br>croire à une expédition en Irlande                     | 803   |
| 12487          | eg avril.<br>Fiskesten    | Le Roi de Prawe. | Nécessité d'admettre les alliés de la France à un cen-<br>grès pour la paix.                                | 8115  |
| 12488          | ag toril.<br>Entrestria   | Talleyrond.      | Ordre de rejoindre l'Empereur; rassons à dont er pour<br>expliquer ce départ                                | 806   |
| 12489          | ag avril.<br>Fiekrustiin  | Borthier.        | Ordres à donner à Mortrer, pour le rea où les Sué-<br>deis ratifieraient les conditions de l'armistice      | 806   |
| 12490          | ng avril.<br>Federates    | Le même.         | Note : naturfaction à ténneigner au général Levameur;<br>mission à lui donner                               | 207   |
| 12491          | ng nvril. Finkrenna,      | Le mème          | Ordres à donner aux généroux charges des sièges de<br>Grandeux et de Kolberg                                | 808   |
| 12492          | ag asril.<br>Fiekestea.   |                  | Décision : satisfaction à témoigner à un capitaine<br>étranger qui s'est signaté par un trait de genérasté. | ang   |
| 12493          | ag avril.<br>Fickrestric. | Bertheer.        | Envoi des instructions ci-après; ardres pour le-<br>mettre à exécution.                                     | ang   |
| 12494          | ny avril.<br>Finkentolo.  |                  | Imtractions pour le maréchal Brune communication<br>le corps d'observation de la Grande Armee               | ***   |
| 12495          | ng avril.<br>Finlemens.   |                  | Instructions pour le maréchat Mortier chargé du siège<br>du Kolberg et de la défease des côtes              | a 1 3 |
| 12496          | sg arril.<br>Frekredeis   | Soult.           | Avis. Ordre d'ésacuer les malades, en présision d'un<br>noturement de l'armée                               | 414   |
| 12497          | 29 mril.<br>Frekentein    | Clarke.          | Rappel d'ordres pour l'envoi de regimenta. Protection<br>à offrir à M. Lombard                              | ***   |

| des<br>PIÈCEA | DATES                                 | DESTINATAIRES      | SOUNAIBE DES PIÈCES                                                                                        | Pace |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                                 |                    |                                                                                                            |      |
| 12498         | s" mas.<br>Post-renne.                | Lacipède.          | Béponse à faire aux personnes qui demandent l'auto-<br>risation de porter l'Ordre de Hollande              | 912  |
| 12499         | s" mai.<br>Finkentrin.                | Foaché.            | Mécontratement au sojet de l'éclairage de Paris; de-<br>claration à foire sus entrepreneues.               | 91.  |
| 12560         | 1 <sup>er</sup> mai,<br>Finkensein    | Detrés.            | Ordre de réparer le l'eteran à Concurneus et de le<br>mettre en état de rejoindre l'escadre                | 216  |
| 12501         | 1 <sup>er</sup> Itali.<br>Fini-retra. | Portalis.          | Demande de détails our des intrigues à Bonne à pro-<br>pos des prêtres constitutionnels                    | 216  |
| 12502         | s" mai.<br>Fini ration                | Bershollet.        | Avia que l'Empereur met à la disposition de Berthollet<br>la seame que celui-ci cherche à empeunter        | ,    |
| 12563         | 1" mai.<br>Finkrospo.                 | Le Boi de Basière, | Éloge de laron de Gravenreuth; desir qu'il soit dé-<br>agué pour d'autres missions en France.              | 217  |
| 12504         | s" mai.<br>Fini-rooms.                | Berthier,          | Intration de rappeler à l'armée les aides de comp<br>d'Augreron qui l'aut suivi à Paris                    | 917  |
| 12505         | o mai.<br>Finkenten                   | L'Impératrice.     | Question as sojet de l'archichancelier, que l'on dit<br>amoureus. Nouvelles                                |      |
| 12506         | y mai.<br>Finkrasina.                 |                    | Cadesux à faire sur les fonds des theltres à M. et à N. Pair et à M. Brizzi                                | 91   |
| 12507         | s mai.<br>Finkenteis.                 | Camborirès.        | Ordre pour le pote de garde à Saint-Cloud. Marin à<br>traduire devant une commission militaire.            | 918  |
| 12508         | 9 mai.<br>Finkrosen.                  | Champagny.         | Errour provenant d'un servitaire. Question au supri<br>d'une histoire d'Mesandre en langue persone         | 215  |
| 12509         | 9 mai.<br>Finkentos                   | Fouché.            | Exemple à faire d'un marin qui a communiqué aver<br>les Anglais. Intrigues de l'Opéra à faire coser        | -11  |
| 12510         | s mai.<br>Finkessen.                  | Augreron.          | Lettre as sojet de bruits malveillants répandes par<br>des gras qui frequentent le marcelal Augereau       | 29   |
| 12511         | p mai.<br>Fekrasina.                  | Le Prince Jephue.  | Reponse à des explications données par le prince sur<br>le combat de Glatz. Casalerse à rensoyer           | 191  |
| 12512         | 9 mas.<br>Fighresion.                 | Lemarois.          | Ordre d'écrire longuement à l'Empereur et de le ren-<br>seigner en l'absence de Talleyrand.                | 221  |
| 12513         | 9 tani.<br>Fiskentolo.                | Le Roi de Naples.  | Dispositions approuvées. Défense de mettre des Fran-<br>çain dans les troupes napolitaines                 | 991  |
| 12514         | 9 fissi,<br>Frakrostrie.              | Jourdan.           | Premission de se rendre à Naples et d'accepter les<br>places que lui offre le Boi                          | 997  |
| 12515         | 3 mai.<br>Finkensen.                  | Gambaciris.        | Motif pour lequel l'Empereur s'était opposé à ce que<br>la princese Pauline affit aux eaux                 | 295  |
| 12516         | 3 mai.<br>Finkrostele.                | Foodle.            | Eutourage d'Augrerau à aurveiller. Ordre au sojet 4u<br>nom donné à un regiment au service de France       | 990  |
| 12517         | 3 mai.<br>Finkenstern                 | Le même.           | Décision relative à M <sup></sup> de Staël. Articles à faire sur<br>la prise de Montevideo par les Anglais | 221  |
| 12518         | 3 mai.<br>Finitesies.                 | Le mène.           | Demande d'un rapport sur la possibilité de diminuer<br>la taille de la conscription                        | 993  |

| des<br>Prices | DATES                 | DESTINATABLES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | P468 |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                 |                     |                                                                                                          |      |
| 2519          | 3 mai.                | Dejoan.             | Ordre de démentir dans le Monteur que l'on ait donné<br>le nom de Napoléon à sa régiment prussion        | 20.  |
| 2520          | 3 mai.<br>Entrasca.   | Decois.             | Expeditions entreprises par les Anglais; craintes à leur<br>inspirer à Bechefort et à Brest.             | .000 |
| 12521         | S. mai.               | Doru.               | Observations sur des états présentant le situation des<br>vivres; ordres pour les approvisionnements     | 11   |
| 2522          | 3 mai.                | Le Prince Liebme.   | Recommandation promunte de monter des détache-<br>ments de cavalerie qui sont necessaires a l'armée.     |      |
| 2523          | S.mai.                | Clarke.             | Nouvelles de Londres sur les expéditions angleises.<br>Ordre d'envoyer tous les régiments provisoires    | 21   |
| 2524          | 3 mai.<br>Finkration  | Chaseloup.          | Ordre d'établir une tête de pont sur la rice gauche au<br>pont de Directau.                              |      |
| 12525         | à mai.<br>Finhensiese | Combacéria.         | Peuvoirs pour la direction de l'Opéra. Dilapidations<br>provenant de hillets donnes gratis.              |      |
| 12326         | 4 mai.                | Bornadette.         | Nouvelles; anzonce de renfarts; position que sa pren-<br>dre Mortier entre Danzig et Kolberg             | 23   |
| 2527          | A mai.                | Mortier.            | Ordre d'établie un eartel pour ou échange de prison-<br>aires avec les Sordois. Position à prendre       |      |
| 12528         | A mai.<br>Finkenson   | Lefebore.           | Axis de l'armistice avec les Surdois et de la position<br>que va presdre Mortier; recommandations        |      |
| 2529          | A mai.<br>Fakrates    | Clarke.             | Axis et rappel d'ordres. Projet d'établir un gouverne-<br>ment provisoire en Prusse. Journaux à diriger  |      |
| 12530         | A mai.                | Le Rei de Naples.   | Expérience à sequérir. Confidences ser les princes Jé-<br>rôme et Louis ; conseils à donner à ce dernier | 1 22 |
| 12531         | S. mai.               | Pretalia.           | Ordre de placer dans la cathédrale de Yoanes la statue<br>de l'exéque Mayneaud de Pancemont              |      |
| 2532          | 5 mar.                | Le mime.            | Ordes de faire connaître l'âge , l'apinion et les talents<br>d'un prêtre qui prêche à Saint-Salpice      | .2   |
| 2533          | S.mai.                | Le Schalt de Perse. | Béception de l'ambassadeur du Schah ; aunonce de la<br>prachaine conclusion d'un troite d'affinara       |      |
| 2534          | S. mai.               | Restrand.           | Ordre de se rendre devant Danzig; objections contre<br>un assant qui paraît prematuré                    |      |
| 2535          | S.mai.                | Reethies.           | Chambarthise eavoyé devant Kolberg. Ordre sux mu-<br>réclaux de faire camper les troupes per divisions.  | 92   |
| 2536          | 5 mai.                | Le.mime             | Composition du corps de réserve de la Grande Armée<br>sous le commandement de Laures                     | -    |
| 2537          | fi.mi.                | Cambacinès          | Nouvelles. Article additionnel à l'armistice avec les<br>Saédois à mettre au Moulteur                    |      |
| 2538          | 6.mai.                | Dejena.             | Mouvement de troupes entre le camp de Soint-Lô et<br>Paris, Garnison de Cherbourg à renforcer            |      |
| 2539          | S.mai.                | Lamin.              | Phinte de ce que Lacuée sit douté des sentiments de<br>l'Empereur à son égard.                           |      |

| des<br>redess | DATES                   | DESTINATAIRES       | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                       | PAG |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 1807.                   |                     |                                                                                                           | Г   |
| 12540         | 6 mai.<br>Fink-owen.    | Bessuires.          | Ordre de passer la revue des divisions Suint-Sulpice<br>et Grouchy; demande d'étals en règle              | e i |
| 12541         | 6 mai.<br>Finkrestrin.  | Le Prince Jérôme.   | Troupes de cavalerie et d'infactorie à diriger our l'u-<br>zore ; nedres ; privision d'une betaille       | e5  |
| 12542         | 6 mai.<br>Finkensisia.  | Clarke.             | Importance de faire partir les régiments provisoires<br>et différents détachements; suis el ordres        | 9.  |
| 12543         | 6 mai.<br>Finkresinia.  | Le Prince Eugène.   | Troupes stalicones à diriger sur Angabourg. Ordres<br>pour former noe armée de 50,000 houses              | 21  |
| 12544         | 6 mai.<br>Fink-restrin. | Le Roi de Naples.   | Becommandation d'adapter pour la monnaie le sys-<br>tème monétaire étable en France                       | .1  |
| 12545         | 6 mai.<br>Finkentein.   | Le Boi de Hollsede. | Béunion des troupes hollandaises au corps d'observa-<br>tion de la Grande Armer sous les ordres de Brune. | ot  |
| 12546         | 7 mai.<br>Finkenson.    | Camboriels.         | Bésolution ou sojet des officien de l'Opées prise par<br>Camburérés en debors de ses pousours             |     |
| 12547         | 7 mai.<br>Finkronen.    | Le mine.            | Nécessité d'appeler immédiatement la conscription ;<br>abstacles à lever.                                 | el  |
| 12548         | 7 mai.<br>Finkensons    | Champagny.          | Ordres concernant on prin pour la science galvanique. Draps dets chalous demandés par la Turque           |     |
| 12549         | 7 mai.<br>Finkension.   | . Le mine.          | Beproche su commitacire général de l'île d'Elle pour<br>une meutre prise son autorisation                 |     |
| 12550         | 7 mai.<br>Finkresten.   | Fouché.             | Conviction que le ministre toléer M** de Stait à Paris;<br>désagrésant anquel cette dans s'expose         | 93  |
| 12551         | 7 mai.<br>Furkeaura.    | Le mène.            | Prises que le ministre doit avoir avec les faisons<br>de journaux, evides d'argret                        | 91  |
| 12552         | 7 mai.<br>Finkmens.     | Drjesn.             | Importance de fortifier Couel; intention de faire de<br>Moyence une très forte place                      |     |
| 12553         | 7 mai.<br>Finkensein    | Lemarois.           | Question su sujet des fortifications de Praga; obser-<br>vations sur la situation des magazins            | .5  |
| 12554         | 7 mai.<br>Fiel-rooms    | Le Prince Engine.   | letention de ne par fortifier en Dalmatie d'autre place<br>que Zara.                                      |     |
| 12555         | 8 mai.<br>Elbing.       | Cambacérès.         | Nouvelles du siège de Danzig; prise d'une île sur la<br>Viatule par le genéral Drouet.                    | •1  |
| 12556         | 8 mai.<br>Elbing        | Fouché.             | Socrès devant Danzig; revue possée par l'Empereur à<br>Elbing. Ordres de police                           |     |
| 12557         | 8 mei.<br>Ebing         | Clarke.             | Avia at ordres; recommundation de ne rien retenir<br>sur les derrières et de tout envoyer à l'armée       | 62  |
| 12558         | 8 mai.<br>Elbing.       | Kellermans.         | Beginneots provinciers à envoyer à Magdelung, Troupes<br>laissees pour maintenir le Hesse, Nouvelles      | e!  |
| 12569         | 8 mai.<br>Elbing.       |                     | 73".bulletin : diport de l'ambassadeur person; resue<br>passer à Elling: succis devant Danag              | e5  |
| 12560         | g mai.<br>Ebing         | Lefebrre.           | Avis de l'errivée d'un régiment devant Danzig. Satis-<br>faction à témograph à disser officiers           |     |

| des<br>policies | DATES                    | DESTINATABLES      | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                                    | PAGE            |
|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | 1807.                    |                    |                                                                                                                        |                 |
| 12561           | 9 mai.<br>Elleng.        | Le Prince Jérlese. | Satisfaction d'apprendre que des détachements du ca-<br>valerie vont partir et se rendre sur la Vistule                | 260             |
| 12562           | Finkrasies.              | L'Impératrice.     | Beponse à une querelle de jalorsie. Recommandation<br>àta sujet des réceptions de l'Imperatrica                        | 160             |
| 12563           | to pai.<br>Frakentia.    | Gardnac.           | Instructions pour la mission diplomatique et militaire<br>dont ce general est charge en Perse                          | 261             |
| 12564           | 10 mai.<br>Fairence.     | Junet.             | Beproche de n'asoir point obié à des ordres presri-<br>vant le parade tous les jours sur la place Vendéase.            | a66             |
| 12565           | 10 mai.<br>Fokratos      | Beyeau.            | Lettre au sojet d'états de situation que l'Empereur ne<br>reçoit pas exactement.                                       | 966             |
| 12566           | 10 mai.<br>Folenteis.    | Chaseloup.         | Note relative aux travaux de fortification à faire à Ma-<br>rienburg                                                   | 267             |
| 12567           | to mis.<br>Fishesian     | Le Prince Engine.  | Ordre de former un regnarut provincire de casaleria<br>et d'ensoyer à Potojan des hommes à pied,                       | 968             |
| 12568           | 11 mei.<br>Fekenins.     | Gambaoiris.        | Approbation du jour choisi par l'archichancelier pour<br>donner une fete.                                              | a 61            |
| 12569           | rs mer.<br>Projection    | Fourhi.            | Lettre érrite par M <sup>est</sup> de Stael à l'Empereur; inten-<br>tion formelle que cetta dame ne reste pas à Paris. | 169             |
| 12570           | 11 mai.<br>Finkenson.    |                    | Dicision : none à donner à trois sainseux en con-<br>traction à Venise.                                                | 269             |
| 12571           | 11 mei.<br>Finkenden.    |                    | Décisson : ordre de ne proposer à l'Empereur que des<br>choses conformes aux lois                                      | 870             |
| 12572           | 11 pai.<br>Finkestrie.   | Lefelwee.          | Possibilité de tantatives pour secourir Banaig; mo-<br>sures à prendre et ordres en consequence                        | 874             |
| 12573           | 11 mai.<br>Februares.    | Le Roi de Naples.  | Accuse de réception d'une lettre du Boi annonçant un<br>débasquement des Anglais à Monkir.                             | 471             |
| 12574           | ra uni.<br>Fini-rates.   | L'Impératrice.     | Bemontrances à faire à une dans de la cour. Inquie-<br>tudes de la reine Hort-gae au rayet da son fils                 | 271             |
| 12575           | s & mai.<br>Finkensiesa. | Lefabore.          | Playate de ae pat recevoir da nouvelles. Avia; ordre à<br>Moetier de se dirigre sur l'anzig.                           | 971             |
| 12576           | rê mei.<br>Finkenton     | Girke.             | Rassemblement de troupes sur le Perne, Déburque-<br>ment d'un consoi annoni à Danzig; avis et ordres.                  | 173             |
| 12577           | ré mei.<br>Finkenten.    | L'Impératrice.     | Becommendation de supporter avec courage la mort<br>du prince royal de Hollande                                        | 17              |
| 12578           | 18 mai.<br>Finkentein    | Camboorels.        | Question au sujet du droit de l'Empereur à la nomi-<br>nation du president du Corps legislatif.                        | 47              |
| 12579           | 15 mei.<br>Finkenten     | Mollies.           | Ordre de faire consultre si la prise de Montevideo expose la trésor a quelque perfe                                    | #7 <sup>1</sup> |
| 12580           | r & mei.<br>Frekreiten.  | Lanner.            | Becommendation de tenir en échec les ennemis, mais<br>de ne pas participer aux travaux du niege                        | 47              |
| 12581           | 14 mei.<br>Finkrestein.  | Lefebore.          | Expédition confée su général Besomont, Lannes rem-<br>placé par Mortier, Avis                                          | 47              |

| des<br>rolens | DATES                  | DESTINATABLES     | SORNAIRE DES PIÈCES                                                                                      | Pacts |
|---------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                  |                   |                                                                                                          |       |
| 12582         | 15 mai.<br>Falenteo.   | Gorke.            | Observations relatives au dépôt de Potodam, Corpo<br>eunemis cerues devant Dannig par Oudinot; avis      | 178   |
| 12583         | s 5 mai.<br>Finkrenne. | Cambuoiris.       | Questions nu sujet du code de commerce. États à do-<br>monder à Dejenn. Publication de cartes à presser. | *79   |
| 12584         | 15 mai.<br>Fabratre.   | Lacroède.         | Ordre de conférer aver Cambocerès et Gaudin au su-<br>jet de l'alienation des bois d'Écouen              | 279   |
| 12585         | 15 mai.<br>Fukrastra   |                   | Note sur l'établissement d'Écouen; programme d'é-<br>ducation pour les femmes                            | 280   |
| 12586         | 15 mai.<br>Fink-matrio | Portidas.         | Decrande d'un repport sur des cares anaquels l'Em-<br>pareur desire donner la décoration                 | 486   |
| 12587         | 15 mai.<br>Finkreton   | Le Prince Jérôme. | Mort du prince reval de Slellande; douleur profonde<br>de son père et de so mère.                        | 283   |
| 12588         | 65 mai.<br>Finkrosteis | Berthier.         | Note : reproches à faire an général Broumont pour<br>avair prela une journée; ordre à lui donner         | e85   |
| 12589         | 15 mar.<br>Finkentein. | Clarke.           | Ordre de diriger les fusiliers de la Garde sur Brom-<br>lorg et les marias de la Garde sur Danzig        | a N6  |
| 12590         | 15 mai.<br>Finkeston   | Le mène.          | Nonvelles du niège de Danzig. Biponse à san récla-<br>station on sujet des rentributions de Magdeburg.   | 286   |
| 12591         | 16 mai.<br>Finkreton   | L'Impératrice.    | Béponse à son lettre sur la mort du prince royal de<br>Hollande; courage à montrer                       | 2K7   |
| 12592         | 16 mai.<br>Ferira-ten. | Veserita.         | lastructions pour ramper autour d'Ostrolonka et trair<br>l'enarmi en haleine                             | 88e   |
| 12593         | 16 mat.<br>Finkenion.  |                   | 75' belletin : feits d'armes en Silésie ; tentatives pour<br>secourir Danzig dejouces ; nouvelles.       | 289   |
| 12594         | 17 feet.<br>Frakesten. | Le Bei de Prusse. | tdbisson à un congrès auquel sersient admises les<br>differentes parties belligiezantes                  | 290   |
| 12595         | 17 mi.<br>Frakradon    | Massiya.          | Envei de la note ri-après; cedres et instructures pour<br>attaquer la guarde de l'ennemi.                | 193   |
| 12596         | 17 mai.<br>Folkentria  |                   | Note sur la position que doit occuper le 5° corps pour<br>directors operations.                          | 295   |
| 12597         | 17 mai.<br>Frakmetre   | Lefebore.         | Ordre d'établir une tête de pont à Funtenwerder.<br>Ouvrages à faire pour bloquer Weschselmande          | 298   |
| 12598         | 17 mei.<br>Falcoten.   |                   | Décasion : somme accordes pour un supplément de<br>troupes que fournit le roi de Wartemberg              | *99   |
| 12599         | 18 mai.<br>Finkentein. | Lesarris.         | Ordes de suitier nez trasaux de Praga, de Sierock,<br>de Modin, aux transports, aux magains              | 199   |
| 12600         | 18 mai,<br>Fairmen.    | Lefebere.         | Ordre d'attaquer in Hagelsberg et de na consulter<br>que Charoeloup et la Educater                       | 300   |
| 12601         | 18 mei.<br>Finkenden.  | Le Prince Eugène. | Bi-pous à différentes dépêches. Approbation d'une<br>lettre écrite au Pape                               | 301   |
| 12602         | s 8 mai.<br>Fakenies.  | Baderce.          | Honneur qui reviendre à Boderer de l'organisation<br>d'un bon système financier à Naples                 | 301   |
|               |                        |                   |                                                                                                          | 1     |

| des<br>Prilicas | DATES                  | DESTINATABLES                      | SOMMATRE DES PIÈCES                                                                                     | P\$455 |
|-----------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                 | 1807.                  |                                    |                                                                                                         | -      |
| 12603           | r.S. mai.<br>Endouteix |                                    | Notes dicters par l'Empereur sur un projet d'expasé<br>de la situation de l'Empire                      | 300    |
| 12604           | 18 mai.                |                                    | 75° bulletia : combata devant Danzig; défaite d'une<br>cologne sortie de Gista pour surprendre Breslau. | 305    |
| 12605           | 18 mai.<br>Emigration  | Le Prace Molese.                   | Critique des manœuvres fuites par le prince Jéchar;<br>compliments our sen succis.                      | 307    |
| 12606           | to mai.                | Berthier.                          | Ordre à donner à Lannes pour le choix des emplace-<br>ments où doit camper le corps de réserre          | 308    |
| 12607           | 19 mai.<br>Fishmater   | Le Rei de Naples.                  | Avaetages de la position de Castellamore pour établir<br>une place forte; projets demandes              | 3oK    |
| 12668           | Salestee               | · L'Impératrice.                   | Conseil du rester quelques jours à Lacken, Exhortation<br>à se montrer résignée.                        | 310    |
| 12609           | so mai.                | La Reine de Hollande               | Affectueux sentiments; conseil à le Beine de modérer<br>les élans de sa douleur.                        | 310    |
| 12610           | no.mai.                | Cambacaria.                        | Cas dans lequel les sénateurs commandant des légions<br>ont droit aux honneurs qui leur sent attribués  | 311    |
| 12611           | no mai.                | Monge.                             | Béponse à une lettre de condoléance nu sujet de la<br>mort du prince royal de Hollande                  | 311    |
| 12612           | go mai.                | Eosché.                            | Observations au sojet d'un discours sur Mirabeau pro-<br>nonce à l'Academie française                   | 311    |
| 12613           | no mai.                |                                    | Décision sur des demandes adressées à l'Empereur<br>par les Unsolues de Parme                           | 310    |
| 12614           | no mai.<br>Enkrystein  | La Princesa<br>Antrioctto de Parme | Protection assurée au rellège des Ursulines; de-<br>mandes accordess por l'Empereur                     | 319    |
| 12615           | so mai.                | Le Prince Eugène.                  | Ordre de faire arrêter et renvoyer à leurs corps des<br>deserteurs brescians.                           | 3,3    |
| 12616           | romai.                 |                                    | 76' bulletin : prise d'une corrette anglaise desant<br>Bannig; combats à la droite de l'armée           | 313    |
| 12617           | es mai.                | Eoschi                             | Plainte au sujet du non-éclairage des rues de Paris;<br>abus à faire cesser.                            | 315    |
| 12618           | Salemania.             | Larnie.                            | Ordre relatif à la légion du Midi que l'Empereur a<br>l'intention d'envoyer aux colonies.               | 315    |
| 12619           | garmai.                | Le mine.                           | Compliments sur un état de situation ; erreurs à rec-<br>tifier. Dispositions failes pour le réserve    | 315    |
| 12620           | Saleman.               | Derrie.                            | Questions sur les vainceaux qui sont à Toulon Ordre<br>de conserver avec soin la Musea.                 | 317    |
| 12621           | an mai.                |                                    | Ordres pour Bourriesse, à Hembourg, en prévision<br>d'un débarquement des Anglais.                      | 317    |
| 12622           | na mai.                | Lemanoia.                          | Becommandation pour la conduite à tenir à Varsovie.<br>Demande de remeignements.                        | 318    |
| 12623           | Entersen.              | Clarke.                            | Ordre d'exagérer la force des divisions qui sont en<br>marche. Chesaux à envoyer à Potsdom.             | 318    |

| des<br>PHÉCES | DATES                   | DESTINATABLES       | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                       | PAGES |
|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                   |                     |                                                                                                           |       |
| 12626         | Enkradon                | Camborinia.         | Prochaine reddition de Danzig , dont le gouverneur a<br>demandé à capituler                               | 319   |
| 12625         | nt mai.                 | Le Bei de Hellande. | Demande de pourparier reçue au mument où l'on al-<br>init donner l'avoist à Danzig                        | 319   |
| 12626         | na mai.<br>Dakemton.    | Clarke.             | Annonce que Dannig demande à capituler. Benseigne-<br>ment à donner sor la division Boudet                | 320   |
| 12627         | no mai.<br>Finkentrio.  | Beetlier,           | Importance de crusalitre exaciement le munica des<br>lommes qui sont aux bigitanz                         | 390   |
| 12628         | na mai.<br>Falenton.    | Lefebore.           | Intration d'accorder que capitalation qui tienne le<br>milieu entre celle de Mayence et celle de Mantone. | 3:1   |
| 12629         | no mai.<br>Finkerania.  | Le mine.            | Conditions que l'Empereur exige pour la capitalation de Banag.                                            | 3,,   |
| 12630         | ±3 mai.<br>Enkraton.    | Camborinis.         | Ordre d'ansouver dans les journant que les Anglais<br>ont éprouve des réhect en Égypte                    | 3,3   |
| 12631         | e3 mai.<br>Finkenten    | Enschi.             | Becommandation de s'occuper avec le plus grand soin<br>de l'eclainage de Panis.                           | 3+3   |
| 12632         | p3 mai.<br>Finkesstein  | Berthier.           | Order au marichal Victor de se rendre à Graudens et<br>de prendre le commandement du siège                |       |
| 12633         | e3 mai.<br>Entrestria   | Mathies Faviers.    | Notes relatives aux subsistances. Ordre de lalter l'ar-<br>rivée des approxisionnements                   | 3:1   |
| 12634         | n3 mai.<br>Eukraston    | Lentris             | Ordre pour des euseis de biscuit. Question sur la po-<br>sition des Bauses, Nouvelles à publier.          | 3 9 5 |
| 12635         | n3 mai.<br>Finkenton.   | Clorke.             | Impossibilité d'un débarquement des Busses et des<br>Prussiens à Stealmand                                | 3,6   |
| 12636         | of next.<br>Freirestria | L'Impératrice,      | Prime d'apprender que la doubrar de l'Impératrice et<br>de la trèse Hortesse se peut se calsace           | 3=6   |
| 12637         | să mai.<br>Entempre     | Champagey.          | Benseignemente confidentiels à prendre à Musseille<br>sur des aben dans le service des octrois            | 307   |
| 12438         | 24 mai.                 | Portalis.           | Question ser le curé de Saint-Sulpice. Difficulté d'un<br>choix pour l'évêche de Vannes.                  | 3:7   |
| 12639         | ná mai.<br>Finistrateia | Enaché.             | Articles à faire sur le roi de Prusse, qui est compléte-<br>ment mené par le parti russe.                 | 317   |
| 12610         | nà mai.<br>Fiskepteis.  |                     | Orden à M. de Caulainessert d'accepter, au nom de<br>l'Empereur, les offers de la neblesse de Voltynie.   | 3=8   |
| 12641         | 25 mai,<br>Enlesses     | Berthier.           | Note : reproche à faire au général Bitay pour avoir<br>manqué de surveillance à Marienwerder              | 319   |
| 12642         | så mai.<br>Finkentria   | Clarke.             | Nouvelles d'Égypte à publier. Ordre de faire écrire<br>contre le roi de Prouse et M. de Hardenberg        | 329   |
| 12643         | n'i mai.<br>Entersten,  | Le Prince Liebme.   | Ordre d'acciliere les etvois de subsistances dont l'ar-<br>mée a le plus graud besoin. Neuvelles          | 330   |
| 12644         | nå mei.<br>Enlenden     | Le Boi de Hollande. | Accesse de réception de lettres du Rei, remises par les<br>députes hollandais.                            | 331   |

| y-<br>ón<br>rotes | DATES                   | DESTINATAIRES            | SOUMAIRE DES PIÉCES                                                                                        | PALES |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                   | 1897.                   |                          |                                                                                                            |       |
| 12645             | o'i mai.                |                          | Ordre pour que tous les bateaux qui sont à Marien-                                                         |       |
| -                 | Finisher.               |                          | werder remonient à Thorn                                                                                   | 331   |
| 12646             | g5 maj.                 | Combaciris.              | Magasina trouvés à Danzig. Ordre de prohiber en                                                            |       |
| 11                | Parientes               |                          | France et en Höllinde la sertie des armes                                                                  | 331   |
| 12647             | 26 mai.<br>Finlesstere. | L'Impératrice.           | Désir que la reine Hortense n'astle pas aux exux, mais<br>se rende à Paris, où il y a plus de distractions | 33,   |
| 12648             | gé mai.<br>Falentes     | Cambacirès.              | Nouvelles. Importance des fauctions de cour : eedre<br>au genéral Ordener, ceuyer de l'Imperatrice         | 332   |
| 12649             | of mai.                 | Familié.                 | Exactitude d'un rensentnement donné sur la présence                                                        |       |
| -                 | Enterston               |                          | de Mar de Sinel à Peris, Aquielles,                                                                        | 333   |
| 12650             | afi mai.                | Berthier.                | Ordre d'annoucce la prise de Danzig et de faire des                                                        |       |
|                   | Firkenten.              |                          | demonstrations de jose aux avant-postes                                                                    | 333   |
| 12651             | of mei.<br>Fokroten,    | Lefebore.                | Compliments, Ordre de possoer activement les travaux<br>contre le fort de Weit (nelmande                   | 331   |
| 12652             | 26 mai.                 | Le Grand-Duc             | Officiers et cavalerie à cavoyer pour surveiller le dé-                                                    |       |
|                   | Feekrosten              | de Beeg.                 | file de la garneon de Duning                                                                               | 335   |
| 12653             | s6 mai.                 | Talleyrand.              | Ordre de faire partir M. Lavoura pour annouver à                                                           |       |
|                   | Finkrasing.             |                          | Vienne et a Constantinople la prise de Banag                                                               | 335   |
| 12654             | a6 mii.                 | Clarke.                  | Ordre d'annoucer avec grand éclat la nouvelle de l'en-                                                     |       |
| 11                | Forkenstern.            |                          | trée de l'arsore à Danzig                                                                                  | 335   |
| 12655             | 26 mas.                 | Le Bor de Hollande.      | Avis de la prise de Banaig, Espoir que le voyage de<br>la Benne a Lacken restribuera à la calmer.          | 335   |
| 12656             | e6 mai.                 | Le Prince Jérème.        | Attente de la prise de Neisse; axis. Demande d'une                                                         | age   |
| 12000             | Finkreston              | Le prince serene.        | Attente de la prise de Neisse; avis. Desintade d'une<br>relation de la campagne de Solvie                  | 336   |
| 12657             | 26 per.                 | Lessonis.                | Nauvelles à publice ausonquit des succès remportes                                                         | 0.00  |
| 120-12            | Polyneton               | Lengther.                | par les Turct. Avis de la prise de Bonzig                                                                  | 336   |
| 12658             | 17 mas.                 | Cambarerés,              | Ordres et instructions pour la défense de la Hollande                                                      | -     |
| Zunn              | Frakrosen               | Commerces.               | en cas d'une descente des Anglait                                                                          | 338   |
| 12659             | og mai.                 | Clampagur                | Observations our les préts aux manufactures; modif                                                         |       |
|                   | Fink-noise              | - manufacture            | pour ne pas y romprendre les rhambrelons                                                                   | 338   |
| 12660             | 27 f0si.                | Lacipide.                | Bemontrances à faire à un caporal, légionnaire, qui                                                        |       |
|                   | Finkensten.             | -                        | se litre à la boisson                                                                                      | 340   |
| 12661             | ay mas.<br>Fishestra,   | L'Emperour<br>d'Autriche | Communication confidentielle de l'état des négocia-<br>tions avec les passances ennemies                   | 350   |
| 12662             | 97 mai.                 | Berthier.                | Ponts sur pilotis à faire établir à Marienburg et Dir-<br>schan : sedres à donner                          | 341   |
| 12663             | 07 mai.                 | Le même.                 | Importance de Marienburg par auite de la prise de                                                          | 351   |
| 12666             | Probentos.<br>27 Insi.  | Le Boi de Naples.        | Danzig; ordres à donner à ce mjet                                                                          |       |
| 12665             | Frakrastera             | C. But de Hollands       | bulletin sur les affaires de Turquie, Ava                                                                  | 351   |
| 2003              | 97 mai.<br>Finkenstein. | Le Boi de Hollande.      | Mesures militaires prises pour defendre la Hollande<br>en cas d'une attaque des Anglais.                   | 313   |

| des<br>relicas | DATES                   | DESTINATABLES      | SOMMAIBE DES PIÈCES                                                                                         | PAGE |
|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1807.                   |                    |                                                                                                             |      |
| 12666          | o8 mai.<br>Fakrastra    | Le Sésat.          | Message : considérations sur la péresuité de créer une<br>soblesse ¡ Lefchere nommé duc de Donzig           | 313  |
| 12667          | o8 mai.<br>Finirestea,  | Gambacerès.        | Approbation de la manière dont a eu lieu la cirrimense<br>de la remise de l'épie de Fredèric oux lavalides. | 355  |
| 12668          | 98 mai.<br>Finkensom    | Fouché.            | Ordre de d'insentir les prétendes succès des Illusses en<br>Valucion et d'exalter le courage des Turca      | 345  |
| 12669          | a8 mai.<br>Finkensteen, | Le mème.           | Question au sujet d'un dismant de grand pris mis en<br>gage par la moisen Hope.                             | 346  |
| 12670          | a8 mai.<br>Finkenien,   | Decreis.           | Satisfaction au sujet de nouvelles reçues de Saint-Bo-<br>mungue. Ordres pour une butterie à Cherbourg      | 316  |
| 12671          | o8 mai.<br>Finkennea.   | Les Évéques.       | Actions de gréces à rendre à Dira pour la prise de<br>Donzig; prières à faire pour demander lo pais         | 316  |
| 12672          | a8 mai.<br>Finkentria.  | Clorks.            | Prise de Weichschmunde; possibilité d'une tentative<br>sur Kolberg. Agent à envoyer à Komigsberg            | 317  |
| 12673          | o8 mai.<br>Fink-rotein. | Le même.           | Cantennement de la division Boadet sus environs de<br>Stettin. Mesure approuvée                             | 348  |
| 12674          | oS mai.<br>Finkrateia.  | Le Prace Engine.   | Demandes de notes sur le giuiral Malet. Ordre de<br>dementir les succis des Busses en Valachie              | 348  |
| 12675          | 98 mai.<br>Finicates.   | Le même.           | Envoi d'une circulaire aux évêques ordonant des oc-<br>tions de grâces dans le royaume d'Italie             | 349  |
| 12676          | s8 mai.<br>Finkestrin,  | Le Boi de Naples.  | Envoi de nouvelles sur les événeurests de Turquie.<br>Prières à nedtanner en actions de grices              | 349  |
| 12677          | o8 mai.<br>Finkronia.   | Le Boi de Hollande | Méane sujet; publicité à dozzer out nouvelles de<br>Turquie                                                 | 35e  |
| 12678          | oS moi.<br>Finkentica.  | L- selse.          | Formation d'un corps d'observation de l'Escaut; force<br>des troupes à exagérer; places à foire ormer       | 350  |
| 12679          | 29 mai.<br>Finkentris.  | Cambaciris.        | Cours à donner à la lei dans une offaire de meurtre.<br>Bonnes nouvelles reçues de Turquie                  | 351  |
| 12680          | 99 mei.<br>Finkentein   |                    | Décision au sujet de conscrits fennçais incorporés de<br>force dans un régiment italien.                    | 351  |
| 12681          | og mai.<br>Frekroston   | Decris.            | Dresande de renseignaments sur la direction suivie<br>par un conveni de bitiments angloss                   | 359  |
| 12682          | og mai.<br>Fiskratris   | Berther            | Ordres pour le commandant des morins de la Garde<br>à Dannig; corvette anglaise à réarmer                   | 35.  |
| 12683          | 29 mai.<br>Federatea.   | Lefebree.          | Réponse à ce marechal craignant que l'Empereur ne<br>soit pas satisfait de ses services                     | 35.  |
| 12684          | og mei.<br>Fukratio     | Bapp.              | Ordre de fairy consultre la force de la garnisso de<br>Bassig et ce qu'elle a perdu pendant le soige        | 353  |
| 12685          | 29 toei,<br>Finkestein, | Le trêtte.         | Même sujet. Cournandements donnes ons généraux<br>Mémard et Ritay                                           | 353  |
| 12686          | og mai.<br>Fiskroten.   | Mathieu Faviers.   | Ordre d'envoyer à Elbing du bié, du vin, de l'ess-<br>de-vie et du rhum, pour être distribués à l'armée.    | 351  |

| des<br>riáces | DATES                  | DESTINATAIRES     | SOMMATRE DES PIÈCES                                                                                         | P268 |
|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                  |                   |                                                                                                             |      |
| 2687          | 19 mei.<br>Yeskesten   | Mathieu Faviera.  | Ordre d'enancqueiner le blé à Dantig, d'y établir des<br>lours et d'y lure cutre du loscuit.                | 354  |
| 2688          | ng mai.                | Lemarois.         | Nomelles à mettre dans les journaix de Varsovie ;<br>configuation de l'echec des Busses, en Valuchie.       | 355  |
| 2689          | 29 mm.<br>Frakensen    | Dore.             | Note : dispositions pour assurer l'approvisionnement<br>des différents points occupés par l'actore          | 355  |
| 2690          | ng mai.                | Le Prince Eugène. | Ordre de laisser Misilis à Venise et de ne pas changer<br>les generaux uni commandent la drisson de Verone. | 358  |
| 2691          | eg mai.                |                   | 77° helletin : capitulation de Danzig et du fort de<br>Weichschmingle: état de l'arcree : nouvelles         | 350  |
| 2692          | 30 mri.<br>Frakmen.    | Cambaciris.       | Ordre de veiller au transport en poste de l'infanteria<br>espagnole                                         | 36   |
| 2693          | 3o mei.                | Le même.          | Nouveaux surgains découverts à Dantig qui augmen-<br>teut l'importance de cette conquête.                   | 361  |
| 2694          | 30 mei.                | Chasepagny.       | Ordres au sujet de l'exécution des plans de M. Vignon<br>pour le temple dédié à la Grande Armée.            | 36   |
| 2695          | 30 mei.                | Dom.              | Note : disposition à suivre pour les demandes de<br>fonde; distinctions à faire.                            | 36   |
| 2696          | So mai.                | Dejean,           | Ordre d'exécuter poschiellement le sénatus-consulte<br>pour la conscription de 1868                         | 366  |
| 2697          | 3n mai.                | Lacure.           | Observations relatives à le répartition de la réserve;<br>demande d'états                                   | 36-  |
| 2698          | Sn mei.                | Dans.             | Note: domaines à sendre en Silésie pour rendre ans<br>particoliers la costribution qu'ils ont payée         | 36   |
| 12699         | 30 mai.                | Le même.          | Demande d'un décret plaçant les rercles de la Po-                                                           | 36   |
| 2700          | 30 mm.<br>Eigkenstein  | Le solve.         | Note : plainte au mojet des états du Hanssrey ordre<br>d'exiger le pavement de ce qu'ils doissoit           | 37   |
| 2701          | 3o mai.                |                   | Ordres pour l'organisation d'un dépôt de caralerie à<br>Danny                                               | 371  |
| 2702          | 30 mat.                | Songis.           | Ordre d'armer Damig, Marienburg, la tête de pont<br>de Marienwerder, Thorn, Wodlin, etc                     | 37   |
| 2703          | 3o mai.                | Bertrand.         | Note; intention de l'Empereur à faire consultre au<br>général commandant le geme devant Kolberg             | 37   |
| 12704         | 30 mai.<br>Emkrantus   | Brune.            | Composition du rorps d'observation; opérations qui<br>lui sont confices; instructions                       | 37   |
| 12705         | So mai.<br>Enkentos    | Clarke.           | Troupes de Nassau envoyées devant Kolberg, Ordres<br>concernant les troupes de la Confedération             | 37   |
| 2706          | So mai.<br>Finkrators. | Rapp.             | Questions sur les mesures que ce général a dà prender.<br>Importance d'un déplt de cavalerie                | 37   |
| 2707          | r" juin.<br>Dong       | Gaudin.           | Ordres pour l'acquisition d'one propriété destinée à<br>former la dolation du duché de Dannig.              | 371  |

| Ser<br>des<br>PHÔCES | DATES                   | DESTINATAIRES                     | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                     | PREES |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                      | 1897.                   |                                   |                                                                                                         |       |
| 12708                | n juin.<br>Dozeg        | L'Impératrice.                    | Peine que le chagrin de l'Impératrice et relui de la<br>reine Hortense causent à l'Empereur. Nouvelles. | 380   |
| 12709                | a jeio.<br>Dessig.      | La Reine de Hollande.             | Repreche affectueux de se laisser dominer par la dou-<br>leur et d'oublier ses parents                  | 350   |
| 12710                | a juin.<br>Deang        | Cambacéria.                       | Voyage de l'Empereur à Danzig pour visiter la ville<br>et douare différents ordres                      | 38.   |
| 12711                | a juin.<br>Penns.       | Tolleymod.                        | Ordre de presser le départ de Gardane pour la Perse;<br>dépêches à préparer                             | 381   |
| 12712                | a juin.<br>Dreag.       | Le G. Dur héréditaire<br>de Bade. | Ordre de retourner à Bode et d'y préparer des troupes<br>pour renforcer le contingent badois            | 38a   |
| 12713                | 3 juin.<br>Mariesburg.  | L'Impératrice.                    | Nouvelles. Recommandation de ne pas s'abandonner<br>à la douleur.                                       | 382   |
| 12714                | 3 juin.<br>Nameborg.    | Combacérés.                       | Avis de la capitulation de l'importante place de Neisse<br>en Silesie                                   | 3He   |
| 12715                | 3 juin.                 | Fouché.                           | Ordre centre une bande de brignads, Question au<br>sujet de l'éséque de Montpellier                     | 383   |
| 12716                | 3 join.<br>Manaburg.    | Clarke.                           | Avis que la place de Neisse a capitalé aux mémos<br>conditions que Schweidnits                          | 383   |
| 12717                | A join.                 | Chempagny.                        | Prix proposé pour le meilleur mémoire sur le croup<br>et la monière de traiter cette maladie.           | 383   |
| 12718                | à join.                 | Doerés.                           | Ordre de substituer à M. Vanierberghe un autre en-<br>treprenaux nour le service des subsistances       | 385   |
| 12719                | h juin.<br>Fukenten.    | Daru.                             | Intention de distribuer du tabac à fumer sax soldats;<br>sedre d'en faire des approvisionnements        | 385   |
| 12720                | & juin.<br>Fakratein.   |                                   | Décret : domaines rosaux affectés par l'Empereur à<br>récompenser des officiers polonais                | 385   |
| 12721                | A juie.<br>Finkmetris.  | Le Prince Jénhose.                | Demande d'un mémoire sur Neisse ; places à assièger.<br>Avis au sujet du géneral de division Gardanae.  | 386   |
| 12722                | à juis.<br>Fatranta     | Kelfermann.                       | Situation de l'armée de réserve à faire connaître. In-<br>tentres au mist des conserits de 1808,        | 386   |
| 12723                | & join.<br>Finkreaten.  | Fonché,                           | Ordre d'éloigner de Paris et de mettre en aurseillance<br>différentes presonnes disignées               | 382   |
| 12724                | 5 jein.<br>Fiskreitrin. | Bigot de Présmeurs.               | Comptabilité de la commune de Dole à vérifier ; torts<br>du sous-préfet ou du maire à apprécier         | 387   |
| 12725                | 5 juin.<br>Favense.     | Telleyrand.                       | Ordre à Gordona de se rendre rapidement en Perse.<br>Necessiré que Sebastiani reste à son poste         | 384   |
| 12726                | 5 juin.<br>Fiskessen.   |                                   | Décret pour indemniser les habitants de Marienhurg<br>de l'établissement de fortifications              | 389   |
| 12727                | 5 juin.                 | Daro.                             | Division de la chambre de Marienwerder en trois<br>cercles, avie à denner à Bapp.                       | 3go   |
| 12728                | 5 juin.                 | Верр.                             | Importance de mettre Dannig en état de souleuir un<br>nouveau niège ; mesures à prendre                 | 390   |
|                      |                         |                                   |                                                                                                         |       |

| des<br>PERCES | DATES                       | DESTINATABLES            | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                         | PACE |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                       |                          |                                                                                                             |      |
| 12729         | 5 juin.<br>Fickenstein.     | Bernadotte.              | Avis d'une stiuque de l'ennemi dirigée contre le ma-<br>réchal Ney.                                         | 391  |
| 12730         | 5 jule.<br>Finteretess.     | Davent.                  | Même avis; ordre de sontenir le maréchal Ney s'il<br>fossait retroite sur Deppen                            | 391  |
| 12731         | 5 juin.<br>Finlesses        | Soult.                   | Mouvements de l'ennemi contre Ney et Bernadotte;<br>nois et ordres                                          | 393  |
| 12732         | 6 juin.<br>Finkensten.      | Cambarérès.              | Asis confidentiel de la réouverture de la campagne;<br>annonce de prechains ésénements                      | 394  |
| 12733         | 6 juin.<br>Finkerstein.     | Fouché.                  | Secret à garder sur les communications de l'archi-<br>chencelier. Ordre de tranquilluer l'Imperatrice.      | 395  |
| 12734         | 6 juin.<br>Fekroten.        | Victor.                  | Ordre de se rendre en toute bûte au quartier général<br>et de se faire remplacer demait Grandeux            | 395  |
| 12735         | 6 juin.<br>Frekensen.       | Duroc.                   | Ordre pour que le petit quartier général et la Garde<br>se rendent à Saalfeld                               | 396  |
| 12736         | 6 juin.<br>Finkepstein.     | Noy.                     | Position à garder ou retraite à faire derrière Deppen<br>et les lacs; avas et compliments                   | 397  |
| 2737          | 6 juin.<br>Finkresten.      | Варр.                    | Subsistances à envoyer à Marienburg. Forces à tenir<br>dans l'île de Nogat; sedres divers                   | 397  |
| 12738         | 6 juin.<br>Finkenten.       | Berthier.                | Officier charge du commandement de Marienwerder.<br>Polosses à duriger sur Smilfeld                         | 398  |
| 12739         | 6 juin.<br>Finkenten.       | Lemarois.                | Avis. Ordre d'organiser les dépôts et de se mettre en<br>mesure de détendre Praga                           | 399  |
| 12740         | 6 juin.<br>Finkensten.      | Berthier.                | Instructions pour le gouverneur de Thora : garnison<br>à former; vivres à fournir; nouvelles à transmettre. | 399  |
| 12741         | 6 juin.<br>Finkensten.      | Davoul.                  | Ordre de se concentrer à Osterode; asu; manarasres<br>projetees.                                            | Aon  |
| 12742         | 7 juin.<br>Sailteid.        | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Ordre d'envoyer savoir à Alt-Rausten si la tête de la<br>coloune de Davout y est arrivee                    | bos  |
| 12743         | 7 juin.<br>Seatists.        | Bernadotte.              | Bogrets exprairis à l'occasion d'une blessure. Victor<br>cheiri pour remplacer Bernsdotte; nouvelles        | les  |
| 12744         | 8 juin.<br>Alt-Becker.      | Soult.                   | Projet d'attaquer Guttatadt, où se trouve le gros de<br>l'armée ennemie.                                    | tos  |
| 12745         | ta join.<br>Beilderg.       | Berthier.                | Ordre à Bapp pour s'emparer de Nehrung et cons-<br>truire une redoute en face de Pillon                     | 503  |
| 2746          | s a juio.<br>Besideng.      | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Becommandation de se luce éclairer du côté de Bar-<br>tenstein et de Friedland                              | boh  |
| 12747         | 13 juin.<br>Beiderg         |                          | 78' bulletin : rupture des négociations par la Russie;<br>combats et journées des 9 et 10 juin              | 505  |
| 2748          | 13 juin.<br>Premirch-Ryinn. |                          | Ordre pour que les gendurmes d'ordonnance poussent<br>une reconnuesance jusqu'é Legienen                    | 411  |
| 12749         | 23 jese.<br>Presnek-Kples.  | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Marche des différents corps. Ordre de diriger Soult<br>et Daveut sur Kornigsberg                            | 411  |

| da<br>Prácas | DATES                                | DESTINATABLES            | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                         | Pass |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              | 1807.                                |                          |                                                                                                             |      |
| 12750        | 13 junn.<br>Prosenth-Spies.          | Soult.                   | Avis. Ordre d'occuper Kennigsberg. Monnements in-<br>déris de l'ennemi                                      | 411  |
| 12751        | 13 juin.<br>Provent-Ephs.            | Lannes.                  | Avis. Ordre de prendre position à Domain et de faire<br>des responsessaces sur Friedland                    | 512  |
| 12752        | 13 join.<br>Pressich-Eylan.          | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Indiers que l'ennemi n'est plus en mesare. Bateaux<br>à rassembler sur la Preget.                           | às   |
| 12753        | 13 jain.<br>Premach-Kylon.           | Lances.                  | Troopes on searche pour appayer le searched Lannes;<br>ordre d'entrer à Friedland.                          | áı   |
| 12754        | t 3 juin.<br>Preusoch-Eplan.         | Snalt.                   | Axis, tiedre de s'emparer de Konigsberg. État dans<br>lequel se trouve l'armée ennemie.                     | 41   |
| 12755        | tă juin.<br>Proposth folso.          | Le Grand-Duc<br>de Berg. | Instructions pour s'essparer repidenzent de Kernigs-<br>berg et pour envoyer partent la cavalerie           | 5,   |
| 12756        | s & join.<br>Sixonac<br>de Parkesso. |                          | Orders pour le bateille de Friedland : mouvement de<br>la droite sur la ganche                              | 61   |
| 12757        | 15 juin.<br>Freeland.                |                          | Ordre à un afficier d'ardonnance de se porter à Ger-<br>deuen et de darjeer sur Friedland les blesses, etc. | 61   |
| 12758        | 15 jain.<br>Friedhol.                | L'Impéretrice.           | Annonce de la victoire remportée à Friedhard, le jour<br>anniversure de Marango                             | 51   |
| 12759        | 15 juin.<br>Fredhol.                 |                          | Décision au sujet d'un monument à élever à la mé-<br>moire de l'évéque Mayneurel de Paucresont              | 51   |
| 12760        | 16 juin.<br>Freeland.                | L'Impératrice.           | Prise de Konigsberg; armes et mogasius trouvés dans<br>cette valle; nouvelles                               | 41   |
| 12761        | 16 juin.<br>Fredant                  | La Briar de Hollande.    | Reproche affectueux à la Britae de se aucotrer, dans<br>l'excis de su dealeux, injuste covers les siens     | 51   |
| 12762        | 16 jain.<br>Webbar.                  | Soult.                   | Divisions à employer au siège de Pillon et sur la<br>langue de terre de Momel. Ordres                       | 41   |
| 12763        | 17 join.<br>Webber,                  | Le Grand-Duc<br>de Berg, | Mouvements à prescrire à la cavalerie pour poursoivre<br>l'enneuit et lui couper la retraite                | 42   |
| 12764        | 17 juna.<br>Welden                   | Le mine.                 | Importance du mouvement ordonné ri-desses ; urdres<br>et instructions à ce sujet                            | 50   |
| 12765        | 17 juin.<br>Webbs.                   | Devost.                  | Asis du mouvement ardonné sur Labiau et de la di-<br>rection souve par l'armée.                             | ñ:   |
| 12766        | 17 jain.<br>Webbs.                   | Les Érêques.             | Invitation à chanter un Te Deux en actions de grâces<br>de la victoire de Friedland.                        | áı   |
| 12767        | 17 juin.<br>Webles.                  |                          | 79° beliefin : relation de la lotaille de Friedland;<br>prise de Kumigsberg.                                | 51   |
| 12768        | 18 jain.<br>Suigera.                 | Le Gread-Duc<br>de Berg. | Avis; ordre de se tenir prêt à poursuivre l'ennemi.<br>Intration de marcher sur Tiles                       | ås   |
| 12769        | 18 juin.<br>Stangeren.               |                          | Projet de cantonnement pour les différents corps de<br>la Grande Armée                                      | 43   |
| 2770         | 18 juin.<br>Stargern.                | Berthier.                | Ordre de faire reconnaître le Timber-canal, les ri-<br>vières de Parwe, d'Aule, la Pregel, etc              | 52   |

| g-<br>des<br>précas | DATES              | DESTINATABLES     | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                   | Patte |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12771               | 1807.              | L'Impératrice.    | Envoi de Tascher près de l'Impératrice pour calmer                                                    |       |
|                     | 19 juin.<br>Tool.  | L improsence.     | ses inquirindes.                                                                                      | 53g   |
| 12772               | 19 join.<br>Triot. | Cambacérès.       | Defrite infliger à l'armée russe : opinion sur la géné-<br>rel Bennigsen qui la dirigosat             | 431   |
| 12773               | 19 juin.<br>Tort.  | Fourier.          | Effet que la victoire de Friedland a produit sur la juc-<br>tance des Busses; nouvelles               | 433   |
| 12776               | to jun.<br>Tilet.  |                   | Décret pour szettre les princes Sapieha en possession<br>des tiens de la starostie de Preny           | 433   |
| 12775               | 19 juin.<br>Took   |                   | 80' bulletin : operations de l'armée depois la prise<br>de Konigoberg jusqu'a l'arrivee sur le Niemen | 434   |
| 12776               | so juie.<br>Táut.  | Gambarérés.       | Désir que le code de consurere soit présenté à la pro-<br>chame session du Corps legislats!           | 536   |
| 12777               | so juin.<br>Tánt.  | Gandes.           | Deminution des droits de l'enregistrement attribure<br>au nouveau code de procédure                   | 436   |
| 12778               | so jon.<br>Tilut,  | Fooché.           | Moser's centre Flachat. Arrêt d'une commission mi-<br>litaire à reviser. Opinion sur M. Legeuve       | 437   |
| 12779               | so join.<br>Titut. | Lamés.            | Ordre de surseoir à l'appel de la réserve de 1808, si<br>cel appel n'a pas dejà etc fait              | 538   |
| 12780               | 20 juin.<br>That,  |                   | Decision au sajet des rezations auxquelles les cons-<br>crits rout en butte à leur arrivée aux corps  | 538   |
| 12781               | se prio.<br>Téxt.  |                   | Decision pour que le ministre du trésor soit consulté<br>sur une proposition de ministre de la marine | 538   |
| 12782               | no juin.<br>Tibit. | Telleyrood.       | Disposition des Busses a faire la paix ; armistice pro-<br>bable. Ordre de se rendre à Kemigsberg     | 439   |
| 12783               | so juin.<br>Taut.  | Le Prince Jérôme. | Avis de la retraite des Busses an deli du Niemen.<br>Prise de Neisse attendue                         | 439   |
| 12785               | no juin.<br>Test.  | Dara.             | Ordre de saistr à Koraigaberg les marchandises russes<br>et d'imposer une contribution à la ville     | 44m   |
| 12785               | so juin.<br>Tou    | Варр.             | Ordre de faire construire une betterie vis-à-sis de<br>Pillan; vivres à diriger sur Elbing            | 55m   |
| 12786               | so juie.<br>Tika   | Clarke.           | Armistore et paix demandés par les Busses. Envoi de<br>troupes à continuer sor Lorsigsberg            | 460   |
| 12787               | 20 juin.<br>Têu.   | Le Boi de Naples. | Victoire décisise resupertee à Friedland ; ordre de faire<br>chanter un Te Desm.                      | 551   |
| 12788               | so juin.<br>Tites. | Le Prince Engine. | Avis de la bataille de Friedland, aussi brillente que<br>Marengo, Ansterletz, Iena                    | 461   |
| 12789               | g s juin.<br>Tok.  | Berthier.         | Ordre & Zsjonchek et & Dombrowski d'intercepter à<br>Augustowo les magassus et parcs de l'ennemi      | 559   |
| 12799               | es join.<br>This.  | Bapp.             | Balterie à construire à l'extrémite du Nebrung. Ordres<br>divers. Surveillance à exercer.             | 550   |
| 12791               | 21 join,<br>Thu.   | Clarke.           | Destination à donner à différents corps. Troupes à retenir à Berlin.                                  | 443   |
|                     |                    |                   |                                                                                                       |       |

| die<br>Princes | DATES                | DESTINATABLES     | SONNAIDE DES PIECES                                                                                      | P10E |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1807.                |                   |                                                                                                          |      |
| 2792           | as jain.<br>Take.    | Cambacinis.       | Monerat de tripos accuede à l'actorie; racellente situa-<br>tion des affaires.                           | 454  |
| 2793           | ss join.<br>Tiles.   |                   | 81° belletin : indication des officiers qui se sont le<br>plus distingués dans cette campagne            | 555  |
| 2794           | 20 juin.<br>Tilot.   | L'Imperatrice.    | Conclusion d'une suspension d'armes. Musion du<br>prince Berghèse près de l'Impératrice                  | 445  |
| 12795          | se join.<br>Total    | Cambaciris.       | Avis d'un armistice, Bennarque su sujet du Te Denn<br>chante à Paris le 15 juin                          | 445  |
| 2796           | ss juin.<br>Tiles.   | Le même.          | Ordre de presser les travaux de Saint-Denis et de dé-<br>posar le prince royal de Hollande à Notre-Dame  | 556  |
| 12797          | ss jain.<br>Tabs     | Le mine.          | Observations sur des projets de décrets relatifs au<br>commerce du Lesant et à la fabrication des draps. | 656  |
| 12798          | na juin.<br>Tijet.   | Champagny.        | Bépouse à une lettre accompagnant un état des prêts<br>faits aux manufactures                            | 448  |
| 12799          | ss join.<br>Tilet.   |                   | Decision en faveur de la nière de general d'artiflerie<br>Dejard                                         | 650  |
| 12800          | sa juin.<br>Tibel.   | Decris.           | Beaseignements attendus de Gardane pour eavoyer<br>une expédition dans le golfe Perrique; codres         | 554  |
| 12801          | so juin.<br>Tiles.   | Le même.          | Demande d'un projet pour mettre le port de Concar-<br>neau en état de recevoir des vaisseoux de guerre.  | 650  |
| 12802          | ss join.<br>Too.     | Le mime.          | Ordre de preedre des mesures pour actuer les sais-<br>seeux qui vont entrer à Flontague                  | 45e  |
| 12863          | s a juin.<br>Tileit. |                   | 8g' bulletia : armistice conclu entre le prince de Neuf-<br>châtel et le prince de Labasof               | 451  |
| 12804          | sa juin.<br>Táus.    | La Grande Armée.  | Proclamation : succès remportés en dix jours ; expression de la reconnaissence de l'Empereur             | 454  |
| 12805          | g3 jaio.<br>Tries.   | Cambacinis.       | Avis de la zon-réassite d'une compiration dans le<br>repassue de Naples.                                 | 453  |
| 12806          | e3 juin.<br>Tilet.   | Decreis.          | fotestica que l'on construire à Auvers des saineaut<br>de So et que l'on imite l'arrimage anglais        | 453  |
| 12807          | 23 juie.<br>Tileit.  | Bapp.             | Ordres divers. Bocommandation de faire partir le plus<br>til pomble la legion du Nord.                   | 451  |
| 12808          | a3 juie.<br>Trint.   | Gerke.            | Troupes euroyées dereat Kolberg par Brune. Ques-<br>tion au mijet des troupes bevarosses                 | 152  |
| 12809          | 23 jain.<br>Total.   | Le même.          | Ordre de résair à Berlin se corps de réserve de<br>6,000 Bavareis et de 1,500 Badois                     | 655  |
| 12810          | s3 juin.<br>Titel.   | Le Priore Eugène. | Pine désigné pour remplacer le général Teulié, blessé<br>grièvement devant Kolberg.                      | 856  |
| 12811          | s3 join.<br>Tost.    |                   | 83° bulletin : annonce de la capitulation de la place<br>de Neisse                                       | 854  |
| 12812          | să juin.<br>Tile:    | Combeciris.       | Le meréchel Kalkreuth attende pour conclure us ar-<br>mistice avec le Prusse.                            | 15   |

| riices | DATES                 | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                   |
|--------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1807.                 |                          |                                                                                                       |
| 12813  | så join<br>Tilet.     | Telloyrand.              | Instructions à donner à Sebustiani. Entrevne désérée<br>par le Case. Duplicité de l'Autriche          |
| 12814  | at juin.<br>Tiles.    | Le Roi de Bavière.       | Avis de la suspension d'armes avec la Russie et d'un<br>prochain armistice avec la Prusse             |
| 12815  | a-fr juin.<br>Tileit. | Le Boi<br>de Wurtemberg. | Même evis. Éloge de la conduite des Wurtembergorie<br>à la journee de Heilsberg                       |
| 12816  | a & juin.<br>Tites.   | Le Prince Jécôme.        | Même avis. Ordre de continuer les opérations et de<br>vettler à la remonte de la cavalerie            |
| 12617  | sh juin.<br>Telet.    | Le Roi de Sexe.          | Avis de l'armistice evec la Russie, lequel va être<br>suivi d'ann convention semblable avec la Prusse |
| 12818  | at jein.<br>Têck.     | Daru.                    | Blesses à placer à Danzig , Marienburg , Marienwerder<br>et Thorn ; ordres pour les subsistances      |
| 12819  | să join.<br>Tdát.     | Lemarois.                | Article à insérer dans les journaux de Varsovie sur la<br>révolution qui e éclaté à Constantinople    |
| 12820  | a & join.<br>Tiles.   | Songis.                  | Ordro pour l'appresisionnement de Kusugsberg en<br>muentions de guerre                                |
| 12821  | a à juin.<br>Tout.    |                          | 85° bulistin : nouvelles ; relation de combut de Dren-<br>sewe ; position formidable de l'ermes       |
| 12822  | s f. join.<br>Tilut.  | ,                        | 85' bolletin : entrevue qui doit evoir lieu entre les<br>deux Empereurs sur le Niemen                 |
| 12823  | ali join.<br>Tilut    | Surary.                  | Ordre de faire conneitre le nombre des funds trouvés<br>à Konsignberg                                 |
| 12824  | a5 jain.<br>Tilet.    | Rapp.                    | Ordre concernant les régiments previseires, les blemés<br>et les déplés de cavalerie                  |
| 12825  | ali jaie.<br>This     | L'Impératrice.           | laspression favorable produite ser l'Esspereur par le<br>Gast                                         |
| 12826  | a5 join.<br>Tilet     | Telleyrand.              | Ordre de se rendre promptement à Tilsit, où le Case<br>et le roi de Prusse vont vanir habiter         |
| 12827  | a5 juie.<br>Total.    |                          | 86° belletin : entrevue des Empereurs de France et<br>de Bussie sur le Niemen.                        |
| 12828  | s6 join.<br>This.     | Champagny.               | Satisfartion à témoigner au préfet de la Girende pour<br>la manière dont il a reçu les Espagnols      |
| 12829  | 46 juin.<br>Tilet.    | Fonché.                  | Accusé de réception d'une lettre du ministre de la<br>police                                          |
| 12830  | 26 jain.<br>Thet.     | Dejena.                  | Ordre de se plus employer le drep blanc pour l'ha-<br>billement des troupes.                          |
| 12831  | a6 jain.<br>Taut.     | Lacuée.                  | Neavelles. Part qui revient à Lecure dess les succès<br>obtenus par l'Empereur                        |
| 12832  | a6 junn.<br>Tabut.    | Savary.                  | Ordre d'employer les marins de la Garde & la naviga-<br>tion du Haff.                                 |
| 12833  | 26 jain.<br>Thit.     | Clarke.                  | Avis d'un crédit de zuo uon francs. Explication à<br>donner à Brune sur l'armistice avec la Prusse    |

| den<br>Prifeza | DATES                | DESTINATAIRES            | SOWNLINE DES PIÈCES                                                                                           | Pac  |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| -              | 1807,                |                          |                                                                                                               |      |
| 12834          | s5 jain.<br>Take     |                          | Armistice entre S. M. l'ampareur des Français et S. M.<br>le roi de Prasse.                                   | 46   |
| 12835          | są jain.<br>Trist.   | Le Prince Engine.        | Ordres concernant l'officier runse chargé de porter<br>des ordres du Caur à la flotte de la Méditerranie.     | 66   |
| 12836          | 17 juin.<br>Test.    | :                        | Article additionnel à l'armistice conclu cetre l'Empe-<br>reur et le roi de Prosse                            | 47   |
| 12837          | 3n jule.<br>This.    | Feoché.                  | Conférences qui set lieu à Tilait et font espérar la ré-<br>tablissement de la paix                           | 42   |
| 12838          | 30 juin.<br>Tiles.   |                          | Décret restituant au prince Poninteruki les biens con-<br>finqués par le roi de Protes.                       | 4:   |
| 12839          | So jain.             |                          | Décret : disposition de domaines en Pologne en fa-<br>veur des principaux généraux de l'armée                 | å-   |
| 12840          | a juillet.           | Champagny.               | Note relative à la construction de la Bourse de Paris;<br>projets non appronnés.                              | 4:   |
| 12861          | s juillet.           |                          | Décision au sujet d'une présentation de successeur<br>faite par un agent de change de Paris.                  | 8:   |
| 12842          | 3 joillet.           | L'Impératrice.           | Mission de M. de Tureane, chargé de donner des dé-<br>tails sur les cotrevues de Tilsit.                      | 8-   |
| 12843          | 3 juillet.<br>This.  | Cambaciris.              | Parfaite enteute qui existe entre l'Emprevur, le Car<br>et la roi de Prusse.                                  | 4    |
| 12854          | 3 juillet.           | Le même.                 | Mécontentement au sujet d'une délibération du Co-<br>seil d'état; discussion à reprendre                      | 8-   |
| 12845          | 3 juillet.<br>Tabit. | Fourbi.                  | Ordre de veiller 4 ce qu'il ne soit plus fait dans les<br>journaux des affunions blessantes contre la Bussie. | 8-   |
| 12846          | 3 juillet.           | L'Empereur<br>de Bussie. | Enroi, s' de notes sur Corfou et le rive geuche de<br>l'Elhe, s' d'un traité patent et d'un traité secret.    | 4    |
| 2847           | 4 juillet.<br>Tibit. | Fouché.                  | Ellet que la nouvelle de l'entrevue de Tileit a dû pro-<br>duire à Paris                                      |      |
| 2848           | à juillet.<br>Thu.   | Decris.                  | Efforts à tourner du côté de la marine , la guerre con-<br>tinentale étant terminée                           | 4    |
| 2849           | å jeillet.<br>Tiles. | L'Empereur<br>de Bussie. | Envoi d'une note sur la nécessité d'établir des états<br>intermédiaires entre la France et la Bussie          | à-   |
| 2850           | 4 juillet.           | Le Prioce Engène.        | Seins à denner à la marine pour dominer sur l'Adria-<br>tique; demande de remengnements.                      | 41   |
| 2851           | à juillet.<br>Took   | Le Rei de Naples.        | Demende d'un rapport sur Tarcote. Ordre de prépa-<br>rer la prise de possession de Corfou, Nouvelles          | 4    |
| 2852           | 5 juillet.<br>This.  | Cambacerés.              | Consentrarent à or que la général Marmont inspecte<br>les places de Hellande.                                 | 61   |
| 2853           | 5 juillet.           | Fouché.                  | Absence de nouvelles sur une expédition anglaise et<br>sur son débarquement.                                  | - A1 |
| 2854           | 5 juillet.<br>Tilet. | Dejeun.                  | Importance d'Alexandrie; ordre de porter une alten-<br>tion particolière aux travaux de cotte place           |      |

| des<br>PrácEs | DATES                | DESTINATABLES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | Pacs |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12855         | 1807.                |                          |                                                                                                          |      |
|               | 5 juillet.<br>Tdot.  | Berthier.                | Ordre au gouvernement de Varsovie d'étendre son<br>action jusqu'aux frontières de Bislystok              | 48   |
| 2856          | 5 juillet.<br>Tilet. | Duru.                    | Envoi d'un décret fixant la contribution de Kaunigu-<br>berg; etnt des magasins à faire connaître        | 48   |
| 12857         | 5 juillet.<br>Tabet. | Clarke.                  | Forces à la disposition de Brune pour maintenir la<br>Poméranie et repouser les Auglais                  | 48   |
| 12858         | 5 juillet,<br>Tdut.  | Le Prince Eugène.        | Ordre de ménager des évêques opposants. Mesures<br>contre les émigrés milanass.                          | 480  |
| 12859         | 5 juillet.<br>Tilet. | Le mime.                 | Importance attachée par l'Empereur aux fortifications<br>de Palmanora, d'Osoppo, de Pietole              | 48   |
| 12860         | 5 prillet.<br>Tdut.  | Le Boi de Naples.        | Surprise de ce que les Anglais aient remplacé à Maîte<br>des canons de bronze par des canons en fer      | 48   |
| 12861         | 6 juillet.<br>Tales. | L'Imperatrice.           | Beproche d'indifférence pour les rictoires de l'Empe-<br>renr; annonce de procham retour à Paris         | 48   |
| 12862         | fi juliet.<br>Total. | L'Empereur<br>de Bossie. | Proposition pour concilier les negociateurs français et<br>russes sur des points en ducusson             | 48   |
| 12863         | 6 juillet.<br>Total. | Cambacerés.              | Nouvelles, Arrivée de la reine de Prusse à Tilait;<br>prochaine conclusion de la paix                    | 48   |
| 12864         | 6 puillet.<br>Tiest. | Talleyrand.              | Ordre de préparer un travail pour les armes à dunner<br>au rei de Westphalie.                            | 19   |
| 12865         | 6 juillet.<br>Trint. | L'Empereur<br>de Russie. | Envoi d'un projet de truté d'alliance. Mouseut le plos<br>favorable pour se declarer contre l'Angleterre | Aq   |
| 12866         | 6 juillet.<br>Tilet. | Le Prace Engine.         | Beproche d'avoir envoyé à l'armée des officiers napo-<br>litains mal finnée; ordre à ce sujet            | 49   |
| 12867         | 6 paillet.           | Severy.                  | Question au sujet de vins séquestrés à Kornigsberg et<br>que l'Enspereur veut distribuer à l'armée       | hg   |
| 12868         | 6 juillet.<br>Triet  | Lacure.                  | Ordre de sursouir à l'appel de la réserse, les affaires<br>étant sur le point de s'arranger.             | An   |
| 12869         | 7 juillet.           | L'Impératrice.           | Conduite tenue euves la reine de Prusse. Conclusion<br>de la para. Jérôme, roi de Westphalie             | £9   |
| 12870         | 7 juillet,<br>Total. | Cambaniris.              | Mission de Carion-Nuav à Paris, Convocation du Corps<br>législatif pour le 15 soût.                      | 49   |
| 12871         | 7 juillet.<br>Total. |                          | Note pour le Couseil d'état; question à examiner ou<br>sujet d'expropriations à Paris.                   | 19   |
| 12872         | 7 juillet.           | Le Bet de Saxe.          | Duchi de Varsovie attribué au roi de Saxa dans les<br>arrangements convenus à Tileit                     | 59   |
| 12873         | 7 juillet.<br>Total. | Le Prince Jérôme.        | Avis à ce prince qu'il est recoume comme roi de West-<br>phalie; premieres instructions                  | 59   |
| 12874         | 7 juillet.<br>Tilet. | Berthier.                | Troupes saxoanes à envoyer desant Graudent; autres<br>troupes de la Confédération à diriger sur Stettin. | 49   |
| 12875         | 8 juillet.<br>Tiles. | L'Impératrice.           | Metif qui rend l'Empereur inscasible aux grâces et<br>aux matheurs de la reine de Prusse                 | t g  |

| des<br>Prikcus | DATES                      | DESTINATABLES                | SONWAIRE DES PIÈCES                                                                                     | PAGE |
|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1807.                      |                              |                                                                                                         |      |
| 12876          | 8 juillet.<br>Tout.        | Cambaoiris.                  | Axis de la roachusion de la paix; note à faire insérer<br>au Monteur                                    | 595  |
| 12877          | 8 juillet.<br>Tilut.       | Dejean.                      | Ordre de faire babiller à nouf les prisonniers russes,<br>l'Empereur soulant les rensayer en Bussie     | h96  |
| 12878          | 8 juillet.<br>Tibis.       | Decris.                      | Question sur les moyens d'approvisionner la Botte<br>russe. Flotte à rémar à Toulon                     | hyt  |
| 12879          | 8 juillet.<br>Tous.        | Le mime.                     | Ordre d'activer les atmements et les constructions na-<br>vales à Anvers; recommandations.              | 497  |
| 12880          | 8 juillet.<br>This.        | Duru.                        | Avis et ordres divers. Recommandation de se plus<br>tirer de vivres de Danzig , Varsovie et Thorn       | 598  |
| 12881          | 8 juillet.<br>Tital.       | Clarke.                      | Avis des conditions de la paix. Ordre à M. de la Bouil-<br>lorie de préparer ses comptes.               | 695  |
| 12882          | 8 juillet.<br>Tilds.       | Le Roi de Naples.            | Avis que la paix est signife et que le rei de Naples est<br>reconne par la Russie                       | 500  |
| 12883          | 8 juillet.<br>This.        |                              | Note pour le Publiciste; attachement de l'Empereur<br>aux principes de la justice et de la tolérance    | 500  |
| 12884          | 9 juillet.<br>Tink         | L'Empereur<br>de Busse.      | Envei de différents documents. Notification qu'il con-<br>vient de faire au gouvern-ment anglais        | 50   |
| 12885          |                            |                              | Ordres à donner de part et d'autre pour les affaires<br>de la Porte et de l'Adriatique                  | 500  |
| 12886          | 9 juillet.<br>Tobit.       | Telleyrand.                  | Minion à donner à Guilleminot en Turquie : change-<br>ment de politique à faire presentir à Selustiani. | 5-1  |
| 12887          | 9 juillet.<br>Titols.      | Ali Pecho.                   | Assurance d'ausitié. Avis du cétablissement de la paix<br>avec l'empresar de Bussie.                    | 50   |
| 12888          | g juillet.<br>Tost.        | Le Prince Eugène.            | Témoigrages d'amité échanges entre le Carr et l'Em-<br>pereux. Approvissonnements à réunir pour Corfon. | 5er  |
| 12889          | 10 juillet.<br>Konighers.  | Gamboofrès.                  | Nouvelles de la separation des deux Empereurs à Til-<br>sit. à sis à mettre au Monateur.                | 50   |
| 12890          | to juillet.<br>Lunigaberg. | Fouché.                      | Avis de la matification de la paix. Folie du roi de<br>Subde qui dessore l'armintee.                    | Sel  |
| 12891          | to juillet.                | Portalis.                    | Cario italieza dicario pour les acreires qu'ils ont<br>readus à la religion et à la patrie              | 501  |
| 12892          | to juillet.<br>Lampberg.   | Le Grand-Duc<br>de Wursburg. | Promesse d'intersenir pour terminer les différends<br>qui existent entre er prince et la Bavière        | 50   |
| 12893          | 11 juillet.<br>Kampleng.   | Berthier.                    | Order de faire conver les transus du génie sur tons les<br>points de l'armer                            | 50   |
| 12895          | to juillet.<br>Longberg.   | Gambaofrès.                  | Projet de partir de Konigsberg pour after à Dresde;<br>proclaine arrivie à Paris.                       | 50   |
| 12895          | ta juifet.<br>Knapberg.    |                              | Convention réglant l'époque de l'évacuation des diffé-<br>rentes parties de la Prusse.                  | Se   |
| 12896          | to juillet,<br>kenigsberg. |                              | Note pour le traité d'execustion ; instructions relatives<br>à différents details.                      | 51   |

| des<br>Prièces | DATES                             | DESTINATABLE             | SONMAIRE DES PIÈCES                                                                                                | race |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 1807.                             |                          |                                                                                                                    |      |
| 12897          | to juillet.<br>Emaignous          |                          | Dispositions générales pour la distribution de l'armée<br>en quetre grands commandements                           | 5:4  |
| 12898          | 12 juillet.<br>kenigsberg.        | Le Rei de Naples.        | Reproche de publier des lettres de l'ex-roi de Naples<br>et de bisser les journaux parler de brigandages.          | 518  |
| 12899          | 19 juillet.<br>Kengdorg.          |                          | 8γ° bulletin : fin des conférences de Tibut; consé-<br>quences de la para pour le blocus continental               | 519  |
| 12900          | 13 juillet.<br>konigsterg.        | Cambocíris.              | Communication à faire au Sénat. Ordre de faire pu-<br>blier solennellement l'annonce de la paix è Paris.           | 501  |
| 12901          | 13 juillet.<br>Acceptors.         | Talleyrand.              | Ordre d'expédier les traités. Rapport quotidien à de-<br>mander a M. Vincent, commissaire à Varsovie               | 591  |
| 2902           | 13 juillet.<br>kengsberg          | Smary.                   | Ordre de se rendre à Saint-Pétersbourg et d'instruire<br>l'Empereur de tout ce qui s'y passe                       | 540  |
| 2903           | 13 juillet.<br>Anniphry.          | Meret.                   | Informations à prendre, en Henovre et en Prusse,<br>sur des domaines dont l'Empereur veut disposer.                | 5+3  |
| 2904           | 13 juillet.<br>Acceptors          | Bertheer.                | Ordre à Dora de presser le passement des contribu-<br>tions, suquel l'execusion est subordonne                     | 5:3  |
| 12905          | 13 juillet.<br>Kanigsberg.        |                          | Décret : décorations accordées oux corps qui se sont<br>le plus distingues pendant la campagne                     | 513  |
| 12906          | 13 juillet.<br>Kongsberg.         | Berthier.                | Note : demande d'un état des officiers supérieurs blos-<br>sés, avec les batailles où ils se sont trouves          | 5+5  |
| 2907           | 13 juillet.<br>Konigsberg         | ļ                        | Note regiant le manière dont ours lieu l'évacuation<br>des états pressions ; dispositione et ordres                | 516  |
| 12968          | a 3 juillet.<br>Knoopberg.        | Rapp.                    | Biens à sequestrer à Danzig. Députés que le ville doit<br>enveyer à Droide pour discater la conditation            | 548  |
| 12909          | 13 juillet.<br>Kompley            | Clarke.                  | Avie aux habitants de Berliu que l'armée n'évacuere<br>pas avant que les contributions seient payées               | 510  |
| 12910          | 13 juillet.<br>Entophery          | L'Empereur<br>de Russie. | Prière d'accueillir avec bente le général Savary, que<br>l'Empereur enveie à la cour de Bussie                     | 510  |
| 12911          | 15 juillet.<br>Molyno.            | Bepp.                    | Ordre de diriger sur Stritin les troupes de Bade, qui<br>seront aux ordres du marechal Brune                       | 530  |
| 2912           | 18 juillet.<br>Drode.             | L'Impératrice.           | Arrivée de l'Empereur à Dreule; avis de prochain re-<br>tour à Saint-Lloud,                                        | 530  |
| 12913          | 18 juillet.                       | Cambacérès.              | Rapide voyage de l'Empereur pour striver à Dresde,<br>où il est à moitie chemin de Parie.                          | 531  |
| 2914           | 18 juillet.                       | Cretet.                  | Observations sur des opérations de la Banque. Projet<br>de héliments non approuvé.                                 | 531  |
| 2915           | 18 juiflet.<br>Dreade.            | Réal.                    | Approbation donnée à un projet d'union entre made-<br>moiselle Real et le neveu de Lacuie                          | 539  |
| 2916           | 18 juillet.                       | Dejean.                  | Beproche d'avoir changé le dépôt d'un régiment : de-                                                               | 532  |
| 12917          | Dreede.<br>18 juillet.<br>Dreede. | Le colese.               | peuse qui en résulte.  Ordre de faire venir à Paris, event le 16 soût, des détochements tires de camp de Saint-Lé. | 533  |

| des<br>prikcus | DATES                           | DESTINATALEES             | SONNAIER DES PIÈCES                                                                                         | PAG |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12918          | 1807.<br>18 juillet.<br>Dessie. | Decres.                   | Observations an sajet de constructions de vaissesus à<br>Flessingue; mosures approarées                     | 53  |
| 12919          | 18 juillet.<br>Dresis           | Le mène.                  | ldre ridicale da diffendre une batteria avec un filet<br>d'abordage; ordre d'élever un mur crénelé          | 52  |
| 12920          | 18 juillet.<br>Devde.           | L'Empereur<br>d'Autriche. | Bieuveillance assurée su prince de Wurtemberg. Bo-<br>merciment des bonnes dispositions de l'Autriche.      | 52  |
| 12921          | 18 juillet.<br>Drawle,          | Le Prince Jérôme.         | Ordre de se rendre à Dresde et de diriger sur Bertin<br>le cavalerie bevareise et wurtembergeoise           | 52  |
| 12922          | 18 juillet.<br>Drude.           | Clarke.                   | Becommandation d'exiger le payement en argent des<br>contributions ordinaires et extraordinaires            | 52  |
| 12923          | 18 juillet.<br>Dresk.           | Le même.                  | Envoi d'une note. Ordre de défendre à Berlie toute<br>démonstration ne sujet de la paix                     | 52  |
| 12924          | 18 juillet.<br>Dreade.          | Le Roi da Naples.         | Creintes au sujet der Enances de Naples; danger des<br>théories aun sanctionnées par l'expérience           | 53  |
| 12925          | s8 juillet.<br>Dresis.          | Berthier.                 | Ordres pour divers convenients de treupes. Déclara-<br>tion à faire aux plénipotentiaires prussiens         | 52  |
| 12926          | 19 juillet.<br>Deuts.           | Fouché.                   | Dessande d'un repport sur des affaires dans imquelles<br>annt intéressés des conseillers d'état             | 5.2 |
| 12927          | 19 juillet.<br>Dresk.           | Le même.                  | Ordres divers de police. Dessende d'an rapport sur<br>des dilapidations à Marseille.                        | 52  |
| 12928          | 19 juillet.<br>Deeds.           | Talleyrand.               | Déclaration à faire au Pertugal; convention à signer<br>avec l'Espagne                                      | 58  |
| 12929          | 19 juillet.<br>Desde.           | Decris.                   | Ordre de faire un exemple d'un aspiront qui a toé an<br>marin à Brest.                                      | 51  |
| 12930          | 19 juillet.<br>Drede.           | Le Roi<br>de Wartemberg.  | Biponse à des lettres du soi de Wartemberg expri-<br>ment le désir de se rendre près de l'Empereur          | 51  |
| 12931          | ao juillet.<br>Dessis           | Talleyrood.               | Estente à établir avec la Bavière et l'Espagne pour<br>dériarer l'ordre de Multe dissous                    | 58  |
| 12932          | as juillet.<br>Dresde.          | Berthier.                 | Ordres à donner aux troupes bellandaises qui doivent<br>prendre part au niège de Stralaund                  | 56  |
| 12933          | ee juillet.<br>Dresis.          | Talleyrand.               | Ordre à M. Alquier de demander que la nombra des<br>enrimanx français soit augmenté                         | 56  |
| 12934          | aa juillet.<br>Dresie.          | L'Empereur<br>d'Autriche. | Témeignage de satisfaction renda au beron de Vin-<br>erat et au commandont militaire en Gallicie            | 51  |
| 12935          | en juillet.<br>Dreste.          | Berthier.                 | Missions de MM. Deponthon at Lacoste devant Stral-<br>sund et de M. de Teorone à Berlin et Hambourg.        | 51  |
| 12936          | se juillet.<br>Dresle.          | Le même.                  | Composition des corps de Brune et Bernadotte. Decla-<br>ration à faire nax états de Hanovre; ordres divers. | 51  |
| 12937          | na jaillet.<br>Dronke           | Le mêroe.                 | Avis. Ordre d'organiser les corps de Brune et de Ber-<br>nadotte ; restitutions à exiger.                   | 51  |
| 2938           | an jaillet.<br>Dende,           | Dura.                     | Ordre de se readre à Berlia pour truiter avec les con-<br>missaires prassions                               | 5.5 |

| des<br>PIÉCES | DATES                      | DESTURATABLES       | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                      | P84 E |
|---------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                      |                     |                                                                                                          |       |
| 12939         | as juillet.<br>Dresde.     | Clarks.             | Instructions à donner à MM, de la Batiflerie, Lum-<br>bert et Estève au sujet des contributions          | 549   |
| 12940         | ss juillet.<br>Devole.     | Le Prince Jérôme.   | Ordres à donner à Hédouville relativement aux con-<br>tributions et impositions en Sièrée                | 550   |
| 2941          | as juillet.<br>Drede.      | Brune.              | Ordre de presser le siège de Stralsund; recomman-<br>dation de rensoyer les troupes qui sont inutiles    | 551   |
| 2912          | ss juillet.<br>Donde       | Le Prince Eugène.   | Lettre & écrire su Pape en lui transmettant les plaintes<br>très-rives de l'Empereur.                    | 551   |
| 2943          | as juillet.<br>Donde.      | Le mime.            | Becommondation de se pas faire de mouvements de<br>troupes en Halie pendant l'été                        | 559   |
| 1944          | ss juillet.<br>Desde.      | Le Boi de Hollande. | Inconsequence que la roi de Hollande a commise en<br>portant le deuil de l'impératrice d'Astriche        | 559   |
| 12945         | ng juillet.<br>Sunt-Cloud. | Gardin.             | Question au sujet du transport en France des mar-<br>chanduses anglaises confisquées à Hambourg          | 559   |
| 2946          | ng juillet.<br>Sant-Cloud. | Bejeau.             | Licensiement des gardes nationales mises en réquisi-<br>tion pour le service des frontières du Rhin      | 560   |
| 2947          | 19 juillet.<br>Sunt-Clouk. | - Le mime.          | Istentica de ranembler à Bayonne une armée de<br>20,000 hommes; question à ce sujet                      | 560   |
| 2948          | ng juillet.<br>Snat-Cloud. | Rapp.               | Ordre de faire conneître si la légion du Nord vent on<br>non restre su service de France.                | 561   |
| 2949          | 59 juillet.<br>Seat-Cloud. | Le Proce Engène.    | Nouvelles. Troupes à rassembler pour prendre possession de Lisonrae.                                     | 561   |
| 2950          | ag juillet.<br>Sant-Clest. | Le mine.            | Ordres concernant la division d'Ancône et le corps de<br>Givité-Vecchia.                                 | 561   |
| 12951         | ng juillet,<br>Suat-Cirol. | Le solme.           | Ordre de prévenir Marmont que l'Empereur va por-<br>ter son ettention sur l'armée de Dalmetie            | 563   |
| 2952          | 59 juillet.<br>Seat Goal.  | Clarke.             | Easei de la lettre ci-après deut Clarke deit prendre<br>lecture; avis et ordres                          | 563   |
| 2953          | 59 juillet.<br>Sout-Cloud. | Soult.              | Ordres pour l'ésocuation des pays occupés par l'armée<br>française ; conditions à observer               | 564   |
| 2954          | og juillet.<br>Sent-Chul.  | Dens.               | Ordres formels relatifs à la convention d'évacuation;<br>engagements que doit prendre le rei de Prusse   | 566   |
| 12955         | 30 juillet.<br>Pars.       | Maret.              | Béunios d'un conseil d'administration pour rendre<br>compte des transuz relatifs nuz ponta et chanesées. | 567   |
| 2956          | So juillet.<br>Sun-Chut.   |                     | Note : questions aux ministres des finances et de l'in-<br>térieur sur des mesures relatives su commerce | 568   |
| 2957          | 30 juillet.<br>Seat-Cloub. | Gradin.             | Note : dreits payés par les vins en bouteilles à resupla-<br>cer par un abounement annuel                | 569   |
| 2958          | So juillet.<br>Seet-Cloud. | Mallies.            | Note : abservations relatives à la selde ; réductions à faire ; situation du trésor à présenter          | 569   |
| 2959          | 31 juillet.<br>SeintClook  | Cambooinis.         | Demande d'un projet de lei pour sppliquer su Code<br>civil les formales impériales                       | 579   |

| des<br>prácas | DATES                        | DESTINATABLES     | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                               | PAGE |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                        |                   |                                                                                                                   |      |
| 12960         | 31 juillet.<br>Seist-Cloud   | Goudin.           | Ordre de provequer une délibération de la Banque<br>qui mette l'escompte à quatre peur cent                       | 57   |
| 12961         | 31 juillet.<br>Seas-Cleed.   | Defermen.         | Projet de loi à rédiger pour fixer le taux de l'intérêt<br>légal à cinq pour cent                                 | 57   |
| 12962         | 3 s joillet.<br>Sciat-Cloud. | Telleyrand.       | Ordres à réitiere à M. Bourrienne. Plaintes à petter<br>contre les relations du Donemark ovec l'Augleterre.       | 57   |
| 12963         | 31 juillet.<br>Sees-Cloud.   | Dejesa.           | Ordre de demander our sénateurs commandant la ré-<br>serve deux bataillons prêts à faire campagne                 | 57   |
| 12964         | 3: juillet.<br>Seet-Good.    | Le même.          | Satisfaction à téroeigner à Marmont pour les routes<br>qu'il fait faire en Dalmetie.                              | 57   |
| 12965         | 31 juillet.<br>Seet-Cloud.   | Clarke.           | Bépanse à des observations au sujet des contributions<br>de la Pranse; ordres divers.                             | 57   |
| 12966         | 31 juillet.<br>Samt-Cloud.   | Le Prince Eugène. | Eurei d'un decret reletif oux Italiens qui restent ou<br>service de poissances étrangères                         | 57   |
| 12967         | 3: juillet.<br>Sout-Cloud.   | Le même.          | Ordre d'enfermer à Fenestrelle divers individus, si<br>les soupçons contre eux se vérifient                       | 57   |
| 12968         | 3s juillet.<br>Sunt-Cloud.   | Le Boi de Naples. | Mécontentement de ce que le Roi accueille des gens<br>suspects chassés de l'armée d'Italie                        | 57   |
| 12969         | 1" solt.<br>Seat-Cleat.      | Feuché.           | Mesures à prendre contre un journaliste qui ettaque<br>les libertés de l'église gallicane                         | 57   |
| 12970         | s" sedt.<br>Seat-Cloud.      | Decreis.          | Ordres à donner à Cadix , Rochefort , Lorient et Brest ,<br>pour qu'il soit fourni des vivres à l'escudre russe . | 57   |
| 12971         | s soft.<br>Seat-Cloud.       |                   | Décision : remontrance à faire à un sergent légion-<br>naire que l'en proposait de renvoyer                       | 58   |
| 12972         | s coûl.<br>Seint-Cloud.      | Portalis.         | Mécontentement de ce que les honneurs mités n'eient<br>pas été rendus, à Nancy, à un évêque décédé                | 58   |
| 12973         | e sout.                      |                   | Décret pour la dissolution des camps de l'Océan ; com-<br>position du corps de la Gironde ; défense des côtes.    | 58   |
| 12974         | e coût.<br>Suint-Cloud.      | Bernadette.       | Politique de l'Empereur à l'égard du Danemark,<br>l'Angleterre n'acceptant pas le médiation du Case.              | 58   |
| 12975         | e acút.<br>Saist-Cloud.      | Le Roi de Neples. | Demande d'états de situation de l'ormée de Naples.<br>Intention de faire occuper Livourne.                        | 58   |
| 12976         | 3 solt.<br>Selet-Cloud.      | Chempaguy.        | Rapport à faire sur les travaux de Paris et sur les fonds<br>nécessaires ; projet d'emprant à présenter           | 58   |
| 12977         | S onds.<br>Sees-Cloud.       | Le même.          | Ordrs de faire élever la statue de général d'Houtpeal<br>sur la place des Vosges.                                 | 58   |
| 12978         | 3 sout.<br>Seini-Cleat.      | Lacépède.         | Ordre de démotir deux anciennes tours du rhôteen<br>d'Écouen, dont la restauration n'est pas approuvée.           | 58   |
| 12979         | 3 eoût.<br>Sunt-Cloud.       | Le Roi de Naplea. | Insuffisance des reuseignements donnés sur l'ormo-<br>ment de Tarente; demande d'un croquis.                      | 58   |
| 12980         | à soit.<br>Sunt-Cloud.       | Champeguy.        | Expression de satisfaction pour un rapport sur les re-<br>lations commerciales over l'Amérique                    | 51   |

| das<br>Prices | DATES                    | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                        | Pacs |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                    |                          |                                                                                                            |      |
| 12981         | 4 solt.<br>Solut-Cloud.  | Gaudin.                  | Inquirtude qui existe en Belgique parmi les acqué-<br>reurs de biens nationaux; demande d'un rapport.      | 587  |
| 12982         | h apôt.<br>Saint-Cloud.  | Gollin.                  | Demande d'un tableso des importations et exporta-<br>tions pendant les sanées x, x, xx, xx; et xv          | 587  |
| 12983         | A soft.<br>Seins-Cloud.  | Dejesn.                  | Demando d'an repport sur les travaux exécutés par la<br>génie dans les places de France                    | 588  |
| 12984         | å sodt,<br>Snish-Cloud.  | Davout.                  | Avis et ordres. Demande de renseignements. Becom-<br>mandation au sujet de la légion polonaise             | 586  |
| 12985         | 6 sout.<br>Sent-Cloud.   | Ворр.                    | Mesures à prendre à Dansig; lettres de change à exi-<br>ger; biens du roi de Prusse à rendre               | 590  |
| 12986         | A sout.<br>Seint-Cloud   | Clarke.                  | Déclaration à faire à M. de Scholenburg et aux pro-<br>prieteures sur le rive geuche de l'Elbe             | 5ge  |
| 12987         | A solt.<br>Seint-Cloud.  | Le même.                 | Bégiments hollandais à diriger sur Hambourg; marins<br>de la Garde à faire venir à Stettin                 | 591  |
| 12988         | A nods.<br>Sunt-Glood.   | Brune.                   | Explication de l'ordre donné de diriger tous les Hel-<br>landais sur Hembourg                              | 591  |
| 12989         | A node.<br>Smat-Cloud,   | Clarke.                  | Demanda d'une note sur les provinces de l'Elbe; avis<br>à publier dans les journaux.                       | 591  |
| 12990         | h nedt.                  | Le Prince Eugène.        | Nécresité de compléter les cadres de l'armée italienne.<br>Etat des fortifications à faire conneître       | 591  |
| 12991         | A node.<br>Sees-Cloud.   | Le même.                 | Demande d'un état des importations et des exporta-<br>tions pendant les trois dernières années             | 592  |
| 12992         | A sout.<br>Selet-Good.   | Le mime.                 | Occasion que pourrait denner le Pape de lui ôter les<br>états de Home.                                     | 591  |
| 12993         | A sout.<br>Sejet-Cleak   | Melai.                   | Béponse à une lettre de l'archichaucetier du royaume<br>d'Italie; regret de le savoir en mauvaise sonte    | 598  |
| 12994         | 6 soul.<br>Sent-Cloud.   | Le Roi de Naples .       | Rappel d'une invitation à faire constroire doux vais-<br>seaux de So et deux frégates                      | 596  |
| 12995         | å soùt.<br>Sunt-Cloud.   | Fouché.                  | Question au sujet de sommes durs par la police. De-<br>mande d'un compte de recettes et de dépenses        | 595  |
| 12996         | å solt.<br>Seet-Cleed.   |                          | Décision au sujet de marchandises angleises dont les<br>habitants de Lubeck on vestiont point de dossaisir | 595  |
| 2997          | 6 souls.<br>Seint-Cloud. | ·····                    | Décision au sujet d'un procès existant entre M. de<br>Girac et la famille des Montmorescy                  | 596  |
| 2998          | 5 solt.<br>Seat-Good.    | Le Roi<br>de Wurtemberg. | Mission de Bosnères, chargé de demander la main de<br>La princesse Cathorine.                              | 596  |
| 2999          | 5 eccl.<br>Sept-Cloud.   | Le Prince Eugène.        | Intention de mettre treis nouveaux valenceux en construction à Venise                                      | 597  |
| 3000          | 5 solt.<br>Sunt-Clent.   | Le même.                 | Question our les pays à annexer pour étendre le<br>reyaume d'Italie jusqu'é celui de Naples                | 597  |
| 3091          | 5 soût.<br>Seist-Gloud.  | Le Roi de Naples.        | Imperiance des constructions navales. Demande au<br>sujet de l'occupation de Cattere et de Corfou          | 598  |

| rsicas | DATES                     | DESTINATAIRES                   | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                     | PAGE |
|--------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | 1807.                     |                                 |                                                                                                         |      |
| 13002  | 6 acut.<br>Suet-Cired.    | Chompagny.                      | Exécution des plans de M. Vignon à confier à un<br>outre architecte; modifications nécessaires          | 599  |
| 13003  | 6 acút.<br>Sant-Cloud.    | Gaudin.                         | Note contenant des abservations sur le compte des<br>finances et de la caisse d'amortimement            | 591  |
| 13005  | 7 soul.<br>Seint-Cloud.   | Le Bei de Saxe.                 | Accusé de réception des lettres du rai de Saxe; ex-<br>pression de sentimente d'estime et d'amitié      | 601  |
| 13005  | 7 accil.<br>Seist-Cloud.  | Clarke.                         | Avis de deux expéditions anglaises dont l'ane se rend<br>dans l'île de Rugen; ordres en conséquence     | 601  |
| 13006  | 7 solt.<br>Nort-Close.    | Soult.                          | Reppel des conditions auxquelles il faut subordonner<br>l'évateution.                                   | 601  |
| 13007  | S noùt.<br>Sant-Cloud.    | Goodin.                         | Ordre de faire rechercher dans le duché de Varsevie<br>des créances qui appartenaient au roi de Prasso. | 601  |
| 13008  | g sout.<br>Sust-Cloud.    |                                 | Bépause adressée per l'Empereur à une députation<br>du royaume d'Italie.                                | 603  |
| 13009  | g solt.<br>Sent-Cloud.    | Marel.                          | Clause à insérer dans des lettres patentes portant<br>donation de domaines.                             | 60   |
| 13010  | g soùt.<br>Seat-Chel.     | Fouché.                         | Articles à faire faire sur le teux de l'escompte et sur<br>l'ordre introduit dans les finances          | 60   |
| 13011  | g soil.<br>Swint-Cloud.   | Goudin.                         | Demande de tableaux et d'états relatifs à des distri-<br>butions de fonds entre les ministères          | 60   |
| 13012  | g actit.<br>Sent-Cloud.   | Talleyrand.                     | Déclaration à faire à l'envoyé du roi de Prusse en<br>aujet des contributions.                          | 60   |
| 13013  | g acdL<br>Seint-Cloud.    | Le mène.                        | Langage à tentr à M. de Metternich au sujet d'in-<br>trigues eurelies à Munich par M. de Stadios        | 60   |
| 13014  | g août.<br>Samt-Cloud.    | Clarke.                         | Ordre de remettre le commandement à Victor et de<br>venir prendre à Paris le portefeuille de la guerre. | 60   |
| 13015  | g audt.<br>Seint-Cloud.   | Le Prince Eugène.               | Ordre de faire connaître les travaux qui ont été exé-<br>cutés au port de Venise.                       | 60   |
| 13016  | to audi.<br>Saint-Cloud.  | Champagny,                      | Instructions à donner aux députés de Dazzig chargés<br>de préparer une constitution                     | 60   |
| 13017  | to sout.<br>Saint-Cloud.  | Decres.                         | Ordre à donner dans les parts de ne tainer sortir<br>aucun hétiment portuguis                           | 60   |
| 13018  | 11 acrif.<br>Salat-Cloud. | Le Prince Eugène.               | Ordre au sujet des fonds destinés aux fertifications.<br>Importance de terminer les travaux de Pictole  | 60   |
| 13019  | 11 audt.<br>Seist-Glood.  | Champagny.                      | Mécontentement de l'Esspereur à témoigner à l'ec-<br>casses d'une lettre de M. de Winningerode          | 64   |
| 13020  | s a août.<br>Saint-Cloud. | Cambacerbs.                     | Projet d'attecher des titres nebilieires à certaines<br>fonctions des collèges électoraux               | 61   |
| 13021  | 19 acdt.<br>Swet-Cloud.   | Regnaud<br>de S'-Jeon-d'Angely. | Demande d'un projet de décret dans lequel servat re-<br>latés les services du Tribunat.                 | 61   |
| 13022  | 19 soult,<br>Sues-Cloud.  | Chempagny.                      | Ordres divers. Explications à demander à l'Autriche.<br>Plaintes à faire en Hollande.                   | 61   |

٥3.

| des<br>Prácas | DATES                     | DESTINATABLES      | SONNAIRE DES PIÈCES                                                                                     | Pacto |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                     |                    |                                                                                                         | П     |
| 13023         | 19 solt.<br>Sest-Cloud.   | Champagny.         | Beprésentations à faire confidentiellement à M. de<br>Metterniels sur le politique de l'Autriche        | 616   |
| 13024         | 15 acid.<br>Seet-Gred.    | Decrès.            | Projet d'envoyer des vaiueaux de guerre de elté de<br>Montevides; captures qu'ils pourraient faire      | 619   |
| 13025         | 19 andt.<br>Seist-Cloud.  | Daru.              | Ordres relatifs aux contributions que deivent in<br>Westphalia et le duché de Berg                      | 618   |
| 13026         | s a sedt.<br>Seist-Closé. | Le même.           | Demande de renseignements sur les marchandises<br>anglaises confisquées dans les villes basséutiques.   | 619   |
| 13027         | 13 soit.<br>Peris.        |                    | Note : travoux d'actilité publique ordennés en couseil<br>d'administration                              | 619   |
| 13028         | 15 solt.<br>Sent Coul.    | Le Sénat.          | Message: Talleyrand nommé vice-grand électeur, et<br>Berthier vice-consélable.                          | 616   |
| 13029         | 16 andt.<br>Seni-Cirel    | Le mime.           | Message concernant in comination de plusieurs sé-<br>nateurs; mention de leurs titres                   | 6a1   |
| 13030         | s & andt.<br>Notet-Cloud. | Le Cardinal Frech. | Observation sur le quartier où demeure le cardinal<br>Fesch. Vaines succeptibilités à dominer           | 601   |
| 13031         | s & aodt.<br>Swes-Cloud.  | Decreis.           | Demande de projets pour la scrite des escadres pen-<br>dant l'inver.                                    | 600   |
| 13032         | 14 andt.<br>Sept-Cloud.   | Portalis.          | Plaints entre le Journal des Corés, dont l'esprit<br>parult bostile sux principes de l'église gullicase | 623   |
| 3033          | 15 audit.<br>Peru         |                    | Pareles de l'Empereur à son entrée dans l'église mé-<br>tropolitaire de Paris.                          | 623   |
| 3034          | r 6 noût.<br>Paris.       |                    | Discours de S. M. l'Empereur at Boi à l'ouverture<br>du Gerps législatif                                | 625   |
| 3035          | 16 solt.                  | Fouché.            | Demande d'un projet de règlement relatif sux émi-<br>grés qui restent auprès des puissances étrangères. | 626   |
| 3036          | r6 solt.<br>Pers.         | Chempagny.         | Décision sur des questions d'étiquette. Intention de<br>protéger les catholiques à Danng                | 6=6   |
| 3637          | 16 andt.<br>Pare.         | Duru.              | Becommandation de vérifier sure soin le comptabilité<br>des fournitures faites à l'armée                | 697   |
| 3038          | 16 solt.<br>Paris.        | Le Roi de Naples.  | Danger de fermer une armée napolitaine et de dimi-<br>nuer les troupes françaises qui sont à Naples     | 616   |
| 3039          | 16 andt.<br>Pans.         | Le Prince Eugène.  | Remontrances à faire adresser an cardinal Litta par<br>le chef de sa famille. Occupation de Livourse    | 619   |
| 3046          | 16 anit.<br>Peris.        | Maret.             | Exquête prescrite sur l'abus des billets gratuits et sur<br>des dilapidations à l'Opéra.                | 63n   |
| 3041          | 17 août.<br>Paris.        | Champagoy.         | Griefs contre le cardinal Litta. Rappel du ministre<br>Aiquier. Secours à proposer au Danomark          | 63o   |
| 3042          | 17 sodt.<br>Pers.         | Berthier.          | Ordre à Bereadotte de se tetir en mesure d'agir pour<br>on contre le Danemark.                          | 631   |
| 3043          | 17 acds.<br>Pare.         | Le Priser Engine.  | Befor de laisser venir à Paris le cardinal Litta; svis<br>et conseils à lui faire donner par son frère  | 639   |

| des<br>Princes | DATES               | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                    |
|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 1607.               |                          |                                                                                                        |
| 13044          | s 6 août.<br>Parse. | Champagoy.               | Condmite & tenir & l'égard du ministre de Wurten-<br>berg et de M. de Winsingerode                     |
| 13045          | 16 acit.<br>Paris.  | Le zolsse.               | Termes dans lesquels doit être conque une note<br>adressée au cardinal-légat                           |
| 13046          | 18 août.<br>Parts   | Portalis.                | Motifs pour lesquels l'Empereur a'accorde point de<br>pensions de retraite aux ministres de cuite      |
| 13047          | 16 soft.<br>Paris   |                          | Décret : récasion sous une même administration des<br>états composant le royaume de Westphalis         |
| 13046          | 16 audt.<br>Paris.  | Junet.                   | Ordre pour la parade dans le cour du palais des Tui-<br>leries; treupes qui deivent y assister         |
| 13049          | 19 seét.<br>Paris   | Le Sénat.                | Message an sujet de mariage du prioce Jérôme avec<br>le priocese Catherine de Wurtemberg               |
| 13050          | s g nodt.<br>Paris. | Le Prince Jérôme.        | Envei d'un projet de constitution pour le royaume de<br>Westphalie; observations à réunir              |
| 13051          | rg anút.<br>Paris.  | Champagny.               | Ordre aux agrats consulaires en Hollande de se<br>plaindre du commerce qui s lieu avec l'Angleterre.   |
| 13052          | 19 août.<br>Paris   | Berthier.                | Avis de la nomination d'une régence pour administrer<br>le royanne de Westphalie.                      |
| 13053          | 19 solt.<br>Paris.  | Le même.                 | Ordre d'achever l'organisation du corps d'abservation<br>de la Gironde.                                |
| 13054          | 19 août.<br>Paris.  | Le Roi de Naples.        | Demande de renseignements sur l'armée française à<br>Naples et sur l'exécution des sedres pour Corfeu. |
| 13055          | tg soût.<br>Paris.  | Geodin.                  | Nécessité de s'occuper d'un projet de réglement sur<br>la commission de Comptabilité nationale         |
| 13056          | 19 soul.<br>Peris.  | Berthier.                | Mécontentement de co que les Espagnels et les Hol-<br>lendais sont restés se camp do maréchal Brune    |
| 13057          | as soit.<br>Paris   | Decrès.                  | Avis à donner pour que les saisseaux dancis na<br>tombent pas au peseroir des Anglais                  |
| 13058          | 91 soil.<br>Pana    | Le Prince Eugène.        | Métase avis à denner dans tous les ports du roysume<br>d'Italie.                                       |
| 13059          | as aoúl.<br>Pans.   | Champagny.               | Même avis à donner en Espagne. Conseil à la flotte<br>russe de rester à Gadix                          |
| 13060          | e e acút.<br>Paris. | Ségur.                   | Béglement pour le préséance entre les princes de la<br>famille impériale et les princes étrangers      |
| 13061          | 99 aoûl.<br>Paris.  | Le Roi<br>de Wurtemberg. | Nouvelles du voyage et de l'arrivée à Paris da le prin-<br>crese Catherina de Wartemberg               |
| 13062          | se soût.<br>Pare.   | Champagny.               | Remontracces à faire à l'envoyé extraordinaire de la<br>princesse de Lucques.                          |
| 13063          | a & solt<br>Paris.  |                          | Exposé de la situation de l'Empire, présenté par le<br>ministre de l'intérieur.                        |
| 13064          | s & andt.           | Gretet.                  | Cherté du pain à Paris comporativement au prix du                                                      |

| dos<br>Práces | DATES                    | DESTINATALEES            | BONNALEE DES PIÈCES                                                                                         | PA480 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | 1807.                    |                          |                                                                                                             | П     |
| 13065         | så solt.<br>Para.        | Champegny.               | Ordre à réitérer au ministre français en Hollaude<br>pour l'exécution du décret sur le Mocus                | 677   |
| 13666         | 25 solt.<br>Sest-Cloud.  | Le même.                 | Explication à demander à l'envoyé de Prume pour<br>l'exécution du traité d'évacuation                       | 678   |
| 13667         | s5 sout.<br>Sent-Clead.  | Cambacíria.              | Question sur le possibilité de diminuer le prix des<br>places à l'Opera en suppriment les billets gratuits. | 678   |
| 13668         | 95 soût.<br>Saist-Cloud. | Luçay.                   | Défense de laisser joner la Vestale; ordre de faire re-<br>présenter la Mort d'Adam                         | 679   |
| 13669         | 55 acit.<br>Sunt-Cloud.  | Caulaincourt.            | Ordre à donner à M. de Montesquion pour one mis-<br>sion à Saint-Pétershourg                                | 679   |
| 13076         | 9 5 août.<br>Seat-Cloud. | Champagny.               | Lettre à écrire à Savary. Ordre de demander le chan-<br>gement du ministre d'Espagne en Bussie              | 679   |
| 13671         | 95 nodt.<br>Seint-Cloud. | Soult.                   | Résolution de M. de Schulenburg à devenir sujet weut-<br>phatien. Prétentions des Prussiens non admises     | 68a   |
| 13072         | no sout.<br>Seint-Cloud. | Davout.                  | Instructions relatives aux treupes polonaises; ordre<br>de se point s'immiscer dons leur administration.    | 681   |
| 13673         | 95 audt.<br>Seint-Cloud. | Savery.                  | Envoi de la lettre ci-après. Nouvelles, Langage à tenir<br>an aujet des Prussiens.                          | 68=   |
| 13074         | 95 août.<br>Pens.        | L'Empereur<br>de Bussie. | Lettre annonpant le muriage du prince Jérôme succ<br>la princeme Catherine de Wurtemberg                    | 689   |
| 13075         | 95 andt.<br>Saint-Cleed  | Dane.                    | Ordre de vendre le plus de sel possible en Westphalie,<br>aons nuire cependant aux intérêts du roi          | 683   |
| 13676         | 95 soft.<br>Saint-Cloud. | Le mine.                 | Régence pour l'administration de la Westphalie. Ré-<br>ponse à la proposition de vendre des magasins        | 681   |
| 13077         | 96 zoùt.<br>Seize-Cloud. |                          | Note sur les moyens de pourroir au déficit que pré-<br>sentent l'un sus et les années autérieures           | 685   |
| 13678         | 96 sout.<br>Seast-Cloud. | L'Empereur<br>de Russie. | Affaire du Bonessork. Désir d'apprendre que le Car<br>défendre l'indépendance de la Baltique                | 690   |
| 13679         | n6 post.<br>Seet-Cloud.  | Savary.                  | Débarquement des Anglais desant Copenhague. Pro-<br>position à faire au Gouvernement russe                  | 691   |
|               | 96 nodt.<br>Seint-Cloud. | Champagny.               | Conseil su roi de Suxe de no pas se charger des<br>Prussions employes dans le duché de Varsovie.            | 690   |
| 13081         | 96 acid.<br>Seint-Cloud. | Le même.                 | Ordres divers. Nécessité que le rei de Saxe organise<br>promptement le duché de Varsovie                    | 691   |
| 13082         | ny août.<br>Seint-Cloud. | Cretet.                  | Notes relatives à l'organisation des bibliothèques et<br>à la réunion des archives.                         | 693   |
| 13083         | ny soût.<br>Seint-Cloud. | Mothen.                  | Etat daquel il résulte un déficit de 113 millions sur<br>l'en 2011, sur 2806 et 1807                        | 691   |
|               | 98 soul.<br>Sount-Cloud. | Le même.                 | Observations ser des comptes présentés par le mi-<br>nistre du treser; explications demandées               | 696   |
| 13085         | a8 zoût.<br>Saint-Cloud. | Fouché.                  | Demande d'un repport sur le journal Il Corrare d'Ita-<br>lia que l'Empereur veut encourager                 | 696   |

| des<br>Prices | DATES                    | DESTINATAIRES            | SOMMAIRE DES PIÈCES                                                                                        | PAGE |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               | 1807.                    |                          |                                                                                                            |      |
| 13086         | s8 solt.<br>Seist-Cloud. | L'Empereur<br>de Russie. | Projet de lettre ; pression à exercer sur in cour de<br>Vienne pour la faire agir contre l'Angleterre      | 697  |
| 13087         | u8 août.<br>Seint-Cloud. | Chesepagny.              | Note à remettre pour la reconnaissance par l'Autriche<br>des reis de Naples, de Hollande et de Westphalie. | 698  |
| 13088         | o8 sout.<br>Suiss-Cloud. | Le même.                 | Ordre au consul à Cagistri de quitter cette ville s'il<br>en reçoit pas setisfaction.                      | 699  |
| 13089         | ug acut.<br>Seas-Cloud.  | Le même.                 | Secours à premettre su Danemark. Espoir que Co-<br>penhague résistera longtemps.                           | 699  |
| 13690         | So sodt.<br>Suist-Cloud. | Le même.                 | Mécontratement su sujet d'une inadvertance commise<br>par M. de Bosubarneis à Modrid                       | 699  |
| 13091         | So sout.<br>Sent-Cloud.  | Goodin.                  | Étonnement de ce que les canaux affermés et l'octroi<br>u'aient denné qu'un faible produit                 | 700  |
| 13092         | 3o solt.<br>Seist-Cloud. | Berthier.                | Concentration de troupes à Bamboney. Défense à<br>Mortier d'évacuer la Sélésie sans nouvel cedre           | 700  |
| 13093         | 31 noût.<br>Seret-Cloud. | Champagny.               | Double nature des discussions avec la cour de Rome;<br>ordre à Alquier de revoter à Paris.                 | 701  |
| 13094         | 31 acct.<br>Seint-Cloud. | Victor.                  | Ordre peur la dissolution des régiments provisoires à<br>mesure que les corps passeront l'Oder et l'Elbe   | 708  |

FIN DE LA TABLE DU QUINZIÈME VOLUME.



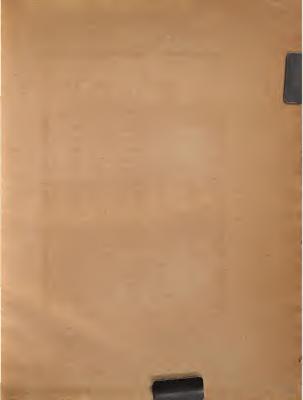

